









60-1-3. 3863 Plat XLI 29

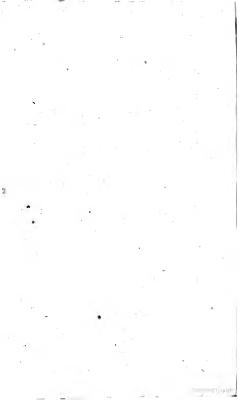

# DICTIONNAIRE MINERALOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE.

# DICTIONNAIRE

# MINÉRALOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE,

CONTENANT Iº. La Description des Mines, Fossiles, Fluors, Crystaur, Terres, Sables & Cailloux qui s'y trouverne l'Art d'exploiter les Mines, la Fonte & la Purification des Métaux, Jeurs dilitérentes préparations Chyniques, & les divers usages pour les fuguels on peut les employer dans la Médecine, l'Ârt Vétérinaire, & les Arts & Métiers;

II°, L'Histoire Naturelle de toutes les Fontaines Minérales du Royaume, leur Analyse Chymique; une Notice des maladies pour lesquelles elles peuvent convenir avec quelques observations - pratiques: on y a joint un Gneumon Gallieus,

Pour servir de fuite au Distionnaire des Plantes, Arbres & Arbustes de la France, & au Distionmeire Vétérinaire & des Animaux Domestiques, & competente l'Hospier des Productions naturelles & économiques du Royaume,

TOME TROISIEME.

PARTIE SECONDE.
DES MINES ET FOSSILES.

#### CARO

A PARIS.

Chez J. P. COSTARD fils, & Compagnie, Libraire, rue Saint-Jean de Beauvais.

M. DCC, LXXIV.





### AVERTISSEMENT

#### DE L'AUTEUR

Sur le plan de cette seconde Partie.

A feconde Partie que nous publions aujourhui auroit dû nécessairement précéder celle ue nous avons déja mise au jour; mais différens raisons nous ont engagés à intervertir l'orrequiparoissoit en quelque sorte le plus naturel. lous avions annoncé que nous allions travailr à un Dictionnaire Hydrologique, & nous vions demandé des instructions de toutes parts our y parvenir; cet avertissement de notre art réveilla l'attention de plusieurs Médecins; plupart s'empressement à travailler sur le iême objet; quelques-uns chercherent à ous priver du fruit de nos travaux, & aburent même de notrebonne foi : il nous adonc Ilu les devancer, & s'il s'est glissé quelques égligences dans cette premiere Partie, c'est précipitation avec laquelle nous avons été bligés de la faire paroître. Si nous en donnons n jour une seconde édition nous tâcherons

#### AVERTISSEMENT

de rectifier les fautes qui s'y sont glissées, & de rendre par-là notre travail toujours de plus

en plus utile.

Quanta cette seconde Partie, voici le plan quenous suivrons: Nous y traiterons par ordre alphabetique, ainsi que nous l'avons deja annoncé dans la Préface qui est à la tête de la premiere Partie, des Mines, Fossiles, Fluors, Grystaux, Crystallisations, Terres, Sables, Cailloux qu'on rencontre, tant sur la supersicie de la terre que dans ses entrailles; mais nous n'y ferons mention que de ce qui le trouve dans le Royaume, pour nous restreindre à notre plan. Nous commencerons chaque article par une description exacte de chacune des substances dont nous venons de parler; nous rapporterons leur analyse chymique autant que faire se pourra, & nous indiquerons les endroits du Royaume où on les rencontre le plus communément. Si ce sont des Mines, nous traiterons de leur exploitation; mais nous he nous en tiendeons pas-là: nous exposerons la méthode qu'on employe pour leur fonte; nous passerons delà aux différentes préparations chymiques qu'on en peut tirer; enfin nous ferons connoître à nos Lecteurs les avantages qu'elles nous procurent, tant pour la médecine des hommes & des animaux, que pour les arts & métiers ; & pour ne leur tien laisser à desirer, ou du moins aussi

ilj

peu que nous pourrons, nous tâcherons de développer la maniere dont se forment dans le sein de la terre la plupart de ces substances: tel est le plan général de ce Dictionnaire. Nous placerons à la suite un Gneumon Gallicus, c'est-à-dire, un catalogue de tous les Fossiles & Métaux de la France, rangés suivant le systême de Linneus, & défignés par les phrases de ce Naturaliste, par ses noms triviaux & par ses noms françois. Nous extrairons ensuite de tous les Auteurs qui ont écrit sur la Minéralogie, ce qui peut avoir rapport à celle du Royaume; nous ferons suivre le Gneumon Gallicus de ces différens extraits, afin de pouvoir par-là completter la Minéralogie de la France, & afin que nos Lecteurs ne soient pas obligés de recourir à une infinité de volumes, pour s'instruire des richesses Minéralogiques que nous possédons. On pourra dire que ce Dictionnaire fera époque dans la Minéralogie du Royaume, comme notre Dictionnaire Vétérinaire dans la Zoologie, & notre Dictionnaire des Plantes dans la Botanique, puisque nous avons eu soin de rapporter dans les uns & les autres, un extrait de tout ce qui a paru julqu'à présent sur les objets qui y sont traités. Après ces extraits, nous donnerons un Catalogue de tous les Auteurs qui ont écrit en France sur la Minéralog e, & nous indiquerons le titre de leurs ouvrages; mais pour

rendre ce Dictionnaire uniforme à ceux que nous avons publiés sur les autres regnes, nous y 'ajouterons plusieurs tables alphabétiques. La premiere sera la liste de tous les Fossiles, Fluors & Mines; la seconde, celle des endroits où on les trouve rangés alphabétiquement; la troiseme, la table des maladies pour lesquelles on employe les substances Minéralogiques & Hydrologiques; la quatrieme sera la liste des préparations chymiques qu'on en tire, & des disséres arts & métiers pour lesquels

on les employe.

En terminant ce Dictionnaire & notre Dictionnaire Vétérinaire, nous pourrons dire que nous n'avons rien négligé pour faire connoître les productions des trois regnes de la France; nous avonstout sacrifié à cet objet, & les récompenses qui nous en restent sont les maladies, les infirmités & la perte de notre fortune; nous nous fommes attirés des ennemis, des jaloux & des critiques, & notre zèle n'a été le plus souvent récompensé que par la trahison & par la plus noire ingratitude, même de la part de ceux qui paroissoient le plus nous favoriser; mais nous espérons du moins que si nous nous trouvons dans des circonstances aussi défavorables. notre Patrie ne nous refusera pas au dernier moment de notre vie, ce que celle d'Aldromande a crû être obligée de lui accorder.

Avant de finir cet Avis, il est à propos

le répondre à une Critique inférée dans le Journal Encyclopédique du mois de mai 1773, fur la premiere partie dece Dictionnaire. Voici comme le Rédacteur s'explique, après avoir rapporté le titre de l'ouvrage : « On peut voir par ce titre, dit il, que M. Buc'hoz, Auteur de cet ouvrage, annonce le travail le plus grand & le plus complet qu'on ait jamais entrepris en aucun genre sur la France. Ce volume, le second qui traite des Eaux minérales de ce Royaume, est une compilation de tout ce que M. Buc'hoz a rencontré d'écrit sur cette matiere, tant anciens que modernes; mais on y auroit desiré plus de choix. On conçoit facilement que les analyses d'eaux minérales qui ont été entreprises il y a quatre-vingt à cent ans, ne peuvent être exactes, attendu que les connoissances sur la nature des corps n'étoient point alors affez avancées, & que beaucoup de principes de Chymie étoient ençore ignorés. Quel profit peut tirer un jeune Médecin ou toute autre personne, peu instruite en Chymie & en Minéralogie, d'une pareille compilation? Où est la marque à laquelle il lui sera ailé de discerner le vrai du faux? On pourroit reprocher à l'Auteur quelques négligences, par exemple, à la page 418, il fait un article des eaux de Sulzbach en Alface, & confond ces mêmes eaux au mot Sulz, avec les bains de ce nom, A la page 270, il parle des eaux

#### AVERTISSEMENT

de Saint-Marc en Auvergne, & à la page 400 il reparle de ces mêmes eaux sous le nom de Saint-Mars; il dit qu'il y a des eaux en Auvergne, au pied du Cantal, qu'on nomme Vic en Celades; cependant il n'y a dans cette Province aucun lieu de ce nom : c'est apparemment Vic en Carlades dont l'Auteur veut parler. Il cite souvent Piganiol de la Force, Historien qui a parlé beaucoup des caux des pays qu'il décrit fous le nom de Piganion ou Pignation de la Force. L'Auteur rapporte une dissertation de M. Monnet, sur la meilleure méthode d'analyser les Eaux minérales, tellement défigurée, qu'il est impossible de la reconnoître. Nous nous garderions bien de relever ces défauts, si nous ne savions pas que M. Buc'hoz aime à être éclairé par la critique, & qu'il est en état d'en profiter ».

Reprenons actuellement cette Critique article par article. 1°. Quand le Rédacteur dit, que le titre de cet ouvrage annonce le travail le plus grand & le plus complet qu'on ait jamais entrepris en aucun genre sur la France, il se trompe, il n'a pas sans doute connoissance de deux de mesouvrages sur ce Royaume, dont le plan est beaucoup plus étendu; l'un est le Dictionnaire des Plantes, Arbres & Arbustes de la France, en quatre volumes in-8°, petir romain, ouvrage bien différent de la plupatt de ceux de nos Auteurs modernes; il a fallu ceux de nos Auteurs modernes; il a fallu

'ic

if-

ys

pour le faire, parcourir tout le Royaume, & cela d'une façon pénible & laborieuse; ce ne sont pas de ces ouvrages de cabinet, qui n'exigent d'autres travaux que de coucher par écrit quelques idées systématiques; celui-ci est un travail réel, que personne n'a osé entreprendre avantmoi; on y trouve la description de la piupart des plantes de la France, l'endroit où elles croissent, la maniere de les cultiver & les avantages qu'on en peut tirer. Où font ces prétendus demi Savans qui parlent journellement contre moi & qui puissent se vanter d'en avoir fait autant 3 Le second est un Dictionnaire Vétérinaire & des Animaux Domestiques de la France, accompagné d'une Liste des autres animaux du Royaume. J'ai rassemblé dans cet ouvrage tout ce qui a paru sur l'Art Vétérinaire & les maladies épizootiques des bestiaux, même depuis le tems de Virgile. Après l'avoir lu, on peutêtre assuré qu'on a une entiere connoissance de tout ce qui regarde la Médecine des bestiaux, la Zoologie de la France, la Chasse & la Pêche. Peut on desirer un ouvrage plus utile, c'est un encyclopédie economique; & si nous publions ce troisieme ouvrage sur les Mines & les Fontaines Minérales de la France, ce n'est que pour en pouvoir completter l'Histoire Naturelle. Le Dictionnaire Vétérinaire dont nous venons de parler, renferme fix volumes in-8°, petit romain; la to-

#### AVERTISSEMENT

talité entiere de ces trois ouvrages, sera par conséquent de quatorze volumes. Qui a même jamais tenté une pareille entreprise? Cependant peut-il s'en trouver de plus intéressante

pour le Royaume?

2º. Lorsque le Rédacteur du Journal Encyclopédique dit que notre second volume concernant les Eaux Minérales, n'est qu'une compilation de tout ce que nous avons rencontré d'écrit sur cette matiere, tant anciens que modernes; il est en cela de notre sentiment, puisque nous l'avons même inséré dans l'avis que nous avons placé à la tête de ce fecond volume. Notre but a été uniquement de faire connoître à nos Lecteurs, tout ce qui a paru sur les Fontaines Minérales du Royaume; il a fallu tirer de la poussière une infinité d'écrits plongés dans l'oubli, & ce n'étoit que par ce moyen, de même que par les voyages que nous avons pu faire, & les Mémoires qu'on a bien voulu nous communiquer, qu'on pouvoir indiquer les sources minérales du Royaume; mais on auroit desiré plus de choix, ajoute le Rédacteur, aussi avons nous fait un triage tel qu'il nous a été possible, & s'il avoit été fait comme nous l'aurions desiré, nous osons avancer que nous aurions été obligés de retrancher généralement tout ce qui nous a été transmis jusqu'à ces derniers tems sur les Eaux Minérales, du moins jusqu'au tems de MM. Boulduc & l'E- mery, & de priver par-là nos Lecteurs de toutes les recherches qui ont été faites par les anciens sur le regne hydrologique de la France. En rapportant une partie de leurs analyses, nous avons eu soin d'observer dans la Préface, que nous ne l'avions faite que pour faire voir les progrès que la Chymie avoit faits pour l'analyse des eaux; la réflexion du Rédacteur est donc ici très-déplacée, nous savons aussi bien que lui, que les analyses d'Eaux Minérales qui ont été entreprises, il y a quatre-vingt à cent ans, ne peuvent être exactes; où est même l'exactitude qu'on peut trouver dans les analyses modernes? Les seules Eaux de Passy, quoiqu'analysées par les Maîtres de l'art, leur ont fournit des résultats différens. M. Monnet est d'un sentiment opposé aux autres pour les analyses des eaux, & il rejette la plupart de celles dont l'expérience a néanmoins constaté les bons effers; ce n'est pas à l'analyse Chymique qu'il faut recourir pour connoître la vertu des eaux, laissons ces recherches à quelques Chymistes oisifs, mais c'est aux observations de pratique sur leurs bons ou mauvais effets; ausli nous y sommes - nous plus attachés qu'aux analyses, nous les révoquons même toutes, mille circonstances sont capables de les faire varier. Ce n'est pas de ces analyses qu'un jeune Médecin peut tirer quelque profit, mais c'est de l'observation; c'est donc à tort que le Rédacteur du Journal s'écrie par forme d'interrogation: Quel profit peut tirer un jeune Médecin ou toute autre personne peu instruite en Chymie & en Minéralogie, d'une pareille compilation? Oui sans contredit il en retirera, s'il veut s'appliquer aux différentes observations pratiques qui s'y trouvent éparses çà & là, & même les analyses Chymiques qu'il y lira, & dont la plupart sont contradictoires, lui apprendront à s'en défier. Les préparations Chymiques sont très dangereuses, la nature nous offre dans les eaux dès remedes préparés par elle-même, & incapables d'altérer notre tempéranment,

3°. On pourroit reprocher à l'Auteur, continue le Rédacteur, quelques négligences; nous ne les ignorons pas; la précipitation avec laquelle nous avons été obligés de mettre au jour cet Ouvrage, par les railons que nous avons déduites, en est cause. Au reste, celles qu'on nous reproche ici de la part du Rédacteur, sont plutôt des fautes d'impression que d'autres, & même est-il possible que dans un ouvrage aussi long que celui-ci, il ne s'en glisse quelques unes; au surplus nous tâcherons roujours de prositer des avis qu'on nous donnera, sur-tout quand ils seront impartiaux.

4°. On nous accuse d'avoir rapporté, mais d'une saçon désigurée, à la fin de notre volume, la dissertation de M. Monnet, sur la

meilleur méthode d'analyser les Eaux Minérales. Tout le monde connoît le style diffus de M. Monnet, & son peu d'exactitude dans la langue Françoise; il n'étoit donc pas posfible de publier la differtation ainsi qu'il l'avoit redigée; mais nous pouvons assurer que nous en avons donné très-exactement le sens; & si nous l'avons rapporté dans ce Dictionnaire, c'étoit plutôt pour ne rien y laisser à desirer, que pour nous déclarer un des Partifans de M. Monnet. Ses idées, lorsqu'elles font systematiques, n'entreront jamais dans le plan de nos ouvrages, nous aimons des faits de pratique & non de théorie, aussi décernerons-nous à cet Auteur tous les honneurs qu'il méritera, lorsqu'il voudra se restreindre aux faits & ne pas embrouiller les matieres qu'il traite par des réflexions souvent trop hasardées, telles que sont la plupart de celles qu'il a publiées fur les Eaux Minérales.

Au surplus, nous aurions pû nous dispenfer de répondre à la Critique du Journal Encyclopédique. En la lisant, on voit la partialité qui y regne, & on y connoît la plume du même Écrivain, qui a voulu dans quelques pages précédentes de ce Journal, élever les ouvrages de M. Monnet sur les eaux, & pour pouvoir mieux le faire, il falloit qu'il abaissa les nôtres; au reste cela n'est pas surprenant, si c'est vrai ce qu'on dit & ce qu'on nous a trèsxij AVERT. DE L'AUTEUR.

affuré, que c'est M. Monnet lui-même qui a
donné l'Extrait apologétique de son ouvrage
& la Critique du nôtre; cependant la prudence
ne nous permet pas de le croire. Quel fond
pourroit-on faire, si cela étoit ainsi, sur les
jugemens des Journalistes en fait d'ouvrage?

FIN



## DICTIONNAIRE

UNIVERSEL

DES MINES, FOSSILES, ET FONTAINES MINÉRALES

DE LA FRANCE.

#### SECONDE PARTIE.

Des Mines & Fossiles.

#### ABROTANOIDE.

A BROTANOIDE. C'est une espece de corail perforé, ou pour mieux dire, de madrepore, qui a beaucoup de ressemblance avec l'aurone semelle; elle se forme fur les rochers au sond de la mer, & quoiqu'elle paroisse A :iii être de la nature des pierres, elle ne l'est proprement que lorsqu'elle s'est pétrifiée dans le sein de la terre. On en trouve dans la Lorraine, aux environs de Toul & entre Pont-à-Mousson & Nancy.

#### ACANTHIOIDES.

A CANTHIOIDES. M. Bestrand donne ce nom à une dent fossile ou pétifisée de quelque possion, probablement de l'aiguille; c'est sonc à proprement parler une cspece de glossopète. Peyer are, glossopète.

#### ACETABULE.

A CETABULE. On défigue par ce mot, certaines dents fossiles, creuses, ou faites en forme de petits vales, qui ne sont autre chose que les dents molaires de quelque poisson de mer; on donne aussil e nom d'Accetabule à certains os creux qui se trouvent changés en pierre 3 on qualifie encore de ce nom des fragmens pétrisés de la coquille des oursins de mer qui sont quelquesois pentagones, d'autres fois evagones; mais Acetabule se dit plas proprement d'une espece de polypier, de substance pierreus formée par des insectes de mer. On trouve pétrisés dans le sein de la terre & même en plusseurs Provinces du Royaume, ces différens especes de copps.

#### ACIER.

A CIER. Les Minéralogiftes donnent quelquefois ce nom à une mine de plomb de l'espece des galenes, extémement dute & qui se trouve toujouts mêtée avec du fer , & à une mine d'argent blanche , qu'on a fan bleuir par le recuit & qui ressemble affez à de l'Acier proprement dit; mais dans le fens le plus ftrict, le mot d'Acier ne devroit se dire que de la mine de fer , dont on tire celui qui est le plus propre pour se convertit par la trempe en cette substance. L'Acier n'est donc pas à proprement parler, une mine, mais c'eft un fer purihé & rafiné par la cementation; on en distingue cependant de deux sortes, le natif & le factice, & cela relativement à la manière dont il se fabrique. Le natif se tire immédiatement de certaines mines de fer qui fe trouvent en France, dans le Roussillon & le Comté de Foix. On fond ces mines dans de petits fourneaux, on forge soigneusement le fer qu'elles produifent, & c'est ainsi que la plus grande partie de ce fer devient un Aciet trèsbon ; ces sortes de mines sont les vraies mines d'Acier : quant à l'Acier factice, il se fait avec des barres de fet doux qu'on a cementé dans un creuset avec de la poudre de charbon ou des matieres animales; on fait rougir le tout pendant huit à dix heures, on laisse refroidir & on retire ensuite les barreaux qui se trouvent réellement convertis en Acier. M. de Réaumur est le premier qui nous a appris en France à faire cette conversion de fer, qui n'étoit connue dans le siecle passé que dans l'Allemagne. Ce grand Académicien nous indique deux méthodes pour y réuffir : la premiere est par le moyen des fourneaux faits exprès pour cette fabrique & construits tout près des mines, on y porte de grandes pieces de fer, malleables à chaud & à froid, après les avoir passé préalablement par la rassinerie & la chausterie; on poulle le feu dans les fourneaux jusqu'à ce que le fer fe trouve diminué des deux tiers; on le forge, & ce tiers qui reste est le plus pur Acier. La seconde méthode est précisément la même que celle que nous venons déjà d'indiquer, elle consiste à mettre lit par lit des billes ou barres de fer avec des ongles d'animaux & quantité de sharbon de bois, pour procurer par-là à tout le métal

une plus grande quantité de phlogistique, & afin que le feu ne lui fasse pas perdre celui qui lui est propre, on fait recevoir à ce melange ainsi disposé dans de pareils fourneaux que les précédens, un degré de chaleur uniforme propre à rougir, ouvrir, amollir toute la masse du métal & pour ainsi dire le fondre; on le retire pour lors & on le trempe dans de l'eau très-froide, ses parties se rapprochent par-là tout d'un coup & lui procurent une si grande dureté, qu'il ne cede que peu ou point aux impressions de la lime & du marteau, il se laisse même plutôr caffer que de s'étendre; & si on en veut augmenter de plus en plus la dureté, on réitere pluseurs fois cette opération. La bonté & la qualité de l'Acier dépendent précisément de la maniere dont cette trempe est faite à propos. La meilleure maniere de tremper le fer pour en faire de l'Acier, est suivant M. de Réaumur, celle-ci. On prend deux parties de suie, une partie de charbon pilé, une partie de cendres de bois neuf, le tout bientamisé, & trois quarts de partie ou environ de sel marin réduit en une poudre très-fine; on environne de ce mêlange des barres de fer, on enduit le tout de terre glaise, & on le met dans un fourneau sur un feu violent; les sels & les autres parties du mêlange pénétrent le ser, en amortissent les parties, en dégagent & chassent celles qui sont terrestres, en remplissent les interstices & lient toutes les parties du métal, qui étant sur le point de se fondre, se trempe dans l'eau froide. C'est par le moyen de cette trempe que le fer se convertit en Acier le plus serré, le plus compacte, le plus dur & le plus parfait; elle donne à ce métal la finesse du grain, la flexibilité élastique, l'acération la plus constante, & même les vraies propriétés de l'aimant; & quand on veut réduire cette substance à la premiere condition de fer, on l'enveloppe d'exerémens humains ou de matieres très-maigres, tels que les os calcinés & la craie, & on la met ainsi au feu pour la calciner, on lui enleve par ce moyen l'abondance du phlogistique qui constitue l'Acier.

. On lit dans le Dictionnaire Encyclopédique, qu'une barre de fer doux plongée dans du fer de gueuse encore rouge, le convertit à l'instant en Acier; cette subtance ainti changée étant polie & chauffée par degré, passe par différentes nuances de couleur, savoir le blanc, le jaune, l'orangé, le pourpre, le violet & le bleu; si on le fait chauffer plus fortement, cette coulcur se distipe, l'Acier ne se trouve plus avoir qu'une couleur d'eau; les grains, les facettes, les filets qui paroissent dans sa casfure font beaucoup plus fins que ceux qu'on temarque dans le fer, & sa dureté beaucoup plus considérable que celle de ce métal. On fait avec l'Acier des limes, des cifeaux, des rapes & autres outils propres à divifer les corps les plus durs, tels que sont les verres, les cailloux, le fer même & les autres métaux; on s'en fert aussi pour faire des rasoirs, des lancettes, des aiguilles, des filieres pour les Tireurs d'or & des burins pour les Graveurs . &c.

De tous les Traités que nous avons sur la conversion du fer en Acier, le plus important est sans contredit celui de M. de Réaumur ; cet Auteur a discuté cette matiere à fond. Il a parut en 1737, à Strasbourg, chez Dulsecker, un petit Traité sur l'Acier d'Alsace; comme notre but dans cet ouvrage est de faite connoître tout ce qui concerne les productions minéralogiques du Royaume & les usages qu'on en peut faire, nous allons donner ici l'extrait de ce Traité avec d'autant plus de raison qu'on peut le mettre au nombre des pieces fugitives, & que par le laps de tems il peut très-bien se perdre. L'Auteur donne dans son premier chapitre la définition de l'Acier, & il en rapporte les différentes espeçes. Suivant l'Auteu de ce Traité, l'Acier est un fer dans lequel le mêlange des parties métalliques avec les parties salines & sulfureuses a été amené au point de précision qu'il est nécessaire pour constituer le métal qu'on appelle Acier. On en distingue de deux sortes, nous l'avons dejà observé dans cet article, le naturel & le

factice on l'artificiel; le naturel, die l'Anonyme, eft celui où l'art n'a eu d'autre part que de détruire par le feu l'excès des parries salines & sulfureuses dont le fer de fonte est trop plein, & l'Acier artificiel est le fer auquel l'art a restitué, par le secours des matieres étrangeres, les mêmes parties dont il étoit trop dénué. Le fer au fortir de sa mine se jette dans un fourneau, on l'y fond; on appelle fonte, ce qui en provient, & gueuses, les lingots qu'on en forme; le fer de fonte est dur, calfant, intraitable, dès qu'il a pris une forme déterminée dans le moule, il la conserve; la raison de sa dureté & de sa facilité à être cassé, est l'excès des parties sulphureuses & terrestres dont il est plein ; c'est de ces substances hétérogênes qu'il tire sa roideur, il ne faut que l'en dépouiller pour le rendre ductil, mol, & par consequent propre à recevoir différentes fortes de forme. L'art de faire l'Acier naturel & le fer forgé, consiste donc dans cette dépuration, le feu est en cela le principal agent; pour y parvenir, on fait rougir le fer de fonte ou la gueuse; on la paitrit sous des marteaux d'un poids enorme & à force de la rougir & de la tourmenter plus ou moins, on change la nature de la fonte, & d'une matiere dure & caffante, on en fait une matiere molle & flexible. Toutes les mines de fer se traitent de la sorte. mais parmi ces mines il s'en trouve de deux especes, les unes deviennent fer forgé, & les autres Acier, en suivant à peu près le même procédé; cela provient, dit notre Auteur anonyme, de ce que les premieres contiennent un soufre peu adhérent, qui s'exhale & s'échappe aisément dans les premieres opérations du feu, & que les autres contiennent un soufre fixe qu'on détruit avec beaucoup de peine; il faudroit réitérer plusieurs tois sur ces dernieres, & avec une augmentation considérable de dépense, le travail qui amene les premieres à peu de frais à l'état de fer forgé, ce dont on se donne bien de garde, car avant d'acquérir cette derniere qualité, elles font Acier. L'Acier naturel est donc un état

moyen entre le fer de fonte & le fer forgé, c'est pour ainsi dire le passage de l'un à l'autre; on peut par conséquent appeller réellement mines d'Acier, celles qui

ne peuvent point devenir fer forgé.

De tout ce que nous venous de dire, on doit conclure qu'on fait avec de la fonte du fer forgé ou de l'Acier naturel, selon que les mines y sont plus ou moins propres ; c'est de la nature même que les mines tirent cette , propriété. Si on chauffe & forge les fontes de Stirie, Carinthie, Tirol, Alface, & de quelques autres endroits, on fait de l'Acier, & si on fait les mêmes opérations sur les mines de France, d'Angleterre & d'ailleurs, on fait . du fer forgé ; les mines de fer de Sririe , Carinthie , &c. où les matieres qui donnent cet Acier fin & si renommé, sont de même que toutes les autres mines de fer, un composé de parties métalliques, salines, sulfurenses & terrestres; ces trois dernieres parties s'y trouvent même en abondance. Il faut en soustraire, autant qu'il est possible, toute la partie terrestre & ne laisser des deux autres que la dose nécessaire pour faire la liaison des parties métalliques entr'elles; on enleve aifément par la fusion la partie terrestre qui se vitrifie, mais quant aux fels & aux foufres, comme ils font extrêmement fixes & tenaces dans cette espece de mine, ils réfistent longtems au feu; on est couséquemment obligé de transporter souvent cette mine du feu sous le marteau, & du marteau au feu pour brifer, exténuer & chasser les matieres trop tenaces; un pareil travail est long & pénible, c'est cependant ce travail qui est le vrai art de faire l'Acier naturel. Le mérite des mines dont il s'agit, consiste dans la fixité des parties sulfurenses & salines; celles-ci se détruisant lentement, laissent le tems d'examiner leurs différens états, de trouver le point requis de leur destruction & de les arrêter dans celui qui convient pout faire des Aciers plus ou moins fins selon le besoin. Il n'en est pas de même de la plûpart de nos mines en France, principalement de celles qui ne donnent point

d'Abier naturel; elles laiffent échapper aifément leurs parties sulfureuses & salines, quand on les expose au feu; elles paffent à l'instant, sans qu'on puisse s'en appercevoir, de l'état de fer de sonte à celui de fer forgé. Il a donc faillu recourir à d'autres moyens pour en faire l'Acier, nous avons rapportés au commencement de cet

article ceux que M. de Réaumur indique.

C'est donc avec raison que nous avons dit que l'Acier et un milieu entre le fer de sonte & le fer torgé, il a moins de soustre que le fer de sonte & plus que le ser sorgé, par conséquent lorsqu'on vent saire de l'Acier avec le fer forgé, il ne s'agit que de rendre à celui-ci une partie-des soustes dont il a tét dépouillé. M. Swedenberg observe que l'Acier artificiel le cede à l'Acier naturel, en ce qu'il ne peut pas être remis souvent au sen sans perdre sa qualité d'Acier, ce qui est un inconvénient considérable.

Les meilleurs Aciers naturels nous viennent d'Allemagne, la Carinchie, la Strite, le Tirol, Saltzbourg en fourniffent de l'excellent, tous ces différens Aciers don confondus fous le nom commun d'Acier de Strite; on en fait en Suede & en France. L'Affrique, les Indes, la

Chine, le Japon n'en sont pas même dépourvus.

Les Voyageurs racontent que les Japonois après avoir mis en batre le fer forgé, le jettent dans des maris & l'y laiflern aufil longrems qu'i le rhécelfaire pour que la rouille en confomme une partie; ils le retirent ensuite, le forgent de nouvean, après quoi ils le remettent dans un marais d'eau salée, où ils le laissent et de la comme une partie; ils le remettent dans un marais d'eau salée, où ils le laissent erouille en ait encore détruit la plus grande portion: ce qui reste de ce fer est l'Acier, à ce qu'on dit, dont ils sont tous leurs instrumens; mais il paroit que cette manœuvre est une vraie illusion de Voyageurs; qui ayant vû une mine de marais, telle qu'il s'en trouve dans la Dalecarlie, ont pris le fer que l'on en tire pout un fer qu'on y aura mis en dépôt.

Ce qu'on rapporte de ce qui se passe au sujet de l'Aeiter dans l'Ille de Cebbés, voisine de Batavia, est plus probable. On assure que c'est à force de chausser le ser & de l'éteindre dans l'eau, qu'on parvient à en saire un Acier de la meilleure qualité, & que la nature de l'eau contribue beaucoup à la bonté de la trempe. Sans doute que ceux qui sont mention de ce procédé, ont oublié les coups de marteau que nécessairement il saut donner au ser ainsi trempé, pour en obtenir de l'Acier.

La mine d'Acier ne peur se diftinguer de la mine de fer par aucun signe extérieur; elles se ressemblen l'une de l'autre, ou pour mienx dire, toutes les mines de fer sont si prodigieusement variées, qu'on n'a pu encore affigner aucun caractere pour faire cette distinction, ce n'est qu'à la première sonte qu'on peut commencer à cu'est qu'à la première sonte qu'on peut commencer à

avoir quelques conjectures.

La nature a cependant rellement destiné certaines mines plutôt que d'autres à devenir Acier, que dans quelques manufactures de France où se fabrique l'Acier naturel, il se trouve dans la même some un affemblage bien marqué des deux mines; elles se tiennent comme séparées dans le même bloc. Il y en a aussi d'autres où l'Acier sunnage le fer dans la sonte, cette espece de mine est même une des plus favorables pour en titre un Acier excellent, mais par malheur elle n'en sournir pas beaucoup.

Il est donc constant que plus les mines tendent à être Acier, ou Acier plus pur, moins elles ont de disposition à se mêler avec celles qui sont dessinées à être serforgé ou Acier moins pur ; ce qui est arrivé dans la mine

d'Alface, confirme même cette affertion.

Le Mineur ayant trouvé un filon de mine, qui partous les caracteres extérieurs lui parut d'une qualité trèsdifiérente de l'arbre de la mine, le préfenta au fondeur, qui de son chef en mit une portion dans le fourneau à frondre avebla mine ordinaire, pour remarquer que effet cela produiroit, & si de ce mélange il en resulte-

roit quelque chose d'utile au propriétaire. Lorsqu'il eut percé son fourneau pour faire couler la fonte, les deux especes de mines sortirent ensemble, mais ne se mêlerent point; la nouvelle fome avoit un œil si distérent des fonces de fer, que l'on crut d'abord que c'étoit un tout autre métal. Une coulour cuivreuse & des aiguilles comme dans l'antimoine écatterent d'abord tout soupçon de fer, cependant le Maître de la Manufacture à Acier, tenta de la traiter comme une fonte à Acier; il y réuffit très-bien , & en effet cette matiere se trouva être du très-bon Acier & plus fin même que celui de la mine, dont on se servoit ordinairement. M. de Réaumur pensoit que cette séparation provenoit de ce que l'une des deux mines est plus légere que l'autre. Les mines destinées à être Acier , sont donc d'autant plus légeres, qu'elles s'éloignent plus du fer forgé & approchent le plus prèsde la meilleure qualité de l'Acier.

Chaque pays & presque chaque forge a ses procédés différens pour la fonte du fer, il en est de même pour l'Acier. Dans les Acieries de la Dalecarlie, Province de Suede, on fait rougir la premiere fonte ou la gueuse, après quoi on la forge; après l'avoir forgée on la fond! une seconde fois : on en agit de même à Quvarnbaka, dans le même Royaume, mais on jette sur cette fonte des cendres mêlées de virriol & d'alun. En Alface & dans plusieurs autres Manufactures, on supprime cette seconde sonre. A Salezbourg où se fait l'Acier de la meilleure qualité, en le chauffe jusqu'au rouge blanc, pour le tremper, & afin que l'eau foit plus froide & la trempe plus vive, on y jette du sel marin. En Carinthie & en Stirie, on ne tient pas le fer si rouge; au lieu de sel on se sert d'argillequ'on détrempe dans l'eau. Dans d'autres Acieries on frappe le fer rouge long-rems avant de le tremper, de forte que quand on le plonge dans l'eau; il n'est plus que d'un rouge éteint ; dans presque toutes les Acieries on jette des crasses ou scories der la fonte pendant qu'elle est en fusion ; on a soin même de l'en

tenir couverte pour empêcher qu'elle ne se brûle. En Suede on employe du fable de triviere. En Carinthia y Tivol & Stirie, on fait usage pour le même effet de pierres à fusil pulvérisées. En Stirie on ne sond qu'une petite quantité de fer à la sois ; il n'en est pas de même de Quvarnbaka, les ouvriers en chargent quelquesois leurs fourneaux de cent & cent vingt-cinq livres pesant en même tems; il y a des occasions où il faut que l'ori-fice de la tuyere (c'est le trou par où le vent est intro-duit dans le sourneau) représente un demi cercle; ailleurs le segment d'une sigue ovale. Dans plusseurs Manufactures on évite de se fervir de chaux pour sondant, ce-pendant ce sondant refusil très-bien dans la Manufacture d'Alface.

Noss allons actuellement rapporter la manière dei faire l'Acier naturel en Alface-& en Dauphiné, o'eft par ce marré que nous terminorons l'article de l'Acier. Près de Dambach, à fept lieues de Strafbourg: de à mi-côté d'one des montagues des No (ges, om a couvert une miné de fer, qui a tous les caracteres d'une mile abondante de riche; elle send par la fution ciniquame fur cent pefant; fes filons font: larges de : quatre à cinq pieds, de ils omplus de trente toifes de bauteur, ils couveent der entreudeux de rocheris extrêmement deastée, de jettent de toutes parts des ibranches aufili groffes que le tronc, on les fait par des galleries. La mine de cer endroit eft couleur d'addoife, composée d'unigrain ferragiment résertée, in, on-

veloppé d'une terre graffe qui, diffoute dans l'eau, prend une affez belle couleur d'un brun violet; on tire cette mine en la caffait avec des coins, comme on fait les rochers; on la voiture à une lieue en deçà dans un fourneau à fondre; on la coule fur un lit de fable fin; qui lui donne la forme d'une planche de cinq à fix pieds de long fur un pied ou un pied & demi de large & deux

ou trois doigts d'épaisseur.

Après cette fonte on transporte ces planches de fonteou gâteaux dans une autre usine que l'on appelle Acierie; c'est-là où on lui donne la premiere qualité d'Acier. Pour parvenir à cette opération, on casse la gueuse troide ou le gâteau, en gros morceaux de vingt-cinq à trente: livres pesant; on rougit quelques-uns de ces morceaux & on les porte sous le marrinet qui les subdivise en fragmens gros comme le poing. On pose ces derniers morceaux sur le bord d'un creuset que l'on remplit de charbon de hêtre. Lorsque le feu est vif, on y jette ces fragmens les uns après les autres, comme fi on vouloit les fondre; c'est-là même une des opérations les plus délicates de l'art. Le degré de feu doit être ménagé de facon que ces morceaux de fonte se tiennent simplement mols pendant un tems très-notable; on a foin de les rafsembler au milien du fover avec des ringards, afin qu'en se touchant, ils se soudent les uns aux autres; pendant ce tems-là, les matieres étrangeres se fondent, on leur' procure de tems en tems l'écoulement par un trou fait aubas du creuset; ces morceaux réunis & soudés les uns. aux autres, forment ensemble une masse que l'on appelle loupe. Le Forgeron la souleve de momens à autres avec son ringard, pour la remettre au dessus de la sphere : du vent & l'empêcher de tomber au fond du creuset ; en! la soulevant ainsi, il donne le moyen aux charbons de remplir le fond du creuset & de soutenir la loupe élevée. Cette loupe réfiste cinq à six heures dans le feu, tant à se former qu'à se cuire ; quand on la retire du feu , on : remarque que c'est une masse de fer toute boursoussée ... Spongieuse .

spongieuse, pleine de charbons & de matiere vitrifiée, on la porte toute rouge sous le martinet, par le moyen duquel on la coupe en quatre parties, groffes chacune comme la tête d'un enfant. On rapporte une de ces quatre parties au même feu, on la pose sur les charbons un peu au - deffus de la tuyere, on la recouvre d'autres charbons, on la fait rougir fortement pendant trois quarts d'heure, on la porte ensuire sous le marriner ou on la frappe, & on lui donne une forme quarrée. Après quoi on la remet au feu, aflujerrie dans une renaille, qui fert à la gouverner & à l'empêcher de prendre dans le creuser des places qui ne lui conviendroient pas. Une demie-heure après, elle se trouve toute pénétrée de feu; on la pouffe jusqu'au rouge blanc, on la retire, on la roule dans le sable, on lui donne quelques coups de marteau à main, on la porte ensuite sous le martinet où on forge toute la partie qui est hors de la tenaille, on lui donne une forme quarrée de deux pouces de diamètre, sur trois ou quatre de long, & on la reprend par ce bout forgé avec les mêmes tenailles, pour faire une semblable opération sur la partie qui étoit enfermée dans les tenailles. Cette manœuvre se réitere trois ou quatre fois, jusqu'à ce que le Forgeron sente que son fer se forge aisément sans se fendre ni casser; après toutes ces opérations on Le forge tout de bon sous le martiner; on l'allonge en une barre de deux pieds & demi ou trois pieds, qu'on coupe encore en deux parties, & qu'on remet ensemble au même feu, saisses chacune dans une tenaille différente; on les pousse jusqu'au rouge blanc, & on les allonge encore en barres plus longues & plus menues, que l'on jette auffitôt dans l'eau pour les tremper. On a pour lors de l'Acier brut qui est propre à faire des inftrumens giossiers, tels que des bêches, des socs de charrue, des pioches; cet Acier brut a le grain un peu gros, parce qu'il se trouve encore mêlé de fer, il donne cependant du feu frappé avec un caillou. On le porte dans une autre usuine, qu'on nomme affinerie; quand les Tome III.

barres y sont arrivées, on les casse en morceaux de la longueur de cinq à fix pouces, on remplit alors le creuser de charbon de terre, jusqu'un peu au-dessus de la tuyere, qu'on prend garde de ne pas boucher; on tappe le charbon pour le presser & en faire un lit solide, sur lequel on arrange ces derniers morceaux en forme de grillage qu'on pose les uns sur les autres par leurs extrêmités, sans que les côtés se touchent; on en met jusqu'à quatre ou cinq rangs en hauteur, qui font une pyramide tronquée; on environne ensuite le tout de charbon de terre pilé & mouillé, ce qui forme une croûte ou calotte autour de ce petit édifice; cette croûte dure autant que l'opération l'exige, parce que l'on a soin de l'entretenir & de la renouveller à mesure que le seu la détruit. Son usage est de rassembler toute la chaleur autour de l'Acier & de donner un feu de réverbere ; après trois quarts d'heures, ces morceaux sont suffisamment chauffes, on les porte l'un après l'autre sous le martinet, ou on les allonge en lames plates, que l'on trempe auffrôt qu'elles sortent de dessous le marteau; on observe cependant d'en tirer deux plus fortes & plus épaisses que les autres , auxquelles on donne une légere courbure & que l'on ne trempe point. Le grain de ces lames est un peu plus fin que celui de l'Acier brut, elles ne rendene cependant pas tant de feu par sa collision avec le caillou.

Ces lames font encore brifées en morceaux de toutes-longueurs & indifféremment, selon que le hazard en décide, il ne reste d'emieres que les deux lames qu'on n'a point trempées; on rassemble tous ces fragmens, on les rejoint bout à bout, è plat contre plat, on lés enchasse entre les deux longues lames non trempées, le tour est faisse entre les pinces & porté au seu de charbon de terre arrangé aips de emême que le précédent; on pousse cette matiere à un grand seu, & lorsqu'elle y a demeuré assez long-tems, on la porte sous en matier. On ne lui fait supporter d'abord que des coups très légers, que l'on fait précéder de quelques

coups de marteaux à la main; on rapproche encore les fragmens les uns des autres & on les soude; on rapporte cette pince au feu, on la pousse encore au rouge blanc, on la reporte sous le martinet, on la frappe un peu plus fort que la premiere fois, on allonge le volume des matieres qui saillent hors de la pince, on leur fait prendre par le bout la figure d'un prisme quarré; on retire cette masse des pinces, on la reprend avec une tenaille par ce prisme, afin que la partie engagée dans la pince souffre à son tour le même travail; après quoi on fait du tout une longue barre, que l'on replie encore une fois fur elle-même pour la fouder de nouveau & du prisme 🔩 quarré qui en provient, ou en tire des barres d'un pouce ou d'un demi-pouce, que l'on trempe & qui font par ce ' moyen converties en Acier parfait. C'est donc de cette derniere opération que dépend la perfection de l'Acier; elle consiste à tenir le fer dans un feu violent, en l'arrosant souvent & à propos d'argile pulvérisé, pour empêcher qu'il ne se brûle , & en le portant souvent du feu Sous le marteau, & du marteau au feu.

La maniere de convertir le fer crud en Acier dans le Dauphiné, est à peu près la même que celle d'Alface, à quelque différence près, nous l'allons rapporter ici; c'est par on nous terminerons cet article concernant l'Acier. Dans cette Province auprès de la ville d'Allevard & de la montagne de Vanche, il y a plusieurs mines dont on tire beaucoup de fer. Le fer crud qui en fort se transporte dans un feu, qu'on nomme affinerie. Le vent qui fort des soufflets est dirigé sur la masse du fer, & par ce moyen sa veine se fond peu à peu. Le foyer ou creuser est environné de lames de fer & est plus profond que les autres; on n'agite point dans cette manufacture la fonte comme on fait ailleurs; mais on la l'áisse tranquille jusqu'à ce que le creuset soit plein : cela fait, on arrête le vent & on débouche le trou pour faire couler la fonte qui tombe dans les moules qui la mettent en petites maffes. On enleve la furface de ces maffes,

B,i

qui est une croûte composée de scories, qui couvre & cache le ser; on les porte entituire sous le martrau & on les tire en barres. On potte ces barres dans un seu voisin, qu'on appelle chausserie; on n'a pas besoin d'un sigrand seu que dans l'autre, on pousse ces barres jusqu'au blanc, on les roule ensuite dans le sable pour temperer la chaleur; ensin on les forge & on les trempe pour les dutri & les convertir en Acier. Il est à observer que dans ceute manufacture on ne trempe l'Acier qu'après l'avoir passe ur rouge blanc.

## ADAMIQUE.

DAMIQUE est l'épithete qu'on donne à une espece de terre, sur laquelle les Minéralogistes ne sont pas entr'eux d'accord; les uns veulent que ce foit une terre rouge impregnée de parties ferrugineuses, & dont la calcination rend la couleur plus foncée; d'autres défignent par ce nom le terreau ou le limon formé par des végétaux détruits & pourris; quelques-uns appellent ainsi la vase de la mer, ce limon gras, mucilagineux, mêlé de lel, de foufre & de birume que les eaux de la mer déposent ; il s'y trouve toujours, disent les Naturalistes, beaucoup d'animaux & de plantes de mer ensevelis & confondus; c'est avec tous ces corps marins, que ces couches s'endurciffent quelquefois & forment, fuiwant M. Bertrand, ces lits de rocher, remplis de fossiles pétrifiés; les eaux de riviere graffes, marneules, propres par-là à fertiliser les terres forment un dépôt semblable à la vase de la mer, à la salure près; se dépôt peut par la même raison être aussi très-bien appelle terre Adamique. Au moment de la création de la terre, il est probable que toute la premiere croûte étoit formée de ce limon , ce qui la rendoit propre à produire d'elle-même des végétaux; mais à la suite en consequence de la malédiction prenoncée par la Justice divine contre l'homme rebelle à ses ordres, cette couche a pu être changée ou altérée. Le déluge qui a confondurant de substances, a pu encore la déranger & diminuer par-là la fertillité de la terre, & en esse la terre ne se trouve actuellement fertille que dans les endroits où les eaux du déluge semblent avoir laissez des lits de cette terre limonneuse; c'est de ce limon qui est calcaire, que la marne pure & grasse paroit même titer son origine.

## AGARIC MINÉRAL.

C'EST une espece de marne blanche, très-légere & qui surnage l'eau; elle a, quant à l'extérieur, quelque ressemblance avec le sungus, connu sous le nom d'agarice, d'où lui est venu son nom; quelques Auteurs l'appellent cependant plus généralement lait de lune, las Luna, nom sous lequel on désigne aussi des terres semblables, blanches, tirant sur le jaune & plus pesantes que la première.

## AGATHE.

L'AGATHE est une pierre fine, vitreuse & demitrauspareme, elle se trouve ordinairement en morceaux ronds, isolés & détachés, dans les sables & les champs; la première qu'on a trouvé, c'est sur le sleuve achare en Sicile, d'où lui est venu le nom latin d'achates. Cette pierre ne disfrer en rien des cailloux, aussi l'apt-il placé parmi eux, de même que Vallerius, M. Valmont de Bomare & M. Bucquer; & en-este; les agarhes ont toutes les propriétés des cailloux, principalement de seux qu'on nomme pierres à fusil. Sous une écorce grosssiere, elles présentent un grain très-fin, les particules n'en peuvent même être apperçues ni distinguées à l'œil. Ces pierres sont d'une nature compacte comme le verre, & si on les casse, les riracture est lussante demen que la senne, en les frappan avec l'acier, elles donnent des étincelles de seu, & un seu violent les virrisse après les avoir préalablement calcines. Les caractrers spécifiques qui distinguent cependant les Agarhes des cailloux, sont 1º, leur demi-transparence, ou même quelques leur transparence entiere, ce qui ne, se remarque que dans certrains cailloux blancs & vitreux. 2º, Leurs couleurs vives & l'éclar qu'elles prennent ea les polissant, 3º. Leur dureté & leur pesaneur spéci-

fiques.

On en distingue en général de deux sortes, eu égard à la netteté, à la transparence & à la beauté de leur poli, l'orientale & l'occidentale; la premiere que nous n'examinerons pas ici, n'entrant pas dans le plan de cet ouvrage, réunit presque toujours les trois qualités que nous venons d'indiquer, & elle a cela de commun avec toutes les pierres orientales; il s'en trouve cependant d'occidentales qui le leur disputent pour la beauté; les couleurs de celles-ci sont différemment nuancées, on y remarque même quelquefois les couleurs de la cornaline, celles de la sardoine ou de la calcédoine, le peu de vivacité & de netteté des Agathes, les distingue très-bien de ces autres pierres; la transparence des Agathes occidentales est presque toujours à demi offusquée, & il n'y a que très-peu d'éclat & de netteté dans leur couleurs. Ces pierres different du jaspe, en ce que celui-ci n'a point du tout de transparence; quand la matiere demi-transparente de l'Agathe se trouve mêlée avec le jaspe, ce qui arrive quelquesois, l'Agathe change de nom, fi c'est l'Agathe qui domine, elle se nomme Agathe jaspée , & jespe Agathe , & c'est le jaspe.

Les Jouailliers & les Naturalistes distinguent dissérentes sortes d'Agathes, les principales sont les Agathes limplement dites, les Agathes cuillées, les Agathes onyée & les Agathes herborifées ou mouffeufes; ces différens noms proviennent de l'arrangement des taches & de l'opposition des couleurs dans les couches dont ces pierres sont composées.

On ne remarque ordinairement qu'une seule couleur dans l'Agathe simplement dite, ou s'it y en a pluseurs, elles sont anancées sans ordre; la nature s'y joue quelquesois à l'infini & on y observe souvent des hazards singulies. Dans la fameule Agathe de Pyrthus, dir Pline, on croyoit y découvrir Appollon avec sa lytre & les neuss muses, chacune avec ses attributs; en un mot, des ruisfeaux, des gazons, des paylages frappent dans pluseurs de ces pierres l'imagination de certaines personnes.

On donne le nom d'Agathe onyce à celle qui se trouve sormée de bandes ou zones de différentes couleurs, ces zones représentent les différentes couches, dont cette pierre est composée, il est à observer que la couleur de l'anne de ces zones n'anticipe pas sur celle de la zone voisine, & qu'une. Agathe est d'autant plus estimée, que les couleurs en sont plus vives, plus opposées & plus tranchautes; on peut dire cependant qu'en général in y a que très peu de vivaciré dans les couleurs de l'Agathe onyce.

L'Agathe ciillé n'est autre chose que l'Agathe onyce, mais les zones de cette Agathe sont concentriques, elles tournent autour d'un centre commun, & dans ce centre il y a quelquesois une tache qui paroît ressembler à un ceil, d'ou est veur à cette Agathe son mom mais sur une même pierre il se trouve souven pluseurs de ces yeux qui sont le centre de pluseurs caissour qui ont pu s'être sormés les uns contre les autres & ensures se confondre. Un Lapidaire habite releve souvent dans ces especes d'Agathe, pas son art, les graces de la nautre.

L'Agathe herborisée ou arborisée se nomme Dendrite, on y remarque différentes ramisscations qui représentem des mousses, des buissons, des arbres i toutes tes ramifications ne sont dues qu'à des substances métal. liques qui se sont filtrées dans la substance des Agathes; l'art a appris à colorer les Agathes blanchâtres & à donner une certaine régularité aux taches des Agathes jafpées; fi on met fur un morceau d'Agathes blanches de la dissolution d'argent dans l'esprit de nitre, si on expose ensuite cette pierre au soleil, si après que la dissolution est féchée, on le met dans un lieu humide pour l'exposer de nouveau au foleil, l'Agathe se teint promptement dans une couleur brune tirant fur le rouge , & fi on y remet de la nouvelle dissolution, on parvient à rendre cette couleur plus foncée; pour avoir une couleur tirant sur le gris, il ne s'agit que d'ajouter à sa dissolution le quart de son poids de suie & de tartre rouge; en ajoutant au contraire à la dissolution de l'alun de plume , la couleur sera d'un violet foncé tirant sur le noir. Et comme il se trouve dans l'Agathe blanche & dans la plupart des autres pierres dures, des veines presqu'imperceptibles qui se laissent pénétrer de la couleur plus facilement que le refte, il arrive que ces veines deviennent plus foncées & forment de très-agréables variétés qu'on ne pouvoit pas appercevoir auparavant. La dissolution ne donne à l'Agathe, suivant les expériences faites, qu'une légere couleur brune ; celle de Bismuth la teint dans une couleur blanchâtre & opaque, quand la lumiere frappe dessus, mais cette couleur devient brune quand on la regarde à travers le jour; on n'a pu jusqu'à présent tirer aucune espece de teinture des autres difsolutions de méraux & de minéraux.

Pour tracer sur l'Agathe des contours, des desseins réguliers, on prendra donc de la dissolution d'argent, au moyen d'une plume, & on suivra sur cette Agathe les contours traces avec une épingle, & comme pour cette opération il faut que l'Agathe soit dépolie, on aura som que la dissolution soit bien chargée d'argent , pour qu'elle puisse se crystalliser promptement au foleil, & qu'elle ne vienne point à s'épancher.

·Pour connoître l'Agathe naturelle d'avec l'artificielle, rien n'est plus simple; on chausse l'Agathe colorée, elle perd par-là une grande partie de la couleur, & elle ne la reprend qu'en mettant dessus une nouvelle dissolution d'argent; ou bien on mettra sur l'Agathe colorée de l'esprit de nitre sans l'exposer au soleil, elle Se déteindra entierement dans une nuit; mais si on l'expose au soleil pendant plusieurs jours, elle reprendra sa couleur; les deux moyens que nous venons d'exposes peuvent néanmoins très-bien décolorer les pierres fines & les dendrites naturelles; cependant la couleur de celles-ci laissées pendant trois ou quatre jours dans de l'eau forte, ne s'altere point; mais si pendant un tems humide & pluvieux on vient à laisser ces mêmes dendrites sur une fenêtre, la partie de ces pierres qui a été trempée dans l'eau forte se déteint absolument par le mêlange des parties aqueuses; il est d'expérience que l'eau forte affoiblie dissout ce que ne dissolveroit point l'eau forte concentrée. On trouve souvent des matieres étrangeres dans les pierres d'Agathe; on y a remarqué de la mousse, du foin, des plantes, des coquillages marins on y a même très-bien distingué de la pierre, du bois de charon ; à Courtagnon , à quelques lieues de Rheims, il y a des coquillages agatifes, qui se trouvent enchasses dans une craie dure; on remarque même des pieces de craie totalement changées en Agathes opaques & garnies de coquillages transparens; dans ce cas la craie ou pierre agatifée est d'un rouge foncé & les coquillages sont de couleur de corne.

On tire par la difillation des Agathes une liqueur emblable à de l'huile, qui verdit le fyrop de violettes. En joignant à cette huile de l'acide virtiolique, on voir à l'instant s'élever un esprit de sel volatil; on a encore observé que si on ractoir les petits builfons qu'on apperçoir sur les Agathes herborisées ou arborisées, & si on l'aisse tomber cette racture sur des charbons ardens, si s'en éleve une odeur bitumineuse & une sumée visible.

en eleve une odeur bitumineule & une tumée vilible

Il y a même une espece d'Agarhe, qui mise dans le seu, exhale une odeut senblable à celle de la myrrhe. Ou doit donc conclute de tous ces faits que les Agarhes contiennent une espece de matiere bitumineuse, accompagnée d'un sel & d'une teinture misérale. Une substance cretacée s'y joint alors, dit M. Bertrand, & leur fait perdre souvent une partie de leur trausparence.

La Chymie apprend la maniere de faire des substances semblables à celle de l'Agathe. On prend à cet effet deux gros de coquillages calcinés, & on y mêle un quart de sel ammoniac, un peu de syrop de citron aigri & une quantité considérable d'eau, ou bien au lieu de sel ammoniac, on met un quart de tartre vitriolé avec le syrop & l'eau : un pareil mêlange donne une substance coagulée très-dure; & pour mieux approchet de la coagulation des cailloux, pierres à fusil ou Agathes, on prendde ces différentes matieres qu'on réduit en poudre trèsfine : on mêle cette poudre avec deux fois autant de sel de tartre; on fait fondre ce mélange, & on place cette matiere fondue sur un morceau de verre dans une cave. Cette matiere d'abord dure & compacte, devient liquide au bout d'un certain tems, & on a pat ce moyen la liqueur de cailloux de Glauber. Si on joint ensuite à cette liqueur ou du sel alkali volatil ou de l'huile de vitriol, le melange se change dans une pierre par voie de coagulation. De ces expériences Vallerius conclut que les cailloux, Agathes, &c. font, pour la plus grande partie, aussi anciens que le monde. Dès l'instant de sa création, ils se sont, dit-il, coagulés, & durcis sous une forme sphérique. Il se trouve cependant encore des concrétions qui se forment journellement, & qui se figent & se coagulent de la même maniere que le fuccin.

On trouve des Agathes en plusseurs Provinces du Royaume: nous en indiquerons les endroits dans notre Gneumon Gallicus, qui se trouvera à la fin de ce Dictionnaire. Avant de shirt cet article, nous allons rapporber les noms des différentes Agathes, d'après M. d'Ar-

year Try Canada

genville, pour ne rien laisser à desirer sur cet objet aux Naturaliftes. On nomme Andachate une Agathe qui a l'odeur de la myrrhe, quand on la brûle, & Perileveos celle dont les rayes sont blanches sur un fond noir. Si l'Agathe imite la peau d'un lion, elle se nomme Leontion , Leoninus , Leontadura ; & quand elle imite celle d'une lionne, elle prend le nom de Leonachates. L'Agathe Pardalium seu Pantachates est celle qui imite la peau de la panthere ; les Amthes Leuchates sont celles dont les voines sont blanches, les Hamachates les ont rouges comme du sang; les Sardachates les ont d'un rouge pâle, imitant la Sardoine, & les Saphirochates de couleur bleue comme le Saphir; si les Agathes sont vertes à points rougeatres, elles prennent le nom de Jafpiachates, & quand ce sont de vraies Dendrites, on les appelle Dendrachates ; Une Agathe qui imite le corail est celle désignée sous le nom de Corrollachates ; & quand une Agathe est de couleur de gorge de pigeon , les Naturalistes lui donnent le nom de Phassachates. L'Agathe Lagites est celle qui représente une tête de lievre, & l'Agathe Cerachates est celle qui imite par ses formes celle des comes; on appelle simplement Mochoensis l'Agathe qui vient de Mocha, & Phyromorphos celle qui ressamble à une plante; quand une Agathe renserme des caracteres ou figures fingulieres , elle s'appelle Technomorphos & Curanomorphos , forsqu'elle ressemble à des étoiles ou à la lune; le nom de Zoomorphos indique assez que cette Agathe ressemble à quelqu'animal; l'Agathe Anthropomorphos est celle qui imite l'homme & la Nebrites, celle qui approche de la peau descerfs; la Pseuachates est la fausse Agathe; il s'en trouve encore plusieurs autres variétés qu'il seroit trop long de rapporter ici.

THE PARTY OF

## AIMANT.

AIMANT. C'est une pierre ferrugineuse que l'on rencontre dans les mines de fer; tous les Minéralogiftes s'accordent même à nous la donner comme une des efpeces de ce métal; parmi les différentes variétés d'Aimant, il s'en trouve de solide, de compacte, dont la couleur est gris-de-fer, & dont les particules ne peuvent se discerner à l'œil ; d'autre qui paroît grenelé, & enfin d'autre qui se distingue par des points brillans. Ces différentes variétés d'Aimant sont connues sous le nom d'Aimant couleur de gris-de-fer, Magnes colore ferreos Pline appelle Aimant hématice un Aimant brun ou rougeâtre, qu'on diroit à le voir être teint par l'ochre. M. Bertrand nomme cet Aimant Magnes colore fusco vel rubente ; il y a auffi l'Aimant bleuatre , Magnes carulescens, il est ainsi teint par quelque sel métallique cuivreux , & l'Aimant blanchâtre , Magnes albefcens; il est le plus léger de toutes les variétés; il y a donc . quatre principales sortes d'Aimant en raison de sa couleur ; celui de France tire pour l'ordinaire sur le noir . on en trouve en Lorraine du grisâtre.

On frait depuis très-long - temps que l'Aimant a la vertu d'attire le fer, Pline rapporte que ce fut comme par une espece de hasard qu'on lui découvrit cette propiété, un Berger sur le premier qui s'en apperqué En passant sur une roche d'Aimant il vir que les cloux de ses souliers & le boit de son bâton ferré s'y atrachojent; mais s, les Anciens ont connu dans l'Aimant cette propiété, ils ne lui ont jamais connu celle qu'il a de se diriger conjours vers les poles; ce sur seu de le qu'il a de se diriger conjours vers les poles; ce sur seu attribuent l'invention à Jean Goya, originaire de Maples, les autres à Paul, Vénitien; celui-ci l'apporta

en Italie, si on en croit la tradition du pays, après en avoir appris la construction à Ja Chine, nous nous étendrons plus au long sur la Boussole à la fin de cet article; nous allons commencer d'abord par exposer les principales propriétés que les Physiciens ont remarqué dans l'Aimant, & nous tacherons d'en développer le méchanisme; nous puiserons d'en développer le méchanisme; nous puiserons pour cet esset dans la Physique expérimentale de M. l'Abbé Nollet, nous ne pouvous avoir un meilleur guide.

Les cinq propriétés de l'Aimant sont 1°. d'attirer le fer ; c'est ce que les Physiciens nomment Attraction ; 2°. de lui transmettre sa vertu, c'est la communication; 3°. de se tourner vers les poles du monde, c'est la direction; 4°. de s'y diriger avec une variation qui s'appelle Déclinaison. 50. eniin, de s'incliner à mesure qu'on approche de l'un ou l'autre pole, c'est ce qu'on appelle Inclinaison. M. de Réaumur a regardé le fer comme un Aimant imparfait, & en cela son sentiment diffete de celui de beaucoup d'autres qui considérent l'Aimant comme un fer mêlé de parties terrestres & des autres principes qu'on y reconnoît par l'analyse chymique. Ce qu'il y a de sur , c'est qu'on lit dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année 1731, qu'on a remarque que la rouille de fer, mélée avec des parties graffes & de la pierre commune, formoir par succession de temps un composé tout à-fait semblable à l'Aimant naturel; quoiqu'il en soit , l'Aimant a les caracteres distinctifs des pierres, il se calcine au feu, il se pulvérise sous le marteau , & il n'a pas ceux des métaux , ilen'est ni fusible ni malléable, aussi dans la définition que nous en avons donné, nous l'avons défigné sous la dénomination de pierre.

Toutes les pierres d'Aimant n'ont pas toujours les propriétés ci-deflus indiquées; pour s'assurer si elles les ont, il faut les plonger dans de la limaille de fer ou d'acier; si la pierré retient cette limaille, si elle en pareit bérisse, et si deux endroits opposés que les Phy-

ficiens nomment Poles, ces petites bathes de fer s'élevent prefque perpendiculairement à la furface, on peuts ètre certain que cet Aimant a les cinq propriétés qui lui vont propres; celui que nos Marchands Droguiftes nous veudent à Paris; leur vienti (Auveigne, mais il est quelquefois fi tendre qu'on peut l'entamer avic l'ougle, il ne s'y, trouve que très-peu de morceatix parmi le grand sombre qui méritent d'etre aunes; examinons actuellement en détail toutes les propriétés de cette fubifiance magnétique.

La premiere propriété, co mme nous avons dit, eft d'attirer le fer; c'eft-à-dire; que ces deux maiteres se portent l'une vers l'autre, ou tendent à se joindre, se quand elles se touchent une sois on ne peut les séparét, sans essor; M. l'Abbé Noller rapporté deux expériences pour prouver cette premierre propriété de l'Aimant; qu'on prenne, dit-il, une pierre d'Aimant, & après l'avoir bien essuy qu'on tienne un de ses poles à la distance, d'un demi-pouce, ou environ, d'un carron sur lequel on autra auparavant répandu de la limaille de fer; on s'apperçoit à l'instant que la limaille de s'elance vers la pierre & forme en la partie instrieure une espece de barbe.

Pour la feconde expérience, M. P'Abbé Nollet prenoit une cuvette pleine d'eau fur laquelle flottoit un petite cygae d'émail qui étoit creux & qui tenoit dans son bea un bout de fil de fer plié en plusfeus fens, commé une petite anguille ; dès qu'il présenoit l'Aimant par l'unde ses poles près de la tête du cygne, la petite anguille de ferque ce cygne d'émail tenoit dans son bec, se trouvoit attirée, & pour lors toute sa figure obétisoit à cette attraction, elle faisoit autant de chemin que M. l'Abbé Nollet vouloit, il ne s'agissioit pour lors que d'éloignet la pietre à-mesure que le cygne approchoit; & si par avanture le fre & l'Aimant venoient à le joindre, on ne pouvoit le séparer l'un de l'autre qu'en se servant des deux mains; mais il faut observer au sujet de la pietre d'Aimant, que, quoique cette pietre attue toujous se fer fans aucune préparation, quand elle a des poles, il s'en faut cependant bien qu'elle ait autant de force étant nue, que quand elle est armée, C'est-à-dire, quand chacun de ses poles est revêtu d'une lame de ser, terriinée par une petite masse qui excede de quelques lignes la surface insérieure de la pierre, & ce qu'il y a encore de plus singuilier, c'est que la pierre d'Aimant n'agit point immédiatement, il laut que le contact se fasse autre point immédiatement, il laut que le contact se fasse autre point immédiatement, il laut que le contact se fasse autre point sim di fait un portant de fer, aquello on accroche le poids que l'Aimant est en état de potter; M. Dusay prétend d'après dissernes expériences qu'il a taites, qu'il faut du ser doux pour armet l'Aimant & non de l'acier.

On observe journellement que toutes les pierres d'Aimant n'ont point une force égale, on ne sçait leurs portées que par l'épreuve qu'on en fait; il est de fait que les petites ont plus de force à proportion que les grandes. Il est plus commun de trouver un Aimant du poids de deux onces en soutenir vingt, qu'un autre de deux livres porter dix fois son poids ; j'ai eu une petite pierre d'Aimant provenant du cabinet de M. le Comte de Tressan, elle pesoit au plus une demi-once, & elle portoit cent onces ; ce qui fait sans doute cette différence, c'est que la force de l'Aimant tient principalement à ses poles; dans une grosse pierre ils sont trop étendus, dit M. l'Abbé Nollet, & par conséquent la vertu qui en émane n'est pas si concentrée ; la figure & les dimenfions y entrent cependant pour quelque chose; la dispofition la plus avantageuse que peuvent avoir les poles, c'est d'être fort distans l'un de l'autre; la façon avec laquelle un Aimant est armé, contribue aussi beaucoup à la puissance.

On croyoit anciennement que l'Aimant n'attiroit que le fer, cependant M. Geoffroi, Médecin de la Faculté, a découvert que les cendres de plufieurs végétaux obeiffoient aufin à la vertu magnérique; & Mulchenbrock, après un grand nombre d'expériences, a donné une liste 32

assez étendue des matieres qu'il a trouvé susceptibles de cette attraction, soit en les éprouvant dans leur état naturel, soit en les faisant rougir au feu avec une matiere grasse, végétale ou animale, il n'en a pas cependant conclu que l'Aimant attiroit autre chose que le fer, mais il a seulement pense avec tous les Physiciens que ce qui sympathise avec sa vertu magnétique est du fer caché ou développé, & en effet le fer par le grand usage qu'on en fait se trouve répandu par-tout ; d'ailleurs les métaux se révivisient de leurs propres cendres, quand on y ajoute quelque matiere graffe; il ne faut donc pas être surpris que plusieurs especes de terres ainsi préparées & que l'émeri & certains sables sans aucune préparation s'attachent à l'Aimant; toutes ces matieres contiennent réellement du fer ; & la preuve qu'on en peut donner, c'est qu'en y mêlant une infusion de noix de galle, on les rend noires, de cette explication on ne doit pas conclure que ce qu'on trouve attaché à l'Aimant dans ces fortes d'épreuves soit totalement du fer ; il suffit seulement que chaque petite masse contienne quelque parcelles de ce métal; quand l'Aimant est une fois réduit en poudre, il n'a plus de poles, conséquemment il n'est plus en état d'attirer le fer ; quand on l'emploie dans les emplaires, il ne faut donc l'employer que comme astringent ou comme détersif; car il n'est pas croyable qu'un pareil topique ait quelque vertu particuliere pour guérir une playe qui viendroit d'un coup de fer, ou pour attirer en dehors quelque morceau de ce métal qui seroit enfonce dans des chairs. Comme la vertu magnétique n'a de prife que sur le ser, ainsi qu'il résulte des observations précédentes, il n'est pas douteux qu'on ne puisse quelquefois tirer partie de cette propriété pour séparer des matieres précieules qui le trouveroient mêlées afec du fer. Si l'on avoit, par exemple, limé du fer & de l'or ensemble, on pourroit par ce moyen séparer ces deux métaux; il seroit à desirer que les Fondeurs prissent cette précaution, lorsqu'ils ont acheté du cuivre

33

cuivre en limailles; les ouvrages qu'ils fondroient le trouveroient plus épurés, & il ne le rencontreroit pas-dans la fonte en la travaillant, des grains de fer ou d'acier qui gâtent les outils & qui ne permettent pas qu'on puille finir certaines pieces dont la mariere doit-ter abfolument d'une durect uniforme.

C'est sans contredit à de pareils défauts, dit M. l'Abbé Nollet, qu'on doit attribuer une partie des accidens qu'on voit arriver aux moulins à poudre; les pilons cut beau être armés de cuivre; on a beau faire de ce même métal, les outils avec lesquels on gratte, ou avec lesquels on choque ces atmures pour en détacher la composition; 5'il s'y trouve des grains d'acier, il n'en faut pas davantage avec quelques graviers pour produire une étincelle qui mette le seu a route la fabrique.

M. l'Abbé Moller ne penfe pas que l'Aimant même, lorfqu'il eftarmié, puiffé être un prefervair contre l'appeleire ou contre les affections vaporeufes, nous avons cependant des exemples de personnes guéries des vapeurs, des convultions, tremblemens par le moyen de cette pietre; nous allons rapporter les cures que ceremede a opéré dans différens cas, c'et précifément ici.

l'endroit où on en peut faire mention.

Le mai des dents est une maladie, comme tour le monde spair, dont on ne peur obtenir la guérison que par l'extripation du membre gaté; scependant par le moyen de l'Aimant on est parvenu à le guérir dans l'infant même. Une Dame, dit un Auteur Anoayme dans l'angeaux des passes que dent carriée, étant les plus cruelles, occasionnées par une dent carrée, étant aspellé; a jouve noure Auteur, j'ordonnai pluseurs cooses, mais rien ne la soulagea; je lui proposai pour lors de faire arracher la dent; cette Dame le resula; j'avois souvene entendu parler de la vettu de l'Aimant attissiel pour la guérison de ce mal; j'en doutois cependant très-fort, mais à tout hasard je le lui conseillois malgré mon doute, ne spachant plus à quel remede, re-

Tome III.

courir ; je fis tenir en conséquence par trois différentes reprises un Aimant artificiel contre la dent de la malade, (nous donnerons plus bas la maniere de faire cet Aimain) mais quelle fut ma surprise, la douleur disparut entierement en moins d'une heure ; cet événement encouragea l'Observateur Anonyme à répéter ses expériences, & il a toujours reusti. Comme il est très-important, suivant cet Aureur, que le malade ait le visage tourné du côté du nord, il fe fert d'une bouffole pour lui donner la direction nécessaire, & il touche lui-même, ou fait toucher par le malade la dent affectée avec le pole septentrional de l'Aimant; ce qui se répete quelquefois; toutes les dents reffentent alors une douleur légere, après quoi le malade reffent dans sa dent des pulsations auxquelles succede un froid qui s'étend même dans les dents laines, & qui après avoir duré un certain tems, se change en un engourdissement qui est suivi de l'entiere guérison.

Dans la Gazette falutaire du mois de Janvier 1766, on trouve d'autres observations confirmatives de la précédente. Un autre Anonyme a fait usage, lit-on dans cette Gazette, de l'Aimant artificiel pour le mal des dents ; il s'est servi pour cet effet d'une boussole , de même que dans l'observation précédente, & il a eu soin de faire placer le visage du malade vers le nord ; mais au lieu de présenter, comme dans l'observation eideffus, le pole boréal de la pierre à la dent affectée, il a constamment appliqué l'austral. Cet Auteur ajoute qu'il s'est servi de l'Aimant pour dix ou douze perfonnes, entre lesquelles se trouvoit un jeune homme de vingt-einq ans; les autres étoient des filles ou femmes de différens âges : toutes ces personnes avoient une ou plufieurs dents gâtées, & dans la plupart la fluxion s'éteudoit sur toute la mâchoire du même côté; elles ont été guéries dans l'inftant, n'en ont plus rien reffenti depuis, excepté néanmoins une fille à laquelle on avoit appliqué PAimant le foir. La douleur reparut le lendemain vers les quatre heures du matin, & dura un quare d'heure;

- In in Canala

elle en eut encore le furlendemain un petit reffentiment vers les sept heures ; mais au bout d'un quart d'heure, cette douleur fe diffipa & ne revint plus. Chez une aute personne, ajoute le même Auteur, le remede ayant été appliqué le foir , la douleur disparut ; mais pendant la nuir & la journée suivante la malade ressentoit un mouvement douloureux de fourmillement. Le soir, sa douleur, quoique beaucoup moindre, la reprit non pas à la. dent, mais à l'oreille, & seulement par intervaile : elle, ne voulut pas permettre qu'on revint à ce remede, cet, Auteur a observé dans cette malade que souvent une odontolgie très-violente précédoit l'éruption difficile. de les regles, & c'est peut-être par cette raison que l'effet de l'Aimant ne fut pas complet , la plus longue application de l'Aimant sur toutes ces personnes n'a eté. que de deux minutes. Cet Anonyme dir qu'il lui a fallu, l'appliquer deux fois à trois personnes. Dans le temps de l'application, toutes ces personnes ont reffenties une agitation comme d'un vent froid dans la dent affectée, & immédiatement après le spasme douloureux quittoit la dent & se fixoit dans l'os de la pomette ou dans la tête, ou dans l'oreille, mais en très-peu de temps ce nouveau. spasme se dissipoit pour ne plus revenir.

M. Clarich, Médecin a Gottingue, a fait nombre d'efsais qui déposent tous en faveur de l'Aimant contre le mal des dents ; il dit avoir guéri , dans l'espace de cinq mois, cent trente personnes en leur appliquant l'Aimant, & de ce nombre de malades, il n'y en a eu que dix-huit qui ont souffert encore après l'opération , & deux seulement qui n'en ont pas été soulagés. Le même Auteur rapporte encore avoir employé avec succès l'Aimant: dans les rhumatismes & les surdités.

.... M. d'Arquier, Correspondant de l'Académie Royale

des Sciences de Paris , a écrit à M. de Lalande, Membre de la même Académie, qu'il avoit guéri un très-grand nombre de personnes de la douleur des dents, par le moyen de l'Aimant.

Use Dame de Toulouse souffroit horriblement depuis plusieurs jours d'une carie considérable dans la presmiere dent molaire de la mâchoire inférieure; il y avoit staxion, & elle ne pouvoir ni dormir, ni mauger, nis fermer la bouche. M. D'Arquier appliqua fortement sur la dent le bouton de l'armure d'une petite pierre d'allamar, au bout de sept à huit minutes, cene Dame relleuir un froid médiocre dans la deat, la douleur cessa en gevint plus. Une autre Dame à qui il appliqua sur la dent le même bouton, sentir d'abord un froid très-vif, & ensuire un mouvement re's-singuiler qui luifit dire que quelque chose travailloit dans la adent, & la douleur cessa.

M. d'Arquier a fair forger enfluite des verges de fetde cinq pouces, qu'il a aimanté par la methode de la double touche; il en a réuni plusieurs ensemble, & ilarfait un faimant artificiel avec lequel il a continué de faire un très-grand nombre de guérisons. Cet Auteura-observé que l'effec étoit plus prompt, quand on tenoitplusieurs verges les unes au bour des autres, & quand la' vettu magnétique étoit plus forte; M. d'Arquier convient cependant qu'il y a un quart de ces malades dont la douleur n'a point cesse, ou bien a repris quelques jours après. L'Aimant a réusi plus constamment, ajoutet-il, quand la douleur étoit plus vive, la carie plus conflétrable & qu'il y avoit moins de suxion.

Mais la fubriance magnétique ne convient pas seule-1 ment dans l'odontalgie, elle est encore d'un grand se-cours dans les maladies convulsives. On trouve d ns le Mercure de France du mois de Juillet 1726, pag. 1551, s'une històrie singuliere à l'occasion de l'Aimant. M. EC amus en a fait usage dans sa Médecine-pratique: Dom Thomas Tastard, Bénédictin, agé de 29 ans, étoit devenu depris pussiers pusses mois est mois les seus autres d'aimant et de mouvemens convulsifs qui lui faisoient faire de violentes génue-fixations, la maladie qui lui domois d'abord quelque-

relâche, avoit considérablement augmenté, & cause une atraque de paralyse qui n'eut point de suite. Il sus envoyé à Bourbon où il prit les eaux avec succès; mais leur effer ne substit pas long-tens; & la maladie premant de nouvelles forces, restista aux mêmes eaux qu'ou lui ordonna une seconde fois; leur usage même lui causa des accidens nouveaux. Dans ces circonstances, Dom Nicolas Alexandre, Religieux de la même Abbaye, lui confeilla de porter une pierre d'Aimant qu'on vancit contre les convulsions; on lui end donna une bonne & bien armée, grosse comme un ceus de pigeon, qui malgré le défaut de consiance du malade, produist un effer si prompt qu'à peine la tim-il dans la main que les convulsions sessement la se tre revenuex depuis, quolqu'il acté quelques constances mans la porter.

M. Missa, Médecin de Paris, dit avoir guéri deux personnes attaquées du tremblement par le moyen del colliers & bracelets d'Almant. M. la Fin, Commis à la Lotterie de l'Hôtel militaire, qui trembloit considérablement, potte de ces bracelets d'Almant, & il a la main sussiment de ces de ces de comment de considérablement, potte de ces bracelets d'Almant, & il a la main austre de me de comment de comment de comment.

Un célebre Missionnaire épuisé de voyages, le tra-'Un célebre Missionnaire épuisé de voyages, le travaux & de fatigues, a voit le gente nerveux tellement atraqué, qu'il ne le soutenois que dissiollement sur se sambes, & quand il vouloit boire, à peine pouvoit-il porter des deux mains son sette à la bouche. On sul costaleilla de porter sur sa poitrine une pierre d'Aimant arrecours à cet expédient, il a fait à pied des courses asses longues, sans se senti trop satigué; & sa bu sistement d'une seule main. Cette observation se trouve rapportée l' dans les affiches de Besançon; le Rédacteur de la Gazette salutaire, qui en a fait usage dans ses seulles périodiques, ajoure que plas le tremblement est grand & lexempégament sort; plus cette pierre doit être placées près de la peau; le Missionnaire, dont il s'agit, la pos-près de la peau; le Missionnaire, dont il s'agit, la pos-

Ciii

toit fur fa chemile & connoissoit plusieurs personnes qui en ont reçu un pareil soulagement. M. le More, ancien Chirurgien des armées du Roi, m'a assuré qu'il avoit Souvent prescrit à des semmes hystériques l'application de la pietre d'Aimant sur la région du bas-ventre, & qu'il en avoit toujours remarqué des succès constans, les malades s'en trouvant à l'instant même soulagés. Le Docteur Waber a envoyé à l'Académie Royale de Gottingue un Mémoire dans lequel il détaille la guérison d'une maladie finguliere, dont étoit attaqué un vieillard agé de soixante-douze ans ; cet homme , d'ailleurs sujet à la goutte & aux hémorrhoïdes , ne manquoit jamais , après avoir eu quelque vive émotion & plufieurs accès de colere de voir de son œil droit les objets doubles, quelquefois même ces objets se multiplioient jusqu'à trois ou quatre & même cinq fois, en appliquant trois fois par jour, pendant une heure chaque fois, un Aimant au coin de l'œil malade, il a été parfaitement guéri dans l'espace au moins de seize jours.

Défunt M. le Camus , Docteur Régent de la Faculté de Paris, m'a fait part d'une de ses observations sur l'Aimant; un Parriculier, m'a-t-il dit, se trouvant dans la forge d'un Serrurier, une parcelle de fer lui saura dans l'œil, on employa différens moyens pour l'en tirer, mais infructueusement. Un Physicien se trouvant à la rencontre de ce Particulier, lui conseilla d'avoir recours à l'Aimant; on appliqua à cet effet une pierre d'Aimant · bien armée à une petite distance du globe de l'œil; l'Aimant attira la parcelle de fer, & l'œil en fut par ce mo yen débarrassé. L'explication de cette derniere observation est très-facile à donner, il n'en est pas de même de la vertu qu'a l'Aimant de guérir les maladies convultives. Comment peut s'opérer le méchanisme de cette guérison? C'est ce que nous n'entreprendrons pas d'expliquer, il y a mille effets dans la nature dont on ne connoît pas la cause, & qui n'existent pas moins; tout ce que nous observerons seulement ici , c'est

que le fang renferme une quantité prodigieuse de particules ferrugineuses, & que, suivant quelques Auteurs, la partie rouge de ce liquide ne tire sa couleur que de la substance même du fer. Nous avons rapporté dans notre Lettre sur les Animaux une observation de M. Schilling, Docteur en Médecine à Utrecht, sur la Torpede. Il resulte de cette observation que toute la vertu qu'a ce poilfon d'occasionner un engourdissement dans les membres, ne lui provient que d'une cause magnétique, puisque, quand l'Aimant a attiré toutes les parcelles de fer que la torpede contient, ce poisson a perdu totalement sa vertu d'engourdir, & qu'il ne la récupere qu'en mettant dans le vase d'eau où on le conserve, d'autres parcelles sesrugineuses dont il puisse s'impregner. Cette observation pourra peut-être servir d'éclaircissement à l'explication de la vertu anti-spasmodique & anti-hystérique de l'Aimant.

On taconte mille puérilités fur les montagnes d'Ainani. Elles détourneuit, il-con dans quelques Voyageurs, les vaisseaux de leur route & les sont aborder malgré eux; mais ces prétendus faits sont si peu vraisseables, qu'is me peuvent pas même obtenit une place daus un Traite d'Histoire Naturelle. M. l'Abbé Nollet dit avoir vu l'isle d'Elbe, qui a peut-être pu donner lieu à ces fortes de contes, parce qu'effectivement elle contient beaucoup d'Ainant; mais il ajoute en avoir examiaé plus de six quintaux, sans en avoir put trouver un morceau qui valsit la peine d'être taillé & armé; & dans tout l'Etat de Florence, d'où dépend cette lile, il n'a reucontré personne qui pensat même qu'elle sit capable d'agir sur la ferzure des vaisseaux, qui se trouvent ou qui passent dans son voissage.

La seconde propriété de l'Aimant est, comme nous avois observé, la répulson, c'est-à-dite qu'un Aimant attire & repousse un autre Aimant, suivant la manière dont ils se présentent l'un à l'autre. Pour le prouver, M. l'Abbé Nollet indique l'expérience suivante: Surse

bout d'une aiguille de bois de quinze pouces de longueur ou environ, portée sur un pivot, qu'on mette en équilibre avec quelques petits poids, un morceau d'Aimant brute, dont on a reconnu les poles ; vous prenez à la main un pareil morceau d'Aimant, quand vous présentez l'un à l'autre les poles de nom différent qu'on appelle Poles. amis; l'Aimant en équilibre tâche de s'approcher de l'Aimant que vous tenez à la main, mais si vous présensez les poles du même nom , qu'on appelle l'oles ennemis, vous remarquez auffirôt qu'il s'en éloigne; une autre expérience que M. l'Abbé Nollet faisoit pour mieux prouver cente répulsion est celle-ci : il prenoit un Aimans de médiocre groffeur qui flottoit fur l'eau par le moyen d'une petite gondole de cuivre très-mince & fort légere dans laquelle il le posoit; il avoit en même temps dans fa main un autre Aimant pareil à celui-ci, & it tenoit cet Aimant par son équateur ; lorsque les poles de différens noms de ces deux Aimans, étoient présentés l'un à l'autre, on les voyoit s'approcher & en quelque façon se joindre, mais des qu'on présentoit les poles de même nom, ils se repoussoient visiblement : il faut pour une pareille expérience que la vertu magnétique foir rrès-parfaite dans ces deux pierres, ou au moins dans Vune des deux.

M. l'Abbé Noller observe, à l'occasson de pareilles expériences, que quand on se sert d'Aimans qui sin beaucoup de verus, pour les faire, on ne doit point approcher de trop près l'un de l'autre les poles de même nom; comme on en-trouve rarement d'égale force, le plus foit) de pour lois au lieu d'une réputson qui auroit dis se faire, à ly auroit attraction. Au reste ces disférens effets magnétiques, tels que l'attraction de la réputson en excepte seulement une trop grande disfance, en vain interposeroit de l'autre de l'attraction de l'autre de l'attraction de l'autre de l'attraction de l'acquille de l'autre de l'attraction de l'acquille de l'attraction de l'acquille de l'attraction de l'acquille de l'attraction de l'acquille de l'attraction de l'autre proferoit-on entre le ser se l'Aimant du catton, du bois; du verre, de l'eaur de la samme, sec.ces effets u'est de la samme, sec.ces ses est les u'est de la samme, sec.ces effets u'est de la samme sec.ces effets u'est de la samme sec.ces effets u'est de l'attraction de l'acquille de l'acquille

41

senient pas moins les mêmes. Pour le prouver, M. l'Abbé Nollet, ce fameux Physicien, dis qu'il n'y a qu'à promener une pierre atmée sous un carton, ou sous un carteau de verte couvett de limaille de ser, on s'apperaçoi aussité que tous ces petits fragmens se dressent aux endroits qui répondent successivement aux poles de l'Ainmant, ils sont même voir d'une manière sensible & curiente la route, qu'on lui fait tenir; qu'on mette encore une petite lame de ser en équilibre sur mipror au sond d'un vase de verre, & qu'on l'empisse dur un pivor au sond d'un vase de verre, & qu'on l'empisse de ren en en puis d'eau, ou de toute autre liqueur, l'Ainmant ou le fer aimanté qu'on promene autour du verre, exerce pour lors son actions sur la petite lame, quoiqu'il y ait du verre ou de l'eau interposée.

Si cette lame de fer mobile se trouve entourée d'un petit auge plein d'esprit de vin, & qu'on y mette se seu la ssamme qui s'éleve de toutes parts, ne peut empêcher que l'Aimant ne faile encore tourner le fet. Une parcille propriété, de l'Aimant peut donne lieu à mille petits tours d'adresse qui surprennent quelquesois, quand on n'en prévoit pas la cause. M. l'Abbé Nollet dit avoir, vu des horloges de chambre qui n'avoient point d'autres aiguilles pour marquer les heures, qu'une petite mouché d'acter post de devenu bleu, qui glissoit fut une seuille de laiton fort mines & sort unie, qui s'aisoit se une seuille de laiton fort mines & sort unie, qui s'aisoit le, fond du cadran, s'ans que l'on vit ce qui la krâtiot mouvoir ainsi, elle suivoit un Aimant qui roumoit derrière & dont elle n'éroit séparée que par la feuille même du cuivre poli, fut lequel on la voyoit gisser vis des heures.

La communication de la vertu magnétique est la troiseme propriété de l'Aimant, c'est-à-dite que cette subfsine communique la propriété au ser, de sorte qu'une lame, de ce métal étant animée peut être considérée, comme un véritable Aimant, & s'appliquer, aux mêac, expériences seclle que M. l'Abbé Nollerzapporte pour prouver ce phénomène est bien simple; on appour éte effer plus pur ser propriété proprié

une ligne & demie d'épaisseur, un pied ou quinze pouces de longueur, & cinq à six lignes de largeur; M. l'Abbé Nollet ajoute que les bouts de fleurets sont très-bons pour cet usage, & qu'il a même remarqué que cette espece d'acier, que les ouvriers appellent Etoffe, réussit mieux que le fer pur; on touche ensuite toutes ces lames l'une après l'autre à un fort Aimant bien armé, en ob-Cervant cependant de faire glisser chaque fois d'un bout & l'autre & dans le même fens fur la masse de l'armure; on réunit ensuite toutes ces lames aimantées, en mettant du même côté toutes les extrêmités que l'Aimant a touché les dernieres; on serre cet assemblage avec des ligatures de cuivre garnies de vis, ou autrement, & on a sur-tout attention de ne donner aucun coup de marteau, aucune secousse rude à ces pierres, soit avant, soit après les avoir assemblées. On donne le nom d'Aimant artificiel à ce faisceau de verges ainsi aimantées, & il peut s'employer pour toutes les expériences que nous avons rapporté, ainsi & de même que si c'étoit du véritable Aimant, il est doné de la vertu attractive & répulfive, il agit à travers toutes les matieres qu'on oppose à son action, & il communique la vertu magnétique autant & mieux à proportion qu'une bonne pierne d'Aimant armée.

Mais ce qu'il y a de plus surprenant dans l'Aimant, foit naturel, soit artificiel, c'est qu'en communiquant ses propriétés au ser, il ne perd rien de sa vertu, on a beau aimanter un grand nombre de lames à la même pierte, on ne s'appeçoit point qu'elle en soit épuisse; on remarque cependant quelquesois que par le long laps de tems un Aimant perd sa force, mais aussi es revanche il en acquiert; quand il s'affoiblir, cela ne provient que de secousses rudes, de la rouisse des armetes, d'un violent degré de chaleut & d'une position désavantageuse & de longue durée. Il est de fait qu'en général le magnétisse se fait senti plus vigou-reusement pendant—l'hyver, lorsqu'il regue un ven

du nord que dans toute autre saison & par un temps

pluvieux.

Les Aimans propres à Coutenir les plus grauds poids, ne font pas toujours les plus propres à communiquer une grande vertu au fer, ceux qui portent peu, touchent quelquefois puilfamment, tandis que fouvent d'autres qui portent beaucoup, communiquent peu de vertu. La communication du magnétifine s'opere en très-peu de temps, au premier tael une lame de fer s'aimante fenfiblement; mais en la touchant à plusieurs reprifes & du même fens, on augmente la vertu jusqu'à un certain point.

Il est à observer que les Aimans artificiels n'ont point une force proportionnée au mombre de lames qui les composent: si chaque lame séparée des autres a la force de soutenir deux onces de ser, buit lames semblables; quand elles sont réunies, ne peuvent cependant porter une livre, comme elles devroient faire. Une autre observation qu'on fait encore au sujet de ces lames aimantées, c'est qu'elles communiquent au ser beaucoup plus de vertu qu'un Aimant naturel; aussi quand on a la curiofité de faire aimanter un couteau ou une épée, on préfere pour lors l'Aimant artificiel à la pietre armée.

En 1740 M. l'Abbé Nollet voulut (çavoir fi l'Almant artificiel ne gagneroit pas à être armé, il en fit compofer un de douze lames d'acier trempé, dont chacune avoit huit pouces de longueur fur une ligne d'épaiffeur, & environ dix lignes de largeur; il en fit faire un faifcau qui fitt ferré fortement avec des ligatures de cuivre, & aux extrémités duquel furent attachées deux armures Émblables à celles que l'on met aux pierres d'Almant, cet Almant artificiel qui auparavant n'enlevoit tout au plus par le bout le plus fort qu'une livre & demic de fer, fut capable de porter , quand il fut armé, un poids de fix livres & demic par le moyen d'une piece de fer qui tu mife en contact fur les deux maffes des armures.

M. Knight, Physicien Anglois, a adressé en 1747. M. l'Abbe Nollet de petits barreaux d'acier longe de trois a quatre pouces sur environ trois lignes & demin de disemètre & qui portoient sans aucune armure sept à huis sois la valeur de leurs poids; & ce qu'il y avoit de plus fingulier dans ces Aimans artiniciels, c'est que M. Knight, a toujours assuré qu'il leur faisoit prendre cette vettumagnétique sans le secours d'aucun Aimant naturel, ni artiniciel.

M. Duhamel a cherché à imiter ces barreaux magnériques, & il est parvenu à en faire d'aussi forts; il a commencé par toucher avec un Aimant naturel de petits barreaux d'acier trempé, posés au bout & sur une barren beaucoup plus grande, & qui avoit déja touché à l'Aimant ; il les mit ensuite à la maniere de M. Knight entre deux barres magnétiques ; mais il eut soin de rendre les poles de différens noms contigus les uns aux autres , & il parvint par-là à aimanter ces petits barreaux aussi fortement que ceux qui venoient d'Angleterre; mais cette imitation n'étoit pas encore complette, puisque M. Knight ne se servoit pour aimantes ces barreaux d'aucun Aimant naturel, ni artificiel.M. Antheaume s'est proposé depuis de deviner ce secret, & voici la méthode 4 dont il s'est servi pour y réussir; sur une planche inclinée dans la direction du courant magnétique, c'est-à-dire, pour Paris, inclinée à l'horizon de foixante-dix degrés du côté n du nord il plaça de file deux barres de fer quatrées de quatre à cinq pieds de longueur fur quatorze à quinze » pouces d'épaisseur, limées quarrément par leurs exuê-4 mites intérieures, entre lesquelles il laisse un intervalle de six lignes; il appliqua à chacune de ces extrêmités que une espece d'armure formée avec de la tole de deux lignes d'épaisseur, quatorze à quinze lignes de largeur, & une ligne de plus de hauteur, dont le côté qui devoit S être appliqué à la barre étoit limé & entierement plat trois des bords de l'autre face étoient taillés en biseau que ou chanfrein : le quatrieme qui devoit excéder d'une

Ene l'épaisseur de la barre étoit limé quarrément pour · former une espece de talon. Afin de remplir le reste de Pintervalle, il fit mettre entre les deux armures une petite languette de bois de deux lignes d'épaisseur. Tout étant ainsi disposé & placé dans la direction du courant magnétique, M. Antheaume glissa sur ces deux talons à la fois, suivant la longueur des barres de fer, la barre d'acier qu'il voulut aimanter, la faisant aller & venir lentement d'un de ses bouts à l'autre, comme l'on seroit si on aimantoit sur les deux talons d'une pierre d'Aimant. M. Antheaume a été lui-même furpris, à ce qu'il dit, de voir qu'il aimantoit ainfi tout d'un coup, nonseulement de petites barres, mais de grosses d'acier d'un pied de longueur, & même plus longue ; l'expé-

rience lui a fait connoître depuis que cette opération produit des effets encore plus surprenans en employant des barres de fer de dix pieds de longueur chacune; la force magnétique que reçoit pour lors la barre d'acier,

égale celle qu'elle recevroit d'un très-bon Aimant. En général, de quelque maniere, dit M. l'Abbé Noller, que les barreaux reçoivent leur vertu magnétique, on en fait des Aimans artificiels de très-grande force en les multipliant & en les diffribuant en deux faisceaux séparés l'un de l'autre par deux des de bois d'un pouce d'épaisseur, les poles de différens noms communiquant enfemble de part & d'autre par une atmure de fer doux. M. Bazin faifoit d'un feul barreau tourné en forme de fer à cheval des Aimans artificiels qui avoient l'avantage que ces deux poles, comme aux Aimans naturels, communiquoient ensemble par un conract ou portant de fer doux, auquel on accrochoit le poids que l'on vouloir faire porter. Ceux qui voudront avoir une connoissance plus écendue fur les Aimans ar-

tificiels pourront consulter le Traité qu'a publié le La quatrieme propriété de l'Aimant est sa direction; tour Aimant , foit naturel , foit artificiel , dirige tou-

P. Rivoire, Jésuite, sur ces Amans.

jours l'un de les poles vers le nord , & l'autre vers le fud, toutes les expériences le démontrent; cette-propriété de l'Aimant est celle qui nous a été jusqu'à préfent la plus utile ; le premier qui s'apperçut qu'une lame de fer aimantée, lorsqu'on lui laissoit la liberté de se mouvoir facilement, se tournoit toujours de maniere que les deux extrémités indiquaffent le nord & le fud, fut admirablement surpris de ce phénomène, & il en fit part au Public, mais parmi le grand nombre de ceux auxquels il communiqua cette decouverte, il se trouva quelqu'un qui esfaya de la mettre à profit : il pensa donc qu'un instrument capable d'indiquer par luimême le nord & le sud, devoit être d'un grand secours à quiconque auroit besoin de s'orienter dans des temps & dans des lieux où le ciel ne pourroit être confulté; c'est précisément ce qui arrive dans un bâtiment de mer, quand on a perdu les côtes de vue, & quand les aftres se trouvent cachés par des nuages épais; comme il arrive souvent que les vents changent à tout instant. il faut que la manœuvre d'un vaisseau change de même pour l'entretenir dans sa route; mais quand on ne voit ni ciel ni terre, comment s'orienter pour cette manœuvre, c'est ce qui faisoit anciennement la difficulté de la navigation ; ce n'est que depuis l'invention de la boussole qu'on a osé entreprendre des voyages de long cours, & que le commerce maritime a commencé à fleurir en Europe : nous allons rapporter ici l'origine de cettre invention d'après l'Auteur du Spectacle de la Nature, il est entré à ce sujet dans de très-grands détails.

Nos Pilotes François ont commencé d'abord par faiteufage d'une aiguille aimantée ou frontée à une piesse d'Aimant, qu'ils nommoient la Marinette; parce que cette pietre, difoient-ils, gliffée plufieurs fois d'unmême fens & par un même côté fur une aiguille de fer, communiquoir à celle-ci la vettu de se tourner vers l'étoile-polaire, & par-là nos Mariniers pouvoient ainsi se tégler dans les tems nébuleurs bientôt aprèss, au lieu.

Perendre, comme on faisoit pour lors, les aiguilles sur de la paille ou sur du linge à la surface de l'eau, que le mouvement du vaisseau tourmentoit trop, un ouvrier intelligent s'avifa de suspendre sur un pivot, ou sur une pointe immobile, le juite milieu d'une aiguille aimantée, afin que se balançant en liberté, elle suivit l'attrait qui la ramene vers le pole. Un autre enfin, dans le XIV siecle, conçue le dessein de charger cette aiguille d'un petit cercle de carton fort léger , où il avoit tracé les quatre points cardinaux accompagnés des traits des principaux vents; le tout divisé par les trois cens soixante degrés de l'horizon. Cette petite machine légérement fufpendue dans une boîte qui étoit suspendue elle-même à peu près comme la lampe des mariniers, répondit parfaitement aux espérances de l'inventeur ; parce qu'en dirigeant vers le nord la fleur de lys qui marquoit le nord, elle tenoit tous les autre points de la rose correspondant à ceux du monde qu'ils désignoient, & le vaissean avoit bean changer de fituation, l'aiguille, toujours fidele à revenir au nord, montroit également par les points de la figure tracée, le côté où l'on tendoit, & les vents dont on avoit à se défendre; mais on ne sçait pas, dit M. Pluche, le nom de l'inventeur, plufieurs y ont eu part, ce n'eft qu'en partie que ces choses ont été découvertes & amenées peu à peu à une plus grande perfection ; la bouffole, telle qu'elle est actuellement construite, est composée de trois parties principales: de la rosette, de la suspenfion, & de la boite qui contient le tout.

La rose ou rosette est pour l'ordinaire un carton sin, ou une feuille de tale couvert de papier, d'une sigure siteuaire, dont la circonférence est divisse en trois senteulaire, dont la circonférence est divisse en trois sent la marcha de la rosette est égal à une la me d'acier atmantée de huit a dix pouces de longueur, & qui est six dessus, ou dessus au milieu de sette lame ou aiguille & au centre de la rose, est une stappe ou capelle, c'est-à-dire, un petit cône creux de metal ou d'aggashe, qui excede le plan supérieur da

Par le moyen d'une telle suspension la rosette peur s'entretenir dans une situation horizontale, de quelque côté que le mouvement du vaisseau fasse pancher la boîte ; tandis qu'on bomoye un objet par les pinaules, la rosette qui toume librement sur son pivot, obéssissant à l'aiguille aimanée à laquelle elle tient, montre par le nombre de degrés interceptés entre la pinaule la plus éloignée de l'œil & l'endriot ol l'aiguille s six, à quel point de l'horizon répond l'objet qu'on observe. Quand la ligne qui passe par les pinaules est parallele à la quille du vaisseau, on s'apperçoir alsement si la route du vaisseau, on s'apperçoir alsement si la route du vaisseau se maintient dans la direction qu'on veur qu'elle

La boussole est donc de la plus grande utilité sur mer, mais elle le seroit encore plus si l'aiguille aimanrée avoit roujours la même direction, cette direction si précieuse à la navigation, vaite d'un tieu & d'un temps à un aurre; il y a plusieurs endroits de la rerre où l'aiguille aimantée affecte de se tourner exactement vers le nord & le stud, mais il y en a une infinité où elle s'enécatre plus ou moins; on nomme Déclinaison cette distrence entre la direction de l'Aimant & la ligne méridienne du

lieu dans lequel on l'observe; il faudroir pour pertéctionner la boussole & la rendre d'un usage moins dissicile, pouvoir parvenir à ce que l'Aimant qui anime la rose ne déclinàt jamais d'un certain point de l'horizon en quelque lieu de la terre qu'on la porta; ce projet a éré conçu par bien des Sçavans, mais aucun ne l'a encore pu mettre jusqu'à present en exécution, il seroit à souhairer que les Académies qui donnent journellement pour sujet de leurs prix, dissers objets concernans les sciences, proposassiment de leur-ci.

On fait depuis peu dans la Géométrie-pratique usage de la boussole pour laver les carres copographiques des pays, & sur-tout pour tracer les chemins; nos Lecteurs pourront consulter à ce sujet les différens ouvrages géo-

métriques qui en traitent.

Il y a aufil des boufloles portatives, on s'en fert pour c' diriger dans fa route, quand on fe trouve égaré dans quelques grandes forèts. On a encore quelquefois des cadrans folaires portatifs qui font garnis de boufloles; on oriente ces cadrans en les plaçant hoitzontalement fur un endroit fixe & en les tournant jufqu'à ce que l'aiguille aimantée s'arête vis-à-vis le degré qui marque la déclinatifon du lieu, pour lors, s'il fait du foleil, l'index qui s'éleve fur le plan du cadran marque par fon ombre à peu près l'heute qu'il eft.

Toures les aiguilles de bouflole sont d'acier; si elles étoient de fer doux, elles s'aimanteroient peut-être plus ailément, mais il faut nécessairement qu'elles soient légeres pour pouvoir être très-mobiles & pour pouvoir conserver pendant long-temps leur vertu maguétique; si elles étoient de fer, elles plieroient trop aisément, ou bien il faudroit qu'elles fussent plus épaisses, conséquemment plus lourdes; il est d'ailleurs de fait que l'acier, s'il ne s'aimante pas aussi aisément, garde mieux que le fer la vertu magnétique qu'on lui fait prendre.

La cinquieme propriété de l'Aimant est son inclinai-Tome III. D son ; celui des poles d'un Aimant ou d'un fer aimanté qui se dirige vers le nord , s'incline aussi vers la terre ; les relations des voyageurs nous apprennent que cette inclinaison augmente à mesure qu'on s'avance davantage dans les pays septentrionaux. M. l'Abbé Nollet, en parlant de cette inclinaison, dit qu'on pourroit fort bien espérer quelques éclaircissemens sur la cause physique du magnétisme, si on avoit des aiguilles d'inclinaison qui fusient comparables entr'elles , c'est-à-dire , que dans un lieu ordonné elles fissent constaniment le même angle avec l'horizon, afin que se trouvant porté en différens lieux de la terre on pût légitimement attribuer à la cau se du magnétisme les variations qu'on remarqueroit à leur inclination; dans les voyages de longs cours les Pilotes sont quelquefois obligés, à cause de cette inclinaison, de charger avec de la cire ou autrement, la partie méridionale de leur rose pour la rappeller dans une situation horizontale, parce qu'en avauçant vers le nord l'autre bout de l'aiguille s'incline sensiblement, ce qui gêne son mouvement. Quand on prépare les aiguilles de boussole & quand on les met en équilibre sur leurs pivots, dès qu'on les a touchées à l'Aimant, & qu'on les remet en place, on s'apperçoit bientôt que le bout qui se dirige au nord s'incline comme s'il étoit devenu plus pesant que l'autre, & on est même toujours obligé d'en couper une petite portion, fi on veut faire renaître l'équilibre.

Après avoir rapporté les différentes propriétés de l'Après M. l'Abbé Nollet; tous les Sçavans le sont prefque réunis à ce sujet en un point, qui est comme la basse de leurs fystèmes; ils admettent généralement autour de chaque Aimann naturel ou artificiel un suide subtile & invisible, qui circule d'un pole à l'autre, & auquel ils donners le toun de matiter magnitique; toutes les expériences démontrent évidenment cette supposition; & en esse, ils M. l'Abbé Nollet, qu'on pose un Aimant sur un carron lisse, ou sur un grand carreau de

vître bien essuyé, de façon que la ligne qui joint les poles soit parallele au plan sur lequel il est posé; qu'on tamise ensuite d'un peu haut, de la limaille de fer avec un poudrier d'écritoire, & qu'on frappe quelques coups avec la main sur la table où le carton est place, on s'apperçoit aussi-tôt que la limaille s'arrange en plusieurs demi-cercles ou demi-ovales, qui aboutiffent de part & d'autre aux deux poles de l'Aimant; mais cette limaille ne peut s'arranger ainti, que parce que chaque parcelle de fer se trouve enfilée par une matiere fluide qui vient d'un pole de l'Aimant pour rentrer par l'autre. Une pareille matiere doit être nécessairement bien subtile, elle agit au travers de tous les corps; son mouvement doitêtte d'ailleurs extrêmement rapide, & sa détermination bien constante ; car les effets qui en résultent se font dans l'instant, & sa flamme même n'y, apporte aucun obstacle, ainsi que nous l'avons trèsbien observé; cette matiere est donc toujours présente autour de chaque Aimant, en tout tems & en tout lieu. & son action se maniseste dans toutes circonstances ; elle est donc la cause prochaine des effets de l'Aimant. Mais quelle est la nature de cette matiere magnétique; d'on vient-elle, comment agit-elle, & pourquoi se borne-t-elle au fer & à l'Aimant? Voilà les sujets qui divisent les Physiciens.

Si on en croit Descartes, & plusieurs autres Philofophes qui ont traité de l'Aimant, le globe terrestre est
en grand ce qu'une pierre d'Aimant est en petit. D'un
pole du monde à l'autre il se fait une circulation sontinuelle de ce fluide subbil ; le far & l'Aimant étant
les seuls corps disposés à le recevoir intérieurement, il
les dirige selon son couraupar-tous où il se; rescontre,
ex ne trouvant en nul endroit un accès aussi libre, il
y eutre après en erreforti, & il fait autour d'eux un toutbillon, qui a plus ou moins s'avorables de ces deux
es dispositions plus ou moins s'avorables de ces deux
es dispositions plus ou moins s'avorables de ces deux

corps.

Cette supposition étant une fois admise, on s'imagine d'abord que rien n'est plus facile que de rendre raison pourquoi une aiguille aimantée se dirige au nord, dès qu'on la considere comme un assemblage de petits canaux, qu'un fluide pénetre & aligne selon le courant; mais si on fait une comparaison de pareils effets avec ceux qui font connus, on pense bien différemment, dit M. l'Abbé Nollet; & en effet; si on place dans une tiviere une piece de bois, qu'on l'y tienne suspendue en équilibre par le milieu de sa longueur, & si on perce auparavant cette piece de bois d'un bout à l'autre, enforte qu'elle se trouve d'abord dans l'alignement du fil de l'eau , il est aisé de concevoir alors que cette piece de bois pourroit garder cette direction à la faveur du fluide qui l'enfileroit; mais si on la place en travers du courant, & si le centre de son mouvement est à égale distance de ses deux bouts, il n'est pas probable qu'elle pût changer de position sans quelqu'accident; le courant ne l'enfileroit plus alors, puisque par l'hypothèse ce tuyau feroit des angles droits avec le fil de sa riviere. Qu'on suppose actuellement que cette piece de bois ne soit point percée , qu'elle soit impénétrable à Peau, il est hors de doute que si sa longueur se trouve parallele à la direction du courant, l'eau qui coule de toute part le long de sa surface lui fera constamment prendre cette position, ou qu'elle la lui fera perdre même dans tous les cas, si on en excepte cependant celui où la piece de bois se trouvant placée en travers de la riviere, recevroit de part & d'autre, du centre de son mouvement, des impulhons égales de la part du courant.

De ces différentes suppositions, qu'on ne peut contester, il devoir le suivre que si l'arguille aimantée se sirge du nord au sud, parce qu'un torrent de matiere magnétique l'ensile selon cette direction, en la plaçant de saçon que les pointes regardassens l'est ou l'ouest, éette aiguille devroir se trouver bors d'étar de s'aligner selon la direction naturelle de la matiere magnétique,

de même que le tuyau qu'on auroit placé en travers d'une riviere, y demeureroit en équilibre, ne se trouvant plus enfilé par le courant; le contraire arrive cependant toujours, puisque l'Aimant se dirige constamment vers le nord ou vers le sud , quelque position qu'on affecte de lui faire prendre. Une autre conséquence qui devroit se suivre encore de cette comparaison, c'est que la matiere qui coule d'un pole à l'autre de la terre, devroit aussi bien diriger une aiguille de cuivre ou d'argent , qu'elle dirige celle de fer ou d'acier. Et en effet : si l'action de cette matiere se fait sentir sur le ser & l'acier , par la raison qu'elle les pénetre facilement , elle ne devroit pas moins mouvoir les autres, par la raison opposée qu'elle ne les pénetre pas ; & pour mieux prouver cette affertion, il n'y a qu'à examiner une girouette. le vent n'a pas besoin de pénétrer dans son intérieur . il la fait tourner fans cela, & la contient dans la direction qu'il a , il fuffit pour cet effet qu'il se coule de part & d'autre le long d'elle. En un mot, fi la matiere magnétique n'enfile que du fer aimanté, ne peut-on pas dire valablement, que l'aiguille de cuivre doré entre dans le cas de la piece de bois, qui par notre hypothèse n'est point percée. Celle-ci n'est cependant pas moins propre à se diriger felon le fil de l'eau.

Il se présente encore un autre embarras dans l'explication ci-dessus rapportée: l'Aimant ne se dirige pas toujours, ainsi que nous l'avons observé, au vrai nord & au vrai sud; il s'ensuir que la matiere magnétique ne coule pas toujours d'un pole du monde à l'autre. On pourtoit cependant dire, pour répondre à la difficulté proposée, que cette matière peut avoir des poles un peu différens de ceux de notre globe; mais comme la déclinaisson varie pour les tems & pour les leux, une pareille hypotrée ne pourtoit subsister qu'en perdant considérablement de sa simplicité, & conséquemment de son mérite. Telles sont les difficultés, qu'on peut opposée au système de Descartes, selon

M. l'Abbé Nollet. Voyons actuellement le système de M. Halley : ce Physicien prétend que notre terre n'est qu'une croûte qui enveloppe un gros Aimant ; cet Aimant en est comme le noyau, il a, suivant M. Halley, une révolution particuliere sur lui-même, par laquelle ses poles s'éloignent peu à peu de ceux du globe extérieur. Cer Auteur prétend donc que c'est-là la cause qui fait que les petits Aimans & les aiguilles de boufsole déclinent de plus en plus du nord à l'ouest; le torrent qui les anime, ajoute-t-il; a deux termes, & ces deux termes changent continuellement de position; mais un pareil système est dénué de preuves, il est même contraire à l'observation ; & en effet , comme la variation de la déclinaison n'est point uniforme, & qu'elle se trouve plus grande dans un temps ou dans un pays que dans un autre, on se trouveroit par-là forcé d'attribuer au noyau d'Aimant un mouvement irrégulier, si on vouloit rendre raison de toutes ces variétés. M. l'Abbé Nollet entre à ce sujet dans quelques discussions qu'il faut lire dans son Ouvrage même; les figures gravées qu'il donne, servent à développer mieux ses idées. On peut dire cependant qu'en général le tourbillon de matiere magnétique fert à rendre raison des différentes propriétés de l'Aimant; mais avant de finir ce qui concerne cette substance, nous rapporterons encore ici le système de quelques Physiciens à son sujet.

M. Dufay, en simplisan les idées de Descartes, croyoit que les pores du fer étoient de petits canaux revêtus intérieurement de filamens très-déliés & mobiles sur celle de leurs extrémités qui est adherente; de sorte qu'à la moindre secouffe, au moindre choc, tous ces petits poils se renversent & se couchent. Une pareille disposition rend les pores d'un accès facile par un côté seluement, & lorsque cette matiere magnétique se présente par la partie opposée, elle ne peut y passer, à moins qu'elle ne soit affez abondante & affez forte pour retourner les petits poils métalliques qui lui présentent

leurs pointes. Au moyen de cette hypothèse, M. Dufay rend raison des phénomènes de l'Aimant. M. de Réaumur avoit un syftème totalement différent. Il confidéroit le fer comme un Aimant imparfait, il croyoit en outre que ce métal renfermoit une infinité de petits tourbillons de matiere magnétique, auxquels il ne manquoit que de se joindre ensemble pour réunir leurs forces; la secousse, les coups de marteau, les plis & les replis que l'on fait au fer , sont , selon lui , autant de moyens qui dégagent, pour ainsi dire, la matiere magnétique, & qui l'aident à prendre un courant réglé d'un bout à l'autre d'une lame ou d'une barre de fer ; ce que les coups réitérés & ménagés avec dessein peuvent opérer foiblement selon ce sçavant Académicien; un torrent de matiere bien puissant, tel qu'il se trouve au pole d'un Aimant le fait bien plus sûrement ; par l'une ou l'autre de ces deux dernières opinions on peut rendre facilement raison de plusieurs faits intéressans qui ont excités la curiosité des Sçavans, entr'autre de la croix du clocher d'Aix & de celui de Chartres, qui sont devenues l'une & l'autre fameuses, en ce que leurs tiges, après avoir été descendues, se sont trouvées naturellement aimantées ayant à leurs extrêmités des poles bien marqués.

## A I R.

C'EST un fluide élaftique qui environne & qui pefe sur la terre, ainsi que sur les autres coips dont elle est couverte, & sans lequel nulle créature vivante ne peut substitet; M. Hales a calculé la quantité d'air que nous respirons par heure, & il a trouvé par l'évaluation qu'en a faite M. Jurin, que cette quantité se portoir à quarre mille huit cens pouces cubiques, en suppossant vingt inspirations par minutes, & chaque inspiration de quarante pouces cu-

biques. Avant Galilée les Philosophes croyoient que l'air ne servoit qu'à animer les corps, & quand on interrogeoir les disciples d'Aristoce sur ses estes, ils les attribuoient simplement à l'horreur du vuide; par conféquent lorsqu'on leur demandoit la raison pour laquelle l'eau monte dans une seringue, quand on en tire le piston, ils répondoient simplement qu'en le tirant on sor-

moit un vuide, dont la nature avoit horreur.

C'étoit pour épargner cette horreur que l'eau montoir & suivoit le piston ; car elle n'avoit garde, selon ces Philosophes, de se trouver en défaut; enfin dans ces anciens tems l'horreur du vuide rendoit raison de tous les phénomènes de l'air; ce mot plaifoit alors, mais un Jardinier de Florence embarrassa un jour très-fort ces prétendus Physiciens; ce Jardinier employé à faire monter l'eau dans une pompe ordinaire, s'apperçut qu'elle ne montoit qu'à une certaine hauteur ; ce fait fut communiqué à Galilée, & celui-ci, après plusieurs expériences, reconnut effectivement que l'eau ne montoit pas plus haut que trente-deux pieds ou environ. Torricelli, fuccesseur de Galilée se servit de mercure au lieu de l'eau, & remarqua qu'il restoit suspendu à peu près à la hauteur de vingt-huit ponces. Harris, Olto Guerick, Volder, Boyle, Paschal répandirent encore dans la suite un plus grand jour sur cette propriété de l'Air; Volder imagina même pour cela des balances qui étoient si justes & fi fines, qu'un grain de plus mis dans les bassins chargés d'environ vingt-cinq à trente livres, rompoit l'équilibre en faisant trébucher la balance d'une maniere sensible ; c'est ainsi qu'à force de recherches on parvint à découvrir la pesanteur de l'Air; M. Boyle découvrit même que l'Air que contenoit une vessie d'agneau, dont la capacité étoit d'environ une pinte, pesoit un grain & un huitieme de grain, & M. S'gravesande qui a répété cette expérience, en se servant d'une boule de verre, a fait voir que deux cens quatre-vingt-trois pouces cubes d'Air que renfermoit la boule, pesoient cent grains; la pesan-

T 100 (4) (5)

teur est donc la premiere propriété de l'Air: la seconde est son élasticité, celle-ci nous empêche d'être écrassée par son poids, ai est rel qu'un homme soutient ordinairement une masse d'Air de vingt-six milliers, il se charge peudant l'inspiration, des vapeurs dont le séjour nous seroit nuissible, & il nous en délivre par l'expiration; on peut dire qu'il est le principe de la vie & de la mort; le s'eun epeut pas même substiter sas lui, s'es expériences le démontrent; s'il n'existoit point, les semences demeureroient ensevelies dans le sein de la terre sans se développer.

La raréfaction & la condenfaction de l'Air se sout en raind des poids dont il se trouve chargé; par le moyen de la chaleur de l'eau bouillante on augmente même d'un tiers la sorce de son ressort pour expliquer les trenscité de l'Air qu'on doit recourt pour expliquer les trensblemens de terre; du moins plusseurs Physiciens la rapportent lis pour une des vraies causes; l'Air est susceptible d'être impregné d'une infinité de corps hétérogènes qui en alterent la nature, d'où il nous devient souvent si functe.

Il est de fait qu'un Air chargé d'exhalaisons peut arrêter la circulation & suffoquer la personne qui la respire; si on allume dans un appartement une grande quantité de bougies, l'Air qui s'y trouve renfermé perd pour lors de son élasticité; c'est peut-être delà que proviennent les vapeurs si communes chez les grands Seigneurs; si on pouvoit renouveller l'Air dans un appartement par le moyen d'un ventilateur, il n'en seroit que mieux ; nous ne confidérerons pas ici l'Air avec toute l'étendue qu'on a coutume de le faire en Physique, nous observerons seulement qu'en général tous les corps en renferment, mais de deux manieres différentes ; quand l'Air existe dans les pores des corps, il y jouit de son ressort, il ne faut qu'une chaleur légere pour l'en déloger, mais s'il entre comme principe dans ces corps, il s'y trouve fixé, & n'y jouit plus de son élasticité.

Hoffman regarde l'Air comme la vraie cause des ma-

58

ladies épidémiques & pestilentielles ; & c'est en rapportant son raisonnement que nous finirons l'article de l'Air; car, 1°. dit cet habile Médecin, comme l'Air est un fluide qui nous environne, & que, selon les loix de l'hydrostatique, les corps les plus légers occupent la superficie des fluides & y surnagent, il s'ensuit que toute substance plus légere que l'Air doit nécessairement y occuper la région supérieure, & y flotter, car il n'est pas douteux qu'il ne s'exhale tous les jours, tant des animaux que des végétaux & même des minéraux une infinité de corpuscules hétérogènes infiniment plus légers qu'un pareil volume d'Air; l'expérience quotidienne nous le confirme, il faut donc nécessairement que ces corpuscules gagnent la région supérieure. Etant parvenus à cette region , ils s'y mêlent les uns & les autres , & y acquierent par leur mêlange cette qualité caustique & pestilentielle, capable de produire les maladies épidémiques; mais ces matieres le formeroient en vain dans l'Air, ajoute le célebre Hoffman, si elles y restoient & fi elles ne pouvoient parvenir jusqu'à nous; elles nous sont apportés par les pluies, les rosées & le serein qui les précipitent vers notre région; & en effet, les vapeurs aériennes se condensant, deviennent plus pefantes qu'un pareil volume d'Air; elles doivent conféquemment tomber tantôt en forme de pluie, tantôr en forme de rosées ou de serein , selon qu'elles sont en plus grande ou en plus petite quantité : dans leurs chûres elles entraînent avec elles toutes les subsrances étrangeres qui s'y trouvent enveloppées, & conséquemment les conragieuses; cependant ces substances ne sont pas toujours également pestilentielles ; elles se trouvent même dépouillées de tout venin & de tout poison, lorsqu'elles sont mêlées avec la pluie par rapport à leur grande diffolution; il n'en est pas de même de la rofée & du ferein, elles s'y trouvent moins disfoutes & conservent par-là toute leur verm caustique & corrosive; aussi voyons-nous quelquesois les seuilles toutes tachées

- y Galaph

if une feule rosse; on a même observé plusieurs fois que les fruits & les grains ainsi infectés devenoient des alimens rrès-pernicieux, & aux hommes & aux animaux, & propres à occasionner des maladies épidémiques; l'Air est le véhicule de ces substances contagicules, en étant une fois infecté, il s'insinue dans un corps par le moyen de la traché-artere, ou de l'oxfophage avec les alimens que nous mangeons; & y agit à la façon des venins, donne par conséquent lieu à des inslammanations, des sphaceles, des spatines, & généralement à tout ce qui peut

contribuer aux maladies épidémiques.

2°. L'Air n'est pas seulement fluide, mais il est encore pesant & élaftique, ainsi que nous l'avons observé, & c'est de cette pesanteur & élasticité de l'Air qu'on peut aussi déduire les causes des maladies épidémiques; & en effet, l'Air par sa pesanteur & son élasticité ne contribue pas peu à la respiration & à la circulation du sang, il est même de la plus grande utilité dans nos vaisseaux : la machine pneumatique, les marbres, les hémispheres de Magdebourg nous prouvent invinciblement la preffion de l'Air sur les corps qui en sont intérieurement destitués; si nos vaisseaux en étoient dénués ils se trouveroient dans le cas de la compression, & par conféquent le fang, ni les humeurs ne pourroient y circuler; l'Air intérieur des vaisseaux sanguins empêche par la raréfaction que l'Air extérieur ne soit pésant & ne les applatisse, mais aussi l'Air intérieur les détendroit trop, si le Créateur, infiniment sage & clairvoyant, n'y avoit pourvu par la gravité & la pression par-tout égale de l'Air extérieur qui forme une espece d'équilibre avec l'intérieur. C'est de cet équilibre que dépendent la circulation du sang & toute l'économie animale ; si peu qu'il puisse vaxiller, les maladies s'ensuivent. L'Air sec & serein est toujours salutaire, d'autant qu'il est fort élastique, très-subtile, très-actif & très-propre à conserver cet équilibre ; il n'en est pas de même de l'Air humide, étant chargé de vapeurs & presque dénué de toute élasti-

cité, les fibres du corps deviennent flasques, leur ton & leur force diminuent, la circulation est troublée, les fecrétions & les excrétions ne peuvent se faire, delà viennent les toux, les rhumes de cerveau, les fievres quotidiennes, tierces, quartes, putrides, malignes, &c. c'est la raison pour laquelle ceux qui habitent les hauteurs sont rarement sujets aux maladies épidémiques .. parce que l'air s'y trouvant moins chargé de vapeurs ,. est plus élastique, les fibres ont plus de forces & de ton, & conséquemment la circulation du sang & des humeurs s'y fait mieux. Ceux au contraire qui occupent les lieux marécageux & aquatiques, y sont plus exposés, d'autant qu'il s'en éleve continuellement une infinité de vapeurs & d'exhalaifons putrides qui ôtent à l'air fon élassicité . & qui, dispersées par-tout & mêlées avec nos alimens, produisent diverses maladies contagieuses; l'Air est donc la principale cause des maladies épidémiques, c'est la vraie conséquence qu'on peut tirer du raisonnement d'Hoffman que nous venons de rapporter.

## AIRAIN.

C'EST un métal jaune, composé ou factice, c'est un vrai alliage; on sond ordinairement à cet effet du cuivre avec la calamine.

### ALBASTRE.

On donne ce nom à une pierre gypfeuse & calcaire, composée de particules sines & brillautes, qu'on prendroit pour de petits points, quoiqu'il prenne le poli comme le matbre, il n'en a jamais l'éclat; pour qu'il sasse effervescence dans l'eau sorte, il faut qu'il soit

préalablement calciné; sa pesanteur spécifique est, selon M. Bertrand, à celle de l'eau, comme quatre mille huit cens soixante-douze à mille; on en distingue de trois variétés, du blanc, du tacheté de noir & du rougeatre; cette derniere variété porte le nom d'Onychites; en la mêlant avec de l'eau forte ou du vinaigre distillé, il s'en exhale une odeur d'hepar sulphuris ou de foie de soufre, elle change de couleur, de rougeatre elle devient verte, mais si on la mêle avec du vinaigre, elle devient jaune, le gypfum glebofum de Kentman & le marmor alabastrizes d'Agricola sont les especes d'Albatre qui se polissent, le mieux, d'autant qu'ils sont plus durs ou plus compactes; on appelle albatre onyce celui qui a des veines & des bandes, il s'en trouve même qui est si bien herborifé, qu'on y rencontre des bandes qui imitent la mousse; il y a beaucoup d'Albâtre en Lorraine, on estime celui de Clugny & du Mâconnois.

Pluteurs Naturalistes confondent l'alabastnic avec l'Albastne, mais c'est à tort, celui-là est dur, du genre des marbres & susceptible du plus beau poli, tandis que celui-ci est gypseus: les Grees appelloient Marbresbune & conyx, & les Latins marbon onychites, l'alabastnice; la raison pour laquelle ils lui avoient donné ce nom, c'est qu'ils en faisoient des boites qui portoient le nom d'onyces ou onyxes, c'est-à-dire, boites ou vases propres à conferver des onguens ou baumes précieux; la pierre précieuse, qu'on appelle Pièrre d'onyx, est totalement distincted de marbre onyx, ce dernier se trouve, par couches,

mais la pierre se rencontre en petites masses.

M. d'Aubenton, Membre de l'Académie Royale des Sciences, rapporte dans un de ses Mémoires qui se trouve inseré dans le recueil de cette Académie, qu'apiès avoir visses les grottes d'Arcy à sept lieues d'Auerre, il s'étoit entieremen convaincu que tout ce qui s'appelle Albaire n'est pas toujours gypseus, c'est-à-dite, qu'il ne se convertir pas toujours en plaire par la calcination, & qu'il fait quelquesois effervescence avec l'eau sotte, qu'il fait quelquesois effervescence avec l'eau sotte,

quoiqu'en ayent pu dire Linnaus, Vallérius & Pott; il se trouve même, suivant ce sçavant Académicien, de l'Albatre calcaire qui est du vrai marbre, c'est le plus précieux & celui qu'on qualifie le plus communément d'Albatre, ce qui caractérise cette espece d'Albâtre, c'est son poli gras, moins vif que celui du marbre, mais plus sec que celui du Jade, pierre d'ailleurs beaucoup plus dure que le porphyre , l'agate & le jaspe, & dans una demi-transparence plus obscure que celle de la Calcédoine, mais plus nette que celle du marbre blanc; M. d'Aubenion, que nous citons toujours ici, pense que tout Albatre se forme à la maniere des Stalactites, M. Guettard prétend le contraire; si on admet, dit ce Scavant, des carrieres d'Albatre de cette espece, il faut qu'on convienne nécessairement qu'il s'en trouve où cette pierre est couchée en lits horizontaux, faciles à distinguer par leurs différentes couleurs; tout stalactite n'est pas de l'Albatre, selon M. d'Aubenton, mais tout Albatre est stalactite; les stalactites dont les molécules sont pures, transparentes, figurées comme des crystaux, & itolees par l'une de leurs extrêmités, sont de spath, ajoute cet Académisien; mais celles qui sont composées de parties plus ou moins groffieres, à demi-transparentes ou opaques, confondues & unies les unes aux autres, donnent l'Albatre.

## ALVEOLES.

ON donne, en fait d'Histoire Naturelle, ce nom à des pierres concaves par-dessous, convexes par-dessous, enchassées le plus souvent les unes sur les autres, de manière à pouvoir les prendre comme des paquets de verre de montre, qui allant cependant en diminuant forment une espece de cone tronqué; elles parosissens de sur sur des de cone tronqué; elles parosissens de sur dibstance polic & se trouvent plus ou moins épaisses.

M. Bertrand penfe d'après Vallérius que les Alvéoles se formen dans les chambres des orrhocératies, qui son des tuyaux droits cloisomés, espece de coquillage marin; ces Alvéoles sont donc, suivant ces Auteurs, des vrais noyaux de ce coquillage, qui se trouve entierement détruit & dont il ne reste plus que le noyau formé dans ce moule; mais on trouve dans le sein de la terre de ces Alvéoles bien différemment combinés; les uns sont séparés, d'autres sont liés les uns aux autres, & quelques autres enfin sont accidentellement renfermés dans la cavité des bélemnites par les bélennites sont bien différende ces Alvéoles, ceux-là appartiennent aux vermisseaux de ses moules de vermisseaux comme nous avons dit, des moules de vermisseaux cestacés & cloisonnés.

Parmi les différens Auteurs il s'en est cependant trouvé qui ont consondus les Alvéoles liés les uns aux autres avec les entroques, & ceux qui se trouvoient rensermés dans les bélemnites avec les bélemnites mêmes dont ils formoient, suivant ces Auteurs, une partie essentielle & nécessaire. Luidius range les Alvéoles dans la classe des sossiles anomales, cest-à-dire, dont l'origine est

incertaine.

Vallérius met au nombre des Alvéoles une espece de pierte conique qui fe trouve dans ces piertes calcaires; on découvre à leurs bafes des cercles ou demi-cercles , & en cassant ces cones selon ces mêmes bases, on remarque par-tout les mêmes cercles; on y observe ensore un syphon, ce syphon les traverse comme le syphon des tuyaux droits clossonés, mais il ne sy trouve ni séparation de chambres, ni cellules; nous ne nous étendrons pas davantage sur cet objet qui est plus curieux qu'utile.



### ALUN.

appelle ainsi un sel, auquel la crystallisation donne une figure octohedre, il fond au feu & y bouillonne, il fait ensuite de l'écume & se gonfle considéra. blement fans en devenir plus fluide, & il ne peut se disfoudre que dans une quantité d'eau quatorze fois plus pesante que lui , il est d'une saveur astringente & donne le même acide que celui que fournissent le vitriol & le fouffre, conféquentinent l'acide de l'Alun doit être un acide vitriolique; auffi cet acide uni à une terre, qui paroît ressembler à la matne, forme l'Alun. On dittingue deux fortes d'Alun; l'un naturel, qu'à peine connoît-on aujourd'hui, & qui étoit cependant si usité par les anciens; & l'autre factice, parce qu'on ne peut le tirer de la mine qu'après plusieurs opérations. On prepare de cet Alun en France aux environs des Pyrénées, il s'en trouve une veine courante sous terre dans la viguerie de Prades en Roushillon; cette veine a depuis une toise jusqu'à quatre de largeur, dans une longueur de près de quatre lieues, elle est très-abondante.

M. Monner a publié un Traité fur l'Alunation ou l'art' de fabriquer l'Alun, nous allons en donnér ici l'extrait, comme nous ayant paru un des plus intéreffans de ceux qui ont parus fur cet objet. M. Monnet ne s'artèe pas à démontrer dans ce traité qu'elle eft la bafe de l'Alun, fa nature est actuellement connue, c'est une espece de marne ou terre argilleuse, ainsi que nous l'avons obfervés, & cette terre est unie à un acide vitriolique, mais cette union n'est pas directe, car pour lors l'Alun fe trouveroit out formé dans les mines, ajoute ce Metallugiste, & il ne seroit pas nécessaire de faire subte à cette mine des préparations préliminaires pour l'en obtenit; le seul lavage pourreit suffire, mais l'expé-

périence

rience démontre le contraire. Les Mines d'Alun, c'està-dire, celles qui n'ont éprouvé aucune altération de l'air ni du feu, ne présentent rien de salin styptique, qui y denote la présence de cette substance; & en effet, si on met de ces mines sur la langue, elles n'y laissent d'autres impressions que celle d'une terre absolument pure, & quand on les fait bouillir dans l'eau, cette eau n'a rien de falin. M. Monnet conclut delà que l'Alun est à l'égard de la mine ce qu'est le vittiol à l'égard de la pyrite, il n'est que le produit de la préparation & de l'essoration qu'on fait subir à ces mines. Henckel avec plusieurs Auteurs, a pense que l'air & le seu donnoient lieu à la nouvelle production de l'acide qui constitue l'Alun; d'autres ont crus que l'air dépoloit dans ces mines l'acide tout formé, & quelques modernes, dont le sentiment a prévalu, ont attribué la formation de l'Alun dans les mines, aux parties de pyrites que I'on y voit communément; ces parties se vitriolisant, l'acide se porte ensuite, selon eux, sur la terre alumineuse d'où résulte l'Alun. M. Monnet a aussi son sentiment, mais nous ne nous y étendrons pas ici ; il distingue les mines d'Alun en deux especes, en pyritcuses qui sont toujouts des chytes, & en celles qui ne paroifsent pas l'être. Les marques caractéristiques d'une bonne mine d'Alun, sont la pesanteur & le grain fin, serré & luifant, & on regarde comme meilleures parmi les mines d'Alun chyteuses, celles qui sont d'un gris noirâtre; au reste, l'essai qu'on en fait, est la meilleure preuve qu'on puisse avoir de la bonté d'une mine. On observera cependant ici que cette substance varie beaucoup dans ses produits; dans un même banc de ces chytes, il se trouve souvent autant de différences qu'on remarque de couches ou de feuilles dans la roche, mais pour lors on les choisira & on rejettera ceux qui sont légers & friables.

Parmi les différentes mines d'Alun, il y en a quin'ont pas besoin d'être calcinées pour tomber en efflores.

Tome III.

cence & donner de l'Alua, plusieurs même sont à abondantes en matiere sulfureuse, qu'elles s'enstamment aussitot à l'air, dès qu'elles ont été humectées pat l'eau, & lorsqu'on s'apperçoit qu'on a des mines exportées à de pareils inconvénients, il faut s'empresser d'arrêter les progrès de cet inconvénient, ce à quoi on remédie très-bien en jettant beaucoup d'eau sur le tas. Au reste, on distingue ces fortes de mines par leur nature poreuse & susceptible d'être pénétrée par l'eau; mais elles se trouveur compactes, dures & quelquesois crystallines, quand elles ont besoin d'être calci-

nées pour pouvoir tomber en efflorescence.

Pour faire l'effai des mines d'Alun, on en prend v. g. quatre ou fix livres ; on les fait d'abord calciner légerement & on les expose ensuite à l'humidité de l'air, jusqu'à ce qu'elles soient entierement effleuries, ou bien on en prend une pareille quantité du tas prêt à donner de l'Alun ou prêt à être lessivé; on les fait bouillir dans l'eau & on repasse de l'eau sur le mare jusqu'à ce qu'il reste insipide, on essaye les eaux avec de la noix de galle, pour savoir si elles sont vitrioliques, & en cas qu'elles le foient, on y ajoute avant l'évaporation, de la lessive de bleu de Prusse jusqu'à la précipitation entiere du fer; sans cette précaution, on ne pourroit pas se procurer de l'Alun pur & parfaitement crystallise, il faut au moins qu'une lessive de huit livres de mines d'Alun donne six onces d'Alun pour être réputée exploitable à profit.

Plufieurs chytes totalement différens de ceux qu'on qualifie de mines d'Alun, î non également propres à donner de cette fubîtance, l'expérience démontre qu'en général tous les chytes sont des mines d'Alun plus ou moins riches. Une chose bien intéressant à lavoir, dit M. Monnet, c'est que les chytes des mines de charbon ou les enveloppes chyteuses de ces mines, sont autant de mines d'Alun, il s'en trouve même de très-riches & dont l'exploitation peut se faire très-avaurageusement,

- Land

& la raison en est bien évidente, c'est que le charbon, de terre suffit pour le chauffage propre aux opérations, sans être obligé de recourir au bois; c'est par cette raison qu'on a établi depuis peu une manufacture d'Alun en Alface, près de Belfort, où on exploite une mine de charbon. On ne peut pas disconvenir que le charbon ne soit de lui-même incapable de donner de l'Alunt, on n'en peut tirer que des chytes qui peuvent y être mêlés, ou de la pyrite qui s'y trouve si communément répandue, & en effet quand le charbon de terre est fortement pyriteux, & que cette pyrite y est divisée en petites parties, expose à l'air, il s'échauste & s'enflamme; la chaleur ou l'inflammation, en même-tems qu'elle décompose la pyrite, enleve le phlogistique du ter, ensorte que l'acide ne se trouve plus avoir d'action que sur la terre argilleuse de la pyrite avec laquelle il forme de l'Alun. M. Monner donne ensuite la méthode général qu'on employe pour faire l'Alun, il annonce d'abord que c'est la même que celle qu'on employe pour faire le vitriol verd; mais il faut cependant prêter beaucoup plus d'attention pour la calcination de la mine d'Alun, si on veut la disposer à s'aluner; quand on la calcine trop fort, on n'en retire que peu ou même point du tout, il faut conséquemment un degré de feu propre à cette calcination. Si on calcine la mine d'Alun par partie dans un four, il est beaucoup plus facile d'en régler le degré, la chaleur & d'en arrêter le cours, que dans des tas immenses de chytes rangés lit sur lit avec du bois ; tout ce qu'on peut faire dans ce dernier cas , ainsi que l'a observé M. Monnet, c'est de régler l'épaisseur des lits de bois sur la hauteur des lits de chyte, & nonobstant cela il se trouvera cependant toujours des chytes qui seront trop calcinés & qui ne donneront que très-peu d'Alun, & on est souvent d'autant moins maître de gouverner ce calcinage, que se faisant à l'air libre, le vent plus ou moins fort le fait varier; par exemple, le vent fort faifant embrafer ces tas , les fait trop calci ; ner, conféquemment il y a des tems où l'on peut tirer plus d'Alun des mines que dans d'autres, mais il eft de la demiere importance que les mines foient bien alunées avant de les lesciver; on ne recalcine point pour l'ordinaire; les lestives une fois faites, on les jette comme inutiles.

ALU

La lessive de cette mine alunée se fait dans des caisses ou dans des fosses, on la conduit pareillement dans un réservoir général où elle s'épure & dépose ce qu'elle contient de terreux & d'ochreux, on la conduit delà dans des chaudieres de plomb où elle s'évapore jusqu'à ce qu'elle donne des marques de crystallisation; si la lessive provient d'une mine d'Alun très - pyriteuse, la liqueur devient visqueuse & ne donne que très-imparfaitement des cryftaux, à moins qu'on n'y ajoute une lessive alkaline. On prend donc à cet esset une lessive de cendre fuligineuse, on l'y verse peu à peu jusqu'à ce qu'après avoir laissé reposer un peu de cette liqueur, on s'apperçoive qu'elle devienne limpide à la surface ; on la transvale pour lors dans une autre chaudiere, après lui avoir laissé déposer tout ce qui la salissoit; on la fait bouillir encore pour la remettre au point de la crystallisation, après quoi on la fait passer ou dans des bacquets ou dans des cuvettes pour la laisser se crystalliser, & plus ou moins la liqueur est limpide, plus ou moins l'Alun est de tems à se crystalliser. L'Alun qu'on retire des chytes est rarement assez pur & assez bien crystallisé à la premiere fois, il faut le purifier; on fait pour cet effet dissoudre ces crystaux dans une suffisante quantité d'eau pure, nous avons observé ci-deffus la quantité qu'il en falloit; on fait bouillir un instant cette dissolution, on écume tout ce qui se présente d'impur à la surface, après quoi on la fait couler dans un bacquet ou tonneau, où elle se crystallise; on laisse le tout en repos pendant cinq ou fix jours, ensuite on obtient l'Alun. & cet Alun forme une masse de la figure & de la grandeur du vaisseau dans lequel il étoit contenu. On briso

69

l'Alun en gros morceaux, on le porte ensuite au magafin & il s'égoure sur un plancher pareil à celui du vitriol, voyez article vitriol. Pour l'avoir plus blanc, on eft dans l'usage dans certaines fabriques de le laver avec de l'eau froide avant de le faire dissoudre pour le purisser, il se trouve toujours dans le sond du vaisseu, oil l'on a fait crystalliser l'Alun purissé, de l'eau avec les ordures qui étoient dans la liqueur; mais on tire encore partie de cette eau, on la mêle avec celle que l'on retire des cuvelettes après la premiere distillation, & on l'employe alors à d'autres ébultions avec de la nouvelle lescive.

Il y a encore une autre méthode pour purifier l'Aluns on le prend tel qu'il provient de la premiere crystallisation, on le met dans un chaudron de fer ou de cuivre, on chauffe le vaisseau jusqu'à ce que l'Alun soit fondu', on l'ecume bien, après quoi on le verse avec une cuiller de fer, peu à peu, dans de petits bacquets où il se fige ausli-tôt; cet Alun est très-beau, il est beaucoup plus dur que l'autre, c'est à cet Alun qu'on a donné le nom d'Alun de roche. Quand il a étê trop calciné dans le chaudron & quand il a trop perdu de son eau de crystallisation, il faut regarder pour lors l'opération comme manquée; on le rejette de nouveau dans la chaudiere pour y être purifié à l'eau : on ponrroit cependant éviter cette opération, dit M. Monnet, il n'y auroit simplement qu'à remplacer cette eau diffipée dans le chaudron, ayant cependant l'attention qu'elle fut bien chaude pour éviter le gonflement. Le pays le plus propre à l'établifsement des fabriques d'Alun', est l'espace compris entre Liege & Huy, le long de la Meuse, par la grande quantité de couches & de carrieres de mine d'Alun qui s'y trouvent; ces mines font, suivant M. Monnet, une espece de chyte gris noirâtre, d'un grain fin, affez dur & solide, & dans quelques endroits elles se trouvent composées d'une argille fine combinée avec la matiere sulfureuse ou pyriteuse; mais elles sont souvent parsemées de pyrite, qui y est plus ou moins divisée; quant à la qualité,

il y a beaucoup de variétés parmi les chytes, on estime par préférence ceux qui sont durs, pesans, d'une couleur ardoifée & qui ne contiennent pas de pyrites, ou du moins qui en contiennent très-peu. Plusieurs de ces mines de chytes occupent, ajoute M. Monnet, des espaces confidérables de terrein, tant en largeur qu'en profondeur; lorsqu'on veut les exploiter, on fait des percemens comme pour les mines métalliques ; les bures & les galeries sont cuvelées & étançonnées avec des perches & claies ou planches; on descend en quelques endroits jusqu'à soixante toises de prosondeur pour chercher les chytes, qui passent pour être meilleurs à mesure qu'on avance. On fait des galeries à droite & à gauche pour les enlever. Quand on a tiré tout ce qu'on pouvoit tirer d'un percement de galerie, on le fait combler, en Stant les étançonnemens à mesure qu'on se retire ; les couches de chytes qui sont dessus, n'ayant plus rien qui les foutiennent, s'affaissent & rempliffent les vuides, après quoi on enleve ces chytes comme auparavant. Lorsque les eaux sont abondantes, on les vuide par un angin, qu'on place sur un percement fait exprès; on retire les chytes dans des paniers par des manivelles à bras. On choisit les meilleurs chytes dont on fait des sas particuliers, & on jette les autres d'un autre côté.

La premiere préparation de ces chytes ufitée dans le pays de Liege, est de les laisser exposés à l'air libre pendant un ou deux ans, selon qu'on en a plus ou moins besoin; cela leur est nécessaire, d'est que couveires, pour jetter leur seu, ce qui est de vrai, c'est que cal leur fait essemble, après qu'elle affounit ce qu'elle pouvoit donner de vitriol, qui est un obstacle à la fabrique de l'Alun, le grillage qu'on fait ensure subte la mine, décompôse enterement le virriol en calcinant la base terrugineuse, & il est probable que son acide se porte par ce moyen sur la partie argilleuse de ces chytes, sela ne peur se saite lans augmenter la quantité d'A-

71

lun qu'on tirera de la mine, ce qui prouve ce que M. Monnet avance à ce fujet, & que nous rapportons ici d'après lui, c'eft que les ouvriers reconnoiflent que la mine a jetté tout son seu, lorsqu'après le calcinage elle ne donne plus à l'eau de vitrol; mais quand elle en donne encore, c'est une marque du contraire.

Pour faire le calcinage, on prend toujours les chytes aux endroits les plus anciens de ces amas, on en forme des tas, lit par lit avec des fagots, qu'on alume les uns an-dessus des autres, & toujours en diminuant, enforte qu'ils forment des banquettes ou escaliers; ces tas ont ordinairement soixante ou quatre-vingt pieds en quarré, & vingt pieds de hauteur. On fait enforte de faire pénétrer le feu également par tout, & quand on apperçoit des endroits où le feu ne peut pas agir faute d'air, un ouvrier fait une ouverture dans l'endroit qu'on juge nécessaire par le moyen d'une pioche, & il le rebouche quand le feu est suffisamment animé; cette calcination dure huit à neuf jours, & pendant cet intervalle de tems, il s'en exhale beaucoup de vapeurs d'esprit volatils sulfureux, qui en rendent l'abord insupportable en certains tems. Dès que le feu est éteint, on commence à lessiver le minéral en prenant par une des extrêmités du tas; on se dispose aussi-tôt d'augmenter ce tas au côté opposé, de la même maniere qu'il a été fait, de maniere qu'on l'augmente d'un côté dans la même proportion qu'on le diminue de l'autre. On met pareillement le feu à ce côté, lorsqu'il a été allongé autant que l'espace du terrein le comportoit, & on va ensuite l'entamer après qu'on a été assez avant par l'autre, ce qui donne occasion d'aller rallonger le tas par ce côté abandonné. On ne discontinue jamais ce travail.

Quant au lavage de la mine, on se sert, de même que pour le vitriol, de sosses pratiquées dans le sol; mais suivant que le rapporte M. Momet, celles-ci sont plus grandes & plus nombreuses. Elles ont depuis neuf jusqu'à doure pieds en quarté sur deux pieds & demi de prosoa72

deur; elles sont pour l'ordinaire disposées sur deux rangs. au nombre de huit ou neuf sur chaque. On laisse entre ces deux rangées un petit intervalle pour servir de chemin pour chasser d'un bout de ces fosses à l'autre. Cet espace est coupé de tems en tems par d'autres fosses; mais beaucoup plus petites, puisqu'elles n'ont tout au plus que deux pieds en quarré. Ces dernieres sont destinées à recevoir l'eau des grandes fosses, & sont placées de facon que quatre de ces grandes fosses peuvent y décharger leurs eaux, par le moyen de grands tuyaux de bois enchassés dans l'épaisséur du mur qui sépare les grandes fosses des petites. On fait regner en outre le long du chemin un canal de bois qui commence vers la premiere de ces petites fosses, & qui se débouche en passant dans toutes les autres. Ce canal est destiné à conduire les eaux alumineuses dans le réservoir général. On emplit les grandes fosses de minéral alumineux jusqu'aux deux tiers de leur capacité; on y fait passer de l'éau par une rigole qui prend depuis l'endroit où le réfervoir général de l'eau se trouve, & se continue tout autour de ces fosfes. Au bout de vingt-quatre heures, on fait couler l'eau dans les petites fosses. Si elle étoit assez alumineuse, on la laisseroit couler tout de suite vers le réservoir général; mais comme, pour l'ordinaire, elle ne l'est pas suffisamment, on la repasse sur de nouveaux chytes dans une autre grande fosse; après qu'elle y a séjourné encore autant de tems, on la fait couler une seconde fois dans ces petites fosses, & delà, on la laisse s'en aller vers le réservoir général. C'est par cette raison, ajoute M. Monnet, qu'on ne garnit ces fosses qu'alternativement. Ce travail une fois établi, il n'y a plus d'interruption; on vuide journellement une partie de ces fosses & on en garnit d'autres. Nous ferons mention avec M. Monnet, à l'article vitriol, de la construction des fourneaux sur lesquels sont montées les chaudieres, ils sont à peu près les même; nous observerons seulement ici que dans le pays de Liege, il se trouve toujours un plus grand

nombre de chaudieres dans une fabrique d'Alun que dans une fabrique de vitriol, & que d'ailleurs on ne discontinue jamais les cuites dans celle-là, comme il arrive quelquefois dans celle-ci. Dans ce pays-là un fourneau d'un attelier d'Alunerie, est monté pour le moins de quatre chaudieres; les cuites durent quarantehuit heures, & pendant ce tems, on a soin de remplacer la liqueur à mesure qu'elle diminue. L'eau alumineuse qui coule dans ces chaudieres est assez claire, quoiqu'un peu rougeâtre, à cause de l'ochre qui s'y trouve mêlée; mais en bouillant, elle ne tarde pas a se troubler en blanc & à devenir épaisse. Il se forme à la surface, quand l'évaporation est un peu avancée, une pellicule; cette evaporation entierement finie, on fait couler la liqueur dans un réservoir de repos & on l'y laisse se clarisser pendant cing à six heures, après quoi on la fait distribuer dans les cuvelettes. Quand les Aluneries sont grandes, on y en place ordinairement quinze ou dixhuit fur deux rangs; la cuite d'une chaudiere en garnit quatre à la fois; on laisse cette liqueur en crystallisation pendant trois ou quatre jours seulement, après quoi on l'enleve des cuvelettes, & on la fait couler dans le réservoir des eaux meres, d'où on la ramene ensuite dans les chaudieres par un canal de bois ou une pompe, pour servir à de nouvelles cuites avec de la lessive alumineuse fraîche. L'intérieur des cuvelettes se trouve tapissé d'une couche fort épaisse de petits crystaux, sans figure déterminée, de couleur grise jaunatre ; on enleve cette crystallifation avec une pelle de fer. On met ce sel à mesure qu'on le tire des cuvelettes, dans une auge ronde de bois portative; cette auge a trois pieds de largeut sur un pied de hauteur. On y lave cet Alun avec de l'eau bien claire, & comme dans tous les lavages de fels, on n'y met de l'eau que ce qu'il en faut pour les baigner; on tient le vaisseau penché sur le bord du réservoir des eaux meres, & ou remue le sel avec les mains jusqu'à ce que toute l'eau se soit écoulée. Après

avoir laissé bien égoutter ce sel, on le jette dans le dépôt, qui est une espece d'arche placée dans un coin dit bàtiment; il a besoin alors d'être purissé, & voici la manière avec laquelle on s'y prend pour le faire.

On a ordinairement vingt-quatre paniers de sel, qui peuvent contenir soixante livres : on met ce sel dans une chaudiere bien nette; on ne verse dessus de l'eau claire que ce qu'il en faut pour dissoudre cette quantité de sel, c'est-à dire, sept ou huit seaux; on ne fait bouillir qu'un instant, & la liqueur se trouve prête à se crystalliser; on dispose d'un autre côté un tonneau capable de contenir seulement cette liqueur, qui a ordinairement six pieds de hauteur sur trois pieds de diamètre. Ce tonneau étant ouvert par en haut, bien cerclé, & le fond enquit de terre glaife, on y fait couler cette liqueur par un canal de bois qu'on ajoute sous le tube de la chaudiere. On laisse le tout dans un parfait repos pendant douze à quatorze jours. Il se forme bientôt à la superficie une croute fort épaisse : la formation de cette croute épaisse est l'augure d'une parfaite crystallisation. Au bout du tems prescrit pour la crystallisation, on renverse le tonneau sur le plancher qui est disposé de façon à faire couler la liqueur qui en fort dans le réservoir des eaux meres; on fait fauter à coup de maillet les cercles de ce tonneau, après quoi on sépare les douves : il reste une masse saline de la forme du tonneau. Quand on casse la croûte de la surface, ou celle qui s'est formée contre les parois du tonneau, on voit en dedans des crystaux d'alun régulier fort beaux. Ces crystaux sont des colonnes plus ou moins grandes, qui sont attachées par une de leurs extrémités à la croûte supérieure ou à la croûte qui se forme au fond, & ces colonnes sont sillonnées, & présentent, de distance en distance, des nœuds qui affectent toujours une figure quarrée. Un pareil Alun est d'une très-grande blancheur & fort transparent : on en divise la masse qui est énorme par morceaux; on les porte ensuite au magasin pour les fecher; on retire ordinairement par opération quiuze à

dix-huit cens livres d'un Alun très-beau & parfaitement crystallise, & en effet tout ce qu'il y a d'impur dans cette purification de l'Alun se précipite vers le bas du tonneau.

M. Monnet, après nous avoir exposé la maniere de faire l'Alun dans le pays de Liege, nous donne dans un chapitre subséquent la méthode en grand d'en faire artificiellement, 1°. Comme l'argille mêlée & calcinée avec des pyrites, peut produire de l'Alun, il ne s'agit, dit M. Monnet, que de bien mêler la pyrite avec l'argille : on y reussiroit, sans contredit, très-bien, si on faisoit d'abord de petits tas d'argille & de pyrite d'égal volume, & qu'on les mêlât ensuite fort exactement ensemble; mais pour ce faire, il faut que l'argille soit seche & réduite en petits morceaux : ces petits tas faits, on formeroit de grands tas par lit, avec du bois pour les calciner: la calcination faite, on les renverseroit pour faire effleurir la pyrite. Il y autoit par cette premiere opération beaucoup plus de vitriol que d'Alun formé ; ce qui obligeroit de faire un autre grillage, où la base ferrugineuse du vitriol perdant son phlogistique, son acide se porteroit entierement sur la terre argilleuse pour former l'A-

20. On pourroit encore, en place de pyrite, employer les eaux meres vitrioliques avec beaucoup plus d'avantage pour faire l'Alun, & voici comme on s'y prendroit. On arroseroit les tas d'argilles avec ces eaux meres : lorsqu'ils en seroient bien pénétrés, on les calcineroit, foit dans un fond, foit lit par lit avec du bois. La calcination faite, on lessiveroit la matiere, & on auroit de l'Alun.

3°. Enfin, le dernier moyen pour obtenir de l'Alun est tres-connu; c'est celui par lequel on retire l'Alun des eaux meres vitrioliques. Toutes les eaux âcres vitrioliques en contiennent, & la raison en est évidente, puisque les pyrites dont elles proviennent, contiennent de la serre argilleuse; mais comme il se trouve des pyrites qui contiennent une plus grande quantité de cette terre que d'autres, les eaux meres qui en proviennent, sont aussi plus riches en Alun. Pour en obtenir, après qu'on aura séparé de ces eaux tout ce qu'elles peuvent fournir de vitriol, on y versera, en les faisant bouillir, de la lessive ci-dessus indiquée, jusqu'à ce qu'on ait décomposé tout ce qu'il y a de vitriolique, après quoi on éteindra le feu, & on laissera faire le précipité dans la chaudiere, ou bien on fera passer cette liqueur dans une cuve, & on l'y laissera un temps suffisant: on la tirera ensuite au clair, & on la fera évaporer jusqu'au point de la crystallisation mais l'Alun qu'on en obtiendra, n'est point dans cette premiere crystallisation affez pur, à cause de l'ochte dont il y refte toujours quelques parties; par une feconde crystallisation on l'a très-beau.

On pourroit tirer également de l'Alun de toutes les eaux vitrioliques, il n'y auroit qu'une addition plus ou moins grande à faire de la lessive alkaline; mais pour procéder dans cette opération avec profit, ajoute M. Monnet, il faudroit précipiter entierement le fer, & absorber en même temps l'acide surabondant qui s'y trouve. Pour ce qui concerne le premier effet, il n'est bien effectué qu'autant que la lessive alkaline est fuligineuse.

L'Alun est d'un très-grand usage en plusieurs arts.Les Enlumineurs & les Teinturiers s'en fervent principale ment; ils font tremper leurs étoffes dans des eaux alumineules : cela dispose ces étoffes à recevoir & retenir certaines couleurs; cela fait même valoir la plûpart de ces couleurs, & augmente beaucoup leur intensité ou éclat, comme on le remarque très-bien dans la cochenille & dans la graine d'écarlate. L'Alun est même absolument nécessaire pour donner de la solidité à toutes les couleurs qui résident dans des substances gommeuses extractives. Sans l'Alun, la plupart de ces teintures ne seroient qu'un mauvais barbouillage que le simple lavage dans l'eau seroit capable d'emporter. On l'emploie aussi à clarisser les

77

liquents: ilest même-très usité dans les fabriques de sucre da cause de cette propriété; on en met encore dans l'eaude-vie ou autres liqueurs dans lesquelles on conserve les animaux, afin de leur conserver leurs couleurs; il convient en outre pour dessaire les morues; on prend de l'Alun ordinaire; on le cuit en consistance de pâte avec des blancs d'œus & de l'eau de rose, ains préparé, il porte le nom d'alun sucre. Le vien de pour lors la dureré de la pierre, & on lui donne pour lors la forme de petits pains de sucre de la hauteur de deux pouces. C'est de cette préparation dont les Dames Angloites foundaires comme cosmétique. On prétend qu'elle donne plus

de fermeté à leur peau.

Comme l'alun est astringent, il convient dans toutes les maladies où il s'agu de fortifier & de resserrer ; on le prescrit avec succès dans le flux immodéré des regles, dans les pertes, les fleurs blanches, les diarrhées, les hémorrhagies, le vomissement de sang, & même dans certaines hemophtyfies. Il faut un Médecin prudent pour prescrire un pareil remede ; il doit sur-tout avoir attention de distinguer si les maladies ci-deflus indiquées ne sont point occasionnées ou accompagnées d'inflammation ou d'engorgement. Dans ce cas, les aftringens, telsque l'Alun, loin d'être favorables, pourroient devenir très-dangereux & augmenter même la cause du mal. L'Alun ne convient donc que quand ces maladies proviennent d'un fimple relachement ou rupture des vaisseaux : il produit alors de très-grands effets. Cependant Cartheuser & Baron rejettent totalement l'usage intérieur de cette substance. Quoiqu'il en soit, quand on en prend intérieurement, il faut que ce soit en petite dose, comme de deux ou trois grains. On peut, s'il en est besoin, aller même jusqu'à dix ou douze. On donne ce remede seul, ou on le marie avec d'autres astringens ou des adoucissans incrassans.

Quand on l'ordonne dans des pertes de sang, on peut le prescrire sous la formule suivante: On prend de l'Alun de roche un gros; on le fait dissoudre dans de l'eau de

plantain ou de centinode de chacune trois onces; on y ajoute une once de syrop d'aubepine, & on prépare ainsi un julep à prendre par cuillerées. On a beaucoup vanté dans ces derniers tems pour les flux de sang l'Alun, sous la forme de pilules. On prend à cet effet Alun de roche bien purifié deux onces; on le fait fondre au feu; on y ajoute ensuite du sang de dragon bien pulvérisé une demi-once; on fait des pilules de la grosseur d'un poix avec ce melange avant qu'il soit durci. La dose est depuis un scrupule jusqu'à un gros; on la réitere de quatre heures en quatre heures , jusqu'à ce que le flux de fang soit arrêté; on en donne ensuite une ou deux doses tous les jours pendant quelque tems, & on fait boire au malade, après avoir pris ces pilules, un ou deux verres de liqueur appropriée; on le saignera avant de lui donner ces pilules, & quelquefois même aussi après que l'hémorrhagie est arrêtée, & pendant leur usage on excitera, de tems en tems, le ventre par des lavemens. Comme l'Alun est susceptible d'être décomposé par les matieres alkalines & calcaires, on ne le mêlera pas avec ces substances; car pour lors il ne pourroit plus agir comme aftringent.

On l'emploie aussi très-souvent à l'extérieur. Il resserre & fortifie confidérablement les parties sur lesquelles on l'applique. C'est un répercussif des plus esticaces ; il produit de grands effets dans les collyres & les gargarifmes astringens. Ce même Alun calciné & suspendu sur les chairs molles & fongueuses qui s'opposent à la cicatrisation des ulceres, en absorbe l'humidité, les desseche, & même les conserve. Les Afiatiques s'en servent à cet usage. En certains pays on en met sur du linge pour empêcher la puanteur des aisselles & des pieds.

On prend des roses rouges & de l'Alun de chacun un gros; on les fait bouillir dans huit onces d'eau de plantain; on délaye dans la colature du syrop de mûres; on a pour lors un gargarisme excellent dans l'angine, pour

empêcher la fluxion qui commence.

On prépare de la maniere fuivante un collyre avec l'Alun, qu'on dit très-efficace pour appaifer l'inflammation des yeux & pour arrêter la fluxion. On prend par exemple, un blanc d'œuf, on le remue daus un plat d'étain, jufqu'à ce qu'il air acquis la confiftènce d'un ouguent; on l'étend fur un linge, & on l'applique tiede fur l'œil. Riviere avertit qu'il faut ôtet ce remede deux ou trois heures après.

On preserit, dit M. Geosfroi dans sa matiere médicale, fort heureusement pour les maladies scorbutiques des gencives, un gargarisme composé d'une once de campire, de deux onces d'Alun, de trois onces de sucre candi & de deux livres d'eau-de-vie; on macere le tour pendant deux jours, on sittre la liqueur & on la garde

pour l'usage.

## AMETHYSTE.

J'EST une pierre polygone, pointue, cubique, souvent irréguliere & anguleuse, d'une couleur pourpre ou violette : cette couleur est due au fer . & en effet aux environs des mines de fer on trouve souvent des spaths & des crystaux violets. L'Amethyste, dit M. Bertrand, se forme dans le quartz, comme les cryslaux, & suivant Kundman, pour qu'une Amethyste soit complette, il faut qu'elle soit pentagone. On rencontre souvent des Amethystes dans des cailloux caverneux ou chambrés, les occidentales approchent du crystal avec lequel on les trouve quelquefois réunies; quant aux orientales, il est inutile d'en parler ici, elles n'entrent pas dans le plan de cet ouvrage. On a observé que l'Amethyste perdoit sa couleur au feu, de même que le Saphir & l'émeraude, elle entre même en fusion dans un feu suffisant. On rencontre beaucoup d'Amethyste dans les montagnes de l'Auvergne, dans celles de la Lor-

T GOLD

raine & dans plusieurs autres Provinces du Royaume; nous désignerons tous ces endroits dans notre Gneumon

Gallicus.

L'Amethyste se forme comme le crystal, en aiguilles exagones, terminées à chaque bout par une pointe à six faces; quand on la scie transversalement, on voit les pans à fix faces que forment les différentes portions d'aiguilles, & ces portions out ordinairement si peu d'adhérence les unes avec les autres, que la lame qu'elles composent, se sépare aisément en plusieurs pieces. On fait avec l'Amethyste des cuvettes, des couvercles de tabatiere & autres bijoux de cette nature ; on montre au Cabinet d'Histoire Naturelle du Jardin du Roi, quatre belles colonnes d'Amethystes, ornées d'un chapiteau; on la nomme communément pierre d'Evêque, à cause de sa couleur, on la connoît depuis très-long-tems. On la comptoit pour la neuvierne en ordre fur le pectoral du grand Prêtre Juif, & on avoit gravé dessus le nom d'Isfacha.

On trouve dans le Dictionnaire Economique, une méthode pour contrefaire les Amethyres orientales.

# AMIANTHE.

L'AMIANTHE est une matiere sossile, compofie de filets très-déliés, plus ou moins longs, appliqués longitudinalement les uns contre les autres en maniere de faiseau, & dont les extrêmités semblent avoir ététranchées avec un couteau. On consond chez plusieurs Naturalistes l'afbeste avec l'Amianthe, cependant Linnarus en fait une distinction, & la différence qu'il en rapporte, c'est que l'Amianthe est composé de fibres paralleles, & l'abseste de fibres entremélées; en général les particules intégrantes de l'Amianthe & de l'afbeste, sont des fibres ou des filets durs & coriaces, Ces ibres le trouvent disposés tantôt parallelement, tantôt en faisceaux, quelquefois mélès irrégulierement; elles sont unies par une matiere calcaire ou terreuse, & quand elles sont de nature à être séparées, l'eau en amollissant la terre donne lieu à leur separation. Presque tous les Amianthes sont réfractaires, le sen les blanchit & les durcit plus ou moins, ils sont quelquesois affez mols pour céder à la pression du doigt, assez slexibles pour être files & verdis, & affez legers pour surnager sur la surface de l'eau; mais les différens degrés de cette mollesse, de cette sexibilité & de cette légéreté, en forment les différentes especes. La premiere de ces especes est l'Amianthe de chypre ou le lin fossile, c'est celui qui a le plus de flexibilité; on en tire des fils qui ressemblent à des cheveux gris, on en fabrique de la toile, & cette toile ne se blanchit qu'au feu. Hierocles rapporte que c'étoit avec cette toile qu'on faisoit les habits des Bramines ou Brachmanes, Prêtres Indiens. M. Bertrand dans son Dictionnaire Oryctologique, dit que plusieurs Auteurs prétendent que le vétement du mauvais riche, auquel Jesus-Christ donne le nom de byssus, ponvoit très-bien être de cette matiere; mais il ajoute qu'on ne conçoit pas qu'on ait jamais pu faire avec l'Amianthe de belles étoffes, & que consequemment ce n'a jamais pu être l'objet du luxe des gens riches. Si on en croit encore l'ancienne tradition, on enveloppoit dans un suaire de ce lin les corps des Rois morts, pour y être brûles & pour qu'on puisse néanmoins ramasser par ce moyen leurs cendres sans mêlange. On voit encore dans la Bibliotheque du Vatican, un suaire de cette espece de toile, qui est de la longueur de neuf palmes romaines. L'Amianthe de chypre est l'Amianthe proprement dit, c'est de toutes les especes celui qui est le plus réfractaire; si on le trempe dans l'huile & si on se jette au feu, il donne de la flamme, l'huile se consume & la pierre ne diminue point de poids, elle ne peus se vitrisier qu'au feu du miroir ardent.

Tome III.

La seconde espece d'Amianthe est le cuir fossile. C'est l'Amianthe seuilleté, les Naturalistes le nomment Alusa montana, Corium montanum, l'apprum montanum.

La trosseme est ce qu'on appelle la chair fossile. Cette espece d'Amianthe est composée de feuillets solides; elle est plus pesante que les autres, & se durcit au seu; elle se nomme Caro montana.

La quatrieme est le liege fossile: il est composé de fibres stexibles qui se croisent irrégulierement. Ce liege fossile est très-léger; il se change en verre au seu. Les

Lithologistes le nomment Suber montanum.

La cinquieme est l'Amianthe dont les sibres paralleles se séparent très-difficilement. Cet Amianthe n'est pas mûr, ou du moins il a perdu un peu de sa légéreté & de sa sexuité, il se nomme afbastus immaturus plumosus; il est corrosif, & réduit en poudre il picore la langue.

La fixieme & derniere espece est l'Amiaushe ou l'AGbeste à sibres évoilées, qui partent d'un centre; à sibres en bouquers ou faisceaux, qui partent de disférens centres; à sibres en épis, qui partent d'une tige; il se pomme Amiantus vet afsetjus stellarus, fasiciulatus,

acerosus.

Quelques Naturaliftes anciens ont confondus l'afbeffe avec l'alun de plume, car l'alun de plume n'a de rapport à l'albefte, que par la fructure des fibres, & il en diffère effentiellement par fon goût ftiprique, sa folubilité dans l'eau, la détonairon & l'altération dans le

feu.

L'Amianthe des Pyrenées est, sclon le rapport de Jean Ciampini, le plus long de tous, ses fibres ont une palme romaine, mais elles sont groffieres; c'est avec l'Amianthe qu'on prépare le lin incombustible, mais tout Amianthe ne convient pas pour cela, il faut qu'il ait des fibres distinctes, séparables & affez longues, par exemple, avec l'Amianthe de chypre, on ne peut point faire de fils, mais on ea peut fabriquer du papier.

En parlant de l'Amianthe, nous observerons ici qu'il ne se trouve point de pierres qui ait plus de rapport avec le regne animal & végétal, quant à la mollefle, la légéreté & la disposition des parties filamenteuses, que cette substance. Si on en croit même Rieger, on doit moins regarder l'Amianthe comme un fossile que comme un végétal; les végétaux de même que lui, fournissent une substance qu'on peut filer. On trouve aussi des racines qui peuvent fournir une espece de lin incombustible ; le sodda, espece d'arbre des Indes, est de cette nature. M. Pomet parle dans son Histoire des Drogues, tome II. page 349, de certaines plantes qui croissent en France. notamment sur les Pyrenées, dans la Vallée de Campan, sur des marbriers, à trois lieues de Grippe, & qui font hautes d'environ deux pieds; elles ont, dit-il, leurs tiges toutes argentées, & les feuilles très-approchantes de celles de l'ortie, excepté seulement qu'elles font blanches desfous, d'un verd brun desfus & comme chagrinées. Cette tige blanche, ajoute M. Pomet, après avoir été rouie dans l'eau, comme le chanvre, donne une espece de filasse longue & large, avec laquelle on pourroit faire de la très-bonne toile, mais qui résisteroit au feu sans cependant y blanchir, car elle y rougit d'abord & s'y noircit principalement à la chandelle, c'est ce qui en constitue même la différence d'avec le vrait Amianthe. Il paroît cependant qu'il y a de l'erreur dans le passage de Pomet, & que cette prétendue plante n'est autre chose qu'un Amianthe. L'Androsace de Dioscoride, autrement l'Umbilicus marinus Monspeliensium, s'allume auffi sans se consumer. Nous n'affurerons pasici ce que Vitruve rapporte du mêleze avec lequel étoit confiruit, ainsi qu'il le suppose, un château qui résista aux flammes que César sit allumer tout autour : Un pareil fait paroît bien douteux. Quoiqu'il en soit, on peut dire qu'il y a un rapport admirable entre l'Amianthe & quelques végétaux. Le Créateur bienfaifant a sans doute voulu mettre par-là une variété, & en

anême tems un rapport fingulier entre les œuvre voulu qu'il n'y eut aucun faut dans la nature, ma tot une chaîne merveilleuse & continuée; c'est pa raison qu'il a mis quelque ressemblance entre les ductions des divers regues. Les végétaux choisses vivent, & c'est uniquement la fructification qu le caractere distinctif; mais dans l'Amianthe ni fleur, ni fruit, ni vie, il ne doit donc pas faire du regne végétal, mais plutôt du regne minéral.

Pline a donné dans de grandes fautes au lujet incombustible & de l'Amianthe, il prétend que ce l tiroit comme le coton d'une plante, aussi en fait-il tion dans son livre des Plantes, & il se tait à son dans l'endroit où il parle de la pierre d'Amianthe soutiont austi que cette matiere ne vient que dan climats brûles par les ardeurs du foleil qui l'accoun ainfi à réfister au feu. Il n'est cependant pas moins de dire que l'Amianthe se rencontre dans les monta froides des Pyrénées, dans les climats glacés du noi & en plusieurs endroits de la Moscovie, il s'y trot néanmoins plus ou moins parfait; on en rencontre mê fur les Alpes , près de ces glaces & neiges qui les convrent perpétuellement. Nous ne disconviendrons pas que les fibres de l'Amianthe font courtes & groffie dans ces montagnes; peut-être si on y faisoit de amples recherches, on pourroit en trouver dont fibres seroient plus longues & plus fines.

L'Amianthe n'est pas rare en France, par conséqu Pline avoit tort de dire qu'on étoit obligé de l'al chercher si loin, il est fort commun sur les Pyréné ainsi que nous l'avons déjà observés, dans le Comté. Foix & près de Montauban; nous indiquerons ence les autres endroits de la France, où on en trouve. de les différens Mémoires que nous infererons à la suite ce Dictionnaire & qui serviront à l'Histoire Minéra gique du Royaume.

Après avoir rapporté la nature de l'Amianthe & la

différentes especes, nous allons ensuite donner la maniere de le filer; on choisit d'abord l'espece dont les filets font les plus longs, les plus fins, les plus foyeux & les plus distincts; on casse sur une planche avec un marteau de bois, la pierre en morceaux; on met tremper ces morceaux dans une lessive chaude, & on les laisse en macération plus ou moins long-tems selon la dureté de la pierre ; on remue souvent ces pierres ; on sépare les parties fibreuses avec les doigts le plus que l'on peut, on change de lessive quelquefois selon le besoin; on jette enfune les morceaux dans l'eau pure, mais chaude, on la change encore plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire & les filets bien séparés & purs; ces lessives & ces eaux décomposent peu à peu la matiere. calcaire qui unissoit les fibres soyeuses; on fait ensuite sécher cette espece de filasse sur une claie, on l'arrange fur deux cardes à dents très-fines, on la carde doucement & avec précaution; on laisse cette matiere entre les deux cardes, qui doivent tenir lieu de quenouille; on posera ces cardes sur une table, & on mettra à côté une bobine de lin ordinaire file très-fin; on prend ce fil de lin & on le couvre bien exactement à l'aide d'un fuseau assujetti par un poids de deux ou trois filets d'Amianthe; & pour faciliter cette filature, on trempe de sems en tems les doigts dans de l'huile d'olive pour les. garantie de la corrolion, & l'Amianthe de la rupture ou de la friabilité. On peut faire avec un pareil fil, felon la quantité qu'on en a , tel tissu que l'on juge à propos, pourvu cependant qu'on ait soin d'engraisser ces fils pour en faciliter l'entrelassement ; on jette ensuite au. seu le tissu ou la toile pour en consumer l'huile.

Si on en croit Ciampini, pour rendre cette filature, plus aifée, il faur laiffer fur la table le lin incombustible fans être cardé & avoir du lin non filé; on prend alternativement de l'un & de l'autre pour la filature, en obfervant cependant d'employer le plus d'Amianthe & le

moins de lin qu'il est possible.

L'Amianthe le plus court peut s'employer pour fabriquer du papier, sur lequel on peut écrire; mais il est à observer que l'écriture s'essace des qu'on jette un pareil papier au feu. Le vrai usage propre aux fils d'Amianthe, ce seroit d'en faire pour les églises & pour les particuliers des meches; elles ne s'étendroient point tant qu'il y auroit de l'huile. Dans le quinzieme fiecle on employoit souvent à Paris ces sortes de mêches; l'usage en est actuellement tombé; pourquoi ne pourroiton pas le rétablir? Les mêches d'Amianthe ont en outre l'avantage de ne pas tant confumer d'huile que celles de coton; mais aussi ne donnent-elles pas autane de lumiere. Pour les préparer, on amollit les pierres dans l'eau chaude, on les bat à petits coups pour en détacher les parties terreuses, on les lave huit ou dix fois dans l'eau, afin d'emporter cette terre entremêlée; on file ensuite ces filamens détachés, & on engraisse à cet effet ses doigts avec de l'huile pour rendre les filamens plus souples. Les Payens se servoient de mêches d'Amianthe dans les lampes consacrées à leurs Idoles, au rapport de Pausanias & de Solin. Le Pape Damese dit dans les actes de Saint Sylvestre, qu'il y avoit de son tems une de ces lampes au Baptistaire de Rome.

Il est probable que le lin incombustible n'a pas été chez les anciens d'un aussi grand usage que quelques modernes l'ont pensé; il est d'abord très-difficile à siler, d'ailleurs on ne le conserve pas aissement, si on le manie beaucoup, à moins qu'on ne l'engraisse de tems en tems; delà on peut très-bien conclure qu'il doit être sort douteux que jamais les Prêtres Indiens s'en soien trèus, è qu'on s'en soit sevei constamment pour brûser les corps morts des Rois, moins encore ceux des particuliers les

plus illustres. M. Mahudel le prouve très-bien.

Toutes les urnes sépulcrales qu'on a trouvé en tant d'endroits différens, contiennent sans contredit beaucoup plus de cendres que n'en peut fournir un cadavre, & fouvent même encore du charbon mêlé. On rangeoit

avec soin le bois du bucher à une certaine distance du cadavre, pour que la cendre se mêlat le moins qu'il seroit possible avec celle du cadavre consumé. Il se trouvoit dans le bucher une pierre taillée en forme de vase, ou un cendrier destiné à recevoir ces cendres à mesure qu'elles tomboient. Des Gardes du bûcher armés de fourches, étoient d'abord très-attentifs à repousser ce qui tomboit du côté du cendrier, ensuite venoient des Prêtres qui faisoient avec soin choix des restes pour les mettre dans un vase qui portoit le nom de cendrier ou d'offuaire, felon les matieres qui s'y trouvoient ramaffées. Si on s'étoit servi pour cet effet de sacs d'Amianthe, comme on l'a pensé dans les derniers tems, à quoi pouvoient servir toutes ces précautions ; & d'ailleurs si l'usage des chemises d'Amianthe pour les brûlemens des corps avoient été aussi connu & aussi commun qu'on veut le persuader, pourquoi Strabon & Dioscoride n'en auroient-ils pas fait mention en parlant l'un & l'autre du lin incombustible? Husseurs Auteurs ont cherché à rendre raison de l'incombustibilité de l'Amianthe; mais nous doutons très-fort si ils y ont réussis. Quoiqu'il en foit, nous allons exposer ici leur sentiment. Les atomes, disent les uns, ou pour mieux dire, les particules composantes primitives sont d'une figure réguliere, les parcicules ignées en les heurtant ne peuvent pas les déranger ; selon d'autres, les molécules intégrantes sont si poreuses que les particules ignées glissent au travers sans les détruire; mais tout cela est hypothèse, il vaut mieux garder le filence sur des objets que la nature a pris plaisir à nous cacher.

Quant à la nature de l'Amianthe, M. Grignon conjeure que c'elt une décomposition du ser faite par les volcans, ou une chaux de fer brûlé par un seu volcent qui aura conservé l'organisation du métal en le détruisant; « qui paroît sonder cette conjecture, c'est le phénomène qu'on a observé au sond d'un sourneau de sondesie démosii. On y a trouvé dans une espece de régule de.

F iv

fer une matiere soyeuse & amianthine enfermée dans des capsules ; cette matiere qui avoit la propriété de l'Amianthe est, suivant M. Grignon, comme le squelette du fer dépouillé de son phlogistique. M. Bucquet dans son Introduction à l'étude du regne minéral, dit que toutes les Amianthes paroissent susibles. M. d'Arcet a fait couler, ainsi que le rapporte M. Bucquet, en un verte noir, mais bien transparent, une Amianthe filée & une qui ne l'étoit pas. Henkel avoit dit que le liege fossile se fondoit seul & sans addition, mais M. d'Àrcet soupçonne que la matiere colorante du liege fossile pourroit bien aider cette fusion; & en esset, ce Chymiste ayant répété l'expérience sur du liege fossile lavé avec soin, il n'a pu le fondre. Il est vrai, ajoute M. Bucquet, qu'il n'a pas eu dans cette expérience tout le feu qu'il a pu avoir quelquefois; peut-être que s'il l'avoit eu , il auroit bien pu se fondre , puisque la chair de montagne qui est une espece fort voisine du liege fosfile, a coulé en verre.

Ammoniae (sel). Quoiqu'anciennement le sel ammoniae eut été régardé comme une production exotique, cependant comme il s'en fabrique actuellement en France, nous avons cru en devoir faire un article dans

ce Dictionnaire.

Il s'en faut de beaucoup que le sel ammoniac des anciens soit le même que celui qu'on vend actuellement dans les bouriques; si on en croit le Savant Saumaise, ce sel n'étoit autre chose que du sel gemme. Dioscride le range effectivement dans la classe des sels dont on se servicion qu'en donne cet Auteur, il n'est pas possible de balancer un moment sur sa nature, puisqu'il lui attribue les mêmes propriétés qu'on remarque dans le sel gemme. On le retire, di-il, de la terre, il est ferré, transparent, blanc, il se send affement en ligne droite, qualités qui conviennent généralement toutes au sel gemme. Serapion, Avicene, en patiant du sel anunoniac qui étoit

en usage de leur tems, disent à peu près la même chose. On doit donc nécessairement conclure par toutes ces autorités, que le sel gemme étoit confondu anciennement avec le sel ammoniac; ce dernier a pris son nom du pays d'Ammon, parce qu'on en trouvoit beaucoup dans ces contrées; mais actuellement on ne nous en apporte plus. Le sel ammoniae naturel qui se trouve dans nos pharmacies, se tire des rochers sulfureux de Pouzzol. Dans les endroits de ces rochers, dit M. Geoffroy, où les feux souterreins ont coutume de jetter des flammes & de la fumée, on éleve fur le bord des ouvertures, des monceaux de pierres sur lesquelles les sumées du sel passent continuellement. Quelques jours après on trouve sur ces pierres une suie blanche ou une croûte saline attachée à ces cailloux; on ramasse cette fuie, c'est ce qu'on appelle sel ammoniac. Cette suie, ajoute M. Geoffroy, est un sel marin ou un sel fossile dissour dans l'eau, & qui s'éleve en vapeurs par le moyen de la chaleur souterraine. Les parties aqueuses s'évaporent, tandis que celles de ce sel se réunissent & s'assemblent sur les côtés des cailloux, sous la forme de fleurs de sel, Cette fleur de sel se dissout facilement dans l'eau, forme des crystaux cubiques & ne paroit différer en aucune façon du fel marin.

Le sel ammoniac naturel ne se rencontre que rarement chez les Pharmaciens; mais le factice y est très-commun: ce dernier ne s'appelle que très-improprement sel ammoniac. On en distingue de deux sortes; l'un qui nous vient, mais très-traement, des Indes, & l'autre que nous titons d'Egypte & de Syrie par Marscille. Le premier est en pains coniques, semblables a du suere, de couleur de ceindre. Le second est sous la forme de gâteaux ronds, applatis, convexe d'un côté avec une espece de nombril; un peu concave de l'autre, inégaux, qui ont une ou deux palmes de largeur & trois ou quarte doigts d'épaisseur, de couleur cendrée à l'extérieur, blanchâtres en dedans, crystallins, canaclés,

and the same

d'un goût falé, àcre & piquant. Il y a plusseurs opinions sur la maniere avec laquelle on sait ce sel en Egypte, mais la plûpart sont sabuleuses; il n'y a que le P. Sicard

qui en ait donné la relation la plus véridique.

C'est à Desmayer, dit ce Pere, village uniquement habité par des Mahométans, que se fait le fel ammoniac le plus estimé de toute l'Egypte; on le fabrique dans des fours, dont le dessus est fendu en long & en plusieurs, endroits. On pose sur les fentes vingt ou trente bouteilles de verre rondes, d'environ un pied & demi de diamètre avec un col d'un demi-pied; on ferme bien ces bouteilles, on les remplit de suie avec un peu de sel marin & d'urine de bestiaux; on éleve ensuite un plancher de terre grasse & de brique, qui couvre tout, excepté le haut du col des bouteilles qui est à l'air ; alors le feu se met dans le four & y est entretenu continuellement pendant trois jours & trois nuits. Le phlegme des matieres contenues dans ces bouteilles s'exhale, & les sels acides & alkalis se rencontrant & s'accrochant les uns aux autres proche le col, forment une masse blanche & ronde ; l'opération finie , on casse toutes les bouteilles, & on en tire les masses qu'on nomme sel ammoniac. Il est à remarquer, ajoute le P. Sicard, que la suie dont il s'agit, est produite par la sumée de ces mottes à brûler qu'on nomme gallée en arabe ; elles font formées de la fiente des animaux : toute autre fumée ne seroit pas propre à se condenser en sel ammoniac.

Le même P. Sicard dans un Mémoire qu'il a redigé pour l'Académie Royale des Sciences, s'explique encore plus au long sur la façon avec laquelle on fabrique ec sel; il réduir ses observations à cinq. Dans la premiere, il parle de la matiere; dans la seconde, des vases qui la contiennent; dans la troisseme, de la adisposition des fourneaux; dans la quarieme, de la manipulation; & dans la cinquieme, ensin de la quantité & de l'usage

de ce fel.

1°. La matiere, selon lui, n'est que de la suie qu'on

racle des cheminées où l'on brûle des mottes de fientes d'animaux pairries avec de la paille; ces mottes empreintes de fels alkalis & urineux, impriment à la fuie certaine qualité qu'elle n'acquéreroit jamais de la fumée du bois & du charbon, qualité cependant indispensable pour la production du sel ammoniac, nommé nachabaren Atabe.

2°. Les vases qui contiennent la matiere, ressemblent parsistement à des bombes; ce son de grandes bouteil-les de verre rondes, d'un pied & demi de diamètre, avec un col de deux doigts de haut. On enduit ces bombes de terre grasse, on les remplit de suie jusqu'à quatre doigts près de leur col, qui demeure vuide & ouvert; il y entre environ quarante livres de suie, qui rendent à la fin de l'opération à peu près s'x livres de sel ammoniac. La suie d'une excellente qualité sournit plus de six livres; celle

qui est moindre, en fournit moins.

3°. Les fourneaux sont disposs comme nos sours communs, excepté que leurs voûtes sont entr'ouvertes par quatre rangs de fentes en long; sur chaque sente il y a quatre bouteilles qu'on range proprement de telle forte que le fond de la bouteille étant ensoncé & exposé à l'astion de la flamme, les flancs se trouvent engagés dans l'épaisseur de la voûte, & le seul col de la bouteille demeure à l'air: quant au reste de la sente, il est re-bouché & bien cimenté. Chacun des sourneaux contiens feize bouteilles, chaque grand laboraroire est composé de huit sourneaux disposs en deux chambres; ainsi chaque grand laboratoire met en train tout à la fois cent vingt-huit bouteilles.

4°. Dans chaque fourneau, on y entretient pendant trois jours & trois nuits un feu continuel avec de la fiente d'animaux mélé de paille; le four et profond, le feu est éloigné des bouteilles pour éviter qu'elles ne se caffent. Le premier jour le phlegme grossier s'exhale par une fumée épaisse qui fort du col de la bouteille, lequel demeure ouvert. Le second, les sels acides s'exaltant

avec les alkalis, s'accrochent vers le haut de la bouê teille, dont ils bouchent le col en s'unissant & en se coagulant. Le troisseme jour, la coagulation continue, s'épure & se perfectionne; alors le Maître sait un petitrou à l'épaule de chaque bouteille, un doigt au-deffous du col, pour voir fi la matiere est affez cuite & s'il n'y a plus rien à exhaler. Après avoir observé son état, il rebouche exactement le trou avec de la terte grasse, & se rouvre de tems à autre pour connoître le progrès

de son opération.

Lorsqu'il la voit parvenir au point où elle doit être, il tire le seu, casse la bouteille, rejette les cendres qui restent au sond, prend cette masse nois ou quatre doitst, attachée & stassepante, de l'épaisseur de trois ou quatre doitst, attachée & saspendue contre le col; cette masse est cqu'on nomme sel ammoniae on nachaber. Sous ce sel il s'attache une croûte noire de deux ou trois doitst d'e-paisseur, nommé aradi; sous cette croûte les cendres demeurent au sond de la bouteille, on les jette, mais on reçoit la croste noire dans les bouteilles de cette croûte se forme le sel ammoniae le plus pur & le plus blanc, qu'on nomme mecarrar, & ce sel est beaucoup plus cher que l'autre.

5°. Dans les deux Bourgs du Delta voisins l'un de l'autre, nommés Domager, à une lieue de la ville de Mausoura, il y a vingt-cinq grands laboratoires & quelques petits; il s'y fait quinze cens ou denx milles quintaux de sel ammoniac. Dans le reste de l'Egypte, il n'y a que trois laboratoires; deux sont dans le Delta, & le trosseme an Caire; d'où il ne fort par an que vingt.

ou trente quintaux de ce sel.

M. Hasselquiest, pendant qu'il étoit au Caire, a communiqué à l'Académie Royaie de Suede, la préparation qui se fait en Egypte du sel ammoniac; il dit positivement, ainsi que le P. Sicard, que la matiere d'où l'on tire ce sel, est uniquement la suie produite par la ssente de toutes sortes de quadrupedes, chevaux, à mes, borufs, vaches, bufles, brebis, chevres, fans que celle des chameaux puisse mériter aucune prétérence sur les autres, quoique plusieurs Auteurs l'ayent prétendu. Les pauvres de l'Egypte, dit ce savant Naturaliste, ramassent la fiente des quadrupedes & même les excrémens humains, pendant les quatre premiers mois de l'année; ils se débarrassent de cette fiente aussitôt qu'ils l'ont ramaffée. Si cette fiente étoit alors trop molle, ils y mêlent de la paille hachée ou des brins de chaume ou de lin; ils l'appliquent ensuite contre une muraille où ce fumier le seche à l'ardeur du soleil & y reste jusqu'à ce qu'il soit affez sec pour brûler, c'est ce qui remplace dans ce pays le bois pour les pauvres, & même les personnes d'un état médiocre. Ces sortes de gens ramassent la suie qui se forme en brûlant cette fiente dessechée, &\* ils la vendent aux fabriquans de sel ammoniac. La quantité du prétendu fumier qui sert à brûler, est si grande, ajoute ce même Auteur, que quand on for: du Caire le matin, on rencontre toujours plusieurs centaines d'anes qui apportent cette marchandise dans la ville; on prétend qu'il se transporte toutes les années des différentes fabriques de sel ammoniac qui sont établies en Egypte, près de sept mille quintaux de livres de cette matiere.

C'est à M. Hassi-squiest auquel nous sommes redevables de la connoissance que nous avons de l'acide du sel marin, qui entrant nécessairement dans la combinaison du sel ammoniac, se trouve en grande quantité dans la fiente des bêtes de charge de l'Egypte, & par conséquent dans les divers alimens dont elles se nourrissent tels que la luezerne, le bon henry; a insi l'acide du sel marin co ésssaire, s'éleve en même tems que la suie, & se combine avec l'alkali volatil que le regne animal fournit toujours. Quand on expose cette suie au seu dans des vaisseaux sublimatoires, il en résulte un sel neutre fublimé & solide, qui est le sel ammoniac.

Depuis que par la chymie nous avons découvert la

nature du fel ammoniac, qui n'est autre chose qu'un sel neutre forme par la combinaifon de l'acide du sel marin & d'un alkali volatil, nous sommes entin parvenus à faire de ce sel en France, nous n'aurons même plus besoin d'en titer pour la suite de l'Egypte. M. Baumé, Apothicaire de Paris & fameux Chymiste, a établi aux environs de cette capitale, une fabrique de ce sel, trèssuffisante pour en fournir à la plupart des usages auxquels il est propre.

On trouve dans la grotte du pays bas de Boton en Asie, un sel naturel ammoniac beaucoup plus pénétrant que celui des volcans. M. de Tournefort dans fon voyage du Levant, rapporte qu'il y a, pendant près de dix mois de l'année, de la neige sur les montagnes qui sont a situées à l'est de la ville d'Erzeron, & la raison qu'il en donne, c'est qu'outre le sel fossile qui n'est pas rare dans ces cantons, la terre est pleine de sel ammoniac qui ne

contribue pas peu, dit-il, à entretenir ces neiges.

Boerhaave prétend que le sel ammoniac garantit toutes les substances animales de la corruption; ce sel est très utile dans la plûpart des arts & des opérations chymiques ; il sert à la sublimation des métaux imparfaits ; il est aussi en usage dans la fonte de l'or, d'autant qu'il exalte & rehausse la couleur de ce métail; on l'employe encore pour faire l'eau régale, mais sa plus grande utilité est dans l'étamage du fer, du cuivre & du laiton. L'acide de ce sel nettoye & decappe parfaitement la surface des métaux à étamer, & la matiere huileuse qui y est contenue, est le phlogistique nécessaire dans certe opération, ainsi en chautfant le cuivre ou le fer que l'on veut étamer jusqu'à un certain point, & le frottant avec du sel ammoniac, on peut appliquer l'étain immédiatement après, il s'y attache auslitôt. L'étamage des cafetieres à la Turque, se fait sur tout par le moyen de ce sel; on en fait pareillement usage pour argenter & rafraîchir l'eau.

Le sel ammoniac est d'un grand secours dans la Mé-

decine ; pris intérieurement il inc le & attenue les humeurs épailles & visqueuses, & les fait passer par les voies de la transpiration, de la sueur & des urines; c'est fur-tout un excellent fébrifuge dans les fievres intermittentes : nous nous en sommes servis plusieurs sois dans ce cas. M. Geoffroy rapporte dans sa matiere médicale, qu'un demi-gros de sel ammoniac affocié avec l'extrait de coquelicot, est très-bon dans la pleurésse pour pousfer la lueur ou exciter l'expectoration. On fait auffi usage de ce sel à l'extérieur; il est résolutif & propre à rendre le ton aux parties, aussi l'emploie t-on en gargarisme dans le gonflement des amygdales & de la luette, & dans la paralysie de la langue qui provient d'humeurs pituiteuses & visqueuses; on le fait aussi entrer dans les collyres actifs; les douches composées de Cel ammoniac dissout dans l'eau, font très-bien lorsqu'il s'agit de fondre les tumeurs & les engorgemens lymphatiques, & de redonner du ressort aux parties. On substitue quelquefois au sel ammoniac, la préparation que l'on nomme fleurs de sel; cette préparation n'est autre chose qu'un sel ammoniac purifié par la sublimation. Quand on prescrit intérieurement le sel ammoniac, c'est ordinairement depuis la dose de six grains jusqu'à un demi-gros pour l'homme, & quand on en donne aux bestiaux, on peut, suivant M. de Bourgelat, leur en faire prendre depuis deux gros jusqu'à une once & demi. Une eau ophralmique très - vantée pour ôter les taies des yeux, est celle qui se fait avec de l'eau de chaux qu'on verse dans un bassin d'airain, & dans laquelle on dillout du fel ammoniac ; on agite la liqueur jusqu'à ce qu'elle air pris une belle couleur blanche.

Le se l'ammoniac & l'esprit conviennent, appliqués entérieurement aux narines, dans tous les cas léthargiques, apoplectiques, dans la syncope, le vertige, les accès hystériques; ils irritent les membranes nervenses & rappellent le mouvement des esprits animaux. On fait avec l'esprit de sel ammoniac & l'huile de vers, un li-

niment qu'on prétend être très bon pour diffiper Jes douleurs de rhumatilmes & pour guérir la paralysie, pourvu qu'on en frotte la partie malade. Il y a des Médecins praticiens qui font encore prendre intérieurement l'esprit de sel ammoniac dans l'apoplexie, la léthargie, les affections soporeuses, la passion hystérique & les fievres malignes; mais pour lors il ne faut le donner qu'après l'avoir délayé dans beaucoup d'eau ou d'autres liqueurs appropriées & même à très-petite dose, de-

puis six goutes jusqu'à vingt tout au plus.

Pour faire le sel ammoniac en France, rien n'est plus facile; il ne s'agit que de combiner de l'acide de sel commun jusqu'au point de saturation avec de l'alkali volatil, retiré de la distillation de quelque substance animale on végétale, & de procéder ensuite à la filtration, chrystallifation & fublimation, suivant les principes de la chymie, mais ce sel devient pour lors beaucoup plus dispendieux que celui qu'on tient dans les boutiques & dont on se fert dans le commerce. Nous allons rapporter actuellement, d'après M. Maquer, les diftérentes propriétés du sel ammoniac; ce fameux Chymiste donne en général ce nom à tout sel neutre composé d'un acide quelconque, uni jusqu'au point de saturation avec l'alkali volatil, & spécialement à celui qui réfulte de l'union de l'acide du sel commun avec cet alkali, c'est donc là l'espece de sel ammoniac la plus connue & la plus usitée. Quand le sel de cette nature est bien pur, il est très-blanc, demi-transparent, susceptible de se crystalliser en forme de barbes de plumes, ou de se sublimer dans les vaisseaux clos en masse affez compacte, dans laquelle on remarque des filets appliqués dans leur longueur, parallelement les uns aux autres.

Le sel ammoniac se dissout avec beaucoup de facilité dans l'eau, il se résout même en liqueur, lorsqu'on l'expose pendant un certain tems à un air humide, il refroidit considérablement l'eau dans laquelle il se dis-

fout,

fout, & ce refroidissement va même jusqu'à dix-huit ou vingt degrés; plus il fait chaud, plus il est grand, la cause de ce refroidissement provient sans contredit de ce que ce sel est un de ceux qui se dissolvent le plus promptement & en plus grande quantité dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Si on fait bouillir, dit M. Geller, de la gomme ou de la résme dans de l'eau chargée de sel ammoniac, ces substances s'y dissolvent, c'est sans doute le sel ammoniac qui occasionne une pareille dissolution. On ne peut décomposer ce sel par la seule action du feu dans les vaisseaux clos, & il se sublime en entier; si on veut donc parvenir à cette décomposition, il faut avoir recours à quelqu'intermede capable de dégager ou fon acide, ou fon alkali, les intermedes font les acides vitrioliques & nitreux. Quand on se sert de l'acide nitreux, il est à observer, dis M. Macquer, 10. que l'acide marin ne monte point seul dans cette distillation, mais qu'il est toujours accompagné d'une bonne quantité d'acide nitreux qui monte en vertu de la volatilité, ce qui lui donne une qualité d'eau royale. 2°. On ne peut assez user de ménagement, de lenteur & de précautions dans cette opération, principalement si on employe de l'acide nitreux fumant, & la raison, c'est que les vapeurs qui passent sont infiniment plus expansibles & plus difficiles à condenser que celles des acides nitreux & marins purs. 3°. Il est ausli très-nécesfaire de ménager extrêmement la chaleur sur la fin de la distillation, il n'est pas même de la prudence de passer cette distillation jusqu'à siccité parfaite, car il n'y a guères d'opérations dans la chymie aussi sujettes à l'explosion que celle-ci; au reste, les acides vitrioliques & nitreux ne décomposent le sel ammoniac, qu'en séparant son acide qui passe libre dans la distillation, & qu'en s'unissant avec l'alkali volatil, avec lequel ils forment le premier un sel ammoniac vitriolique, & le second un sel ammoniac nitreux, mais il y a d'autres substances qui décomposent le sel ammoniac bien diffé-Tome III.

remment, elles s'emparent de son acide & rendent libre l'alkali volatil qui lui est uni; les terres calcaires, la chaux, les alkalis fixes & les matieres métalliques, sont

de nature à produire cet effet.

Si l'on mêle exactement, dit M. Macquer, du sel ammoniac réduit en poudre avec le double de son poids d'une terre calcaire quelconque, telle que de la craie, & si l'on procede à l'évaporation dans un appareil de vaisseaux convenables, on voit passer dans le récipient une grande quantité d'alkali volatil sous forme concrete, très-blanc & très-beau, il tapisse même tout l'intérieur du balon; l'opération une fois finie, on trouve dans la cornue une masse qui contient tout l'acide du sel ammoniac, engagé & retenu dans la terre calcaire; fi on leffive ensuite le caput mortuum, on remarque que cette lessive est chargée de beaucoup de sel marin à base terreuse; c'est à M. Duhamel auquel nous sommes redevables de cette décomposition du sel ammoniac. M. Baumé a observé qu'on peut retirer par cette distillation une quantité d'alkali volatil égale au poids du fel ammoniac qu'on a employé.

de chaux.

99 L'alkali fixe, soit végétal, soit minéral, décompose aussi le sel ammoniac, la plupart des substances métalliques en font autant; une autre propriété de ce sel, c'est de pouvoir se dissoudre dans l'esprit de vin, ce qui n'est pas commun à tous les fels. Nous terminerons cet article par quelques préparations chymiques qui le concernent.

La premiere préparation chymique qu'on fait avec le fel ammoniac, est ce qu'on nomme fleurs de fel ammoniac; voici comme on procede à cette opération suivant l'Emery. On pulvérise & on mêle exactement parties égales de sel ammoniac bien sec en poudre & de sel marin décrépité; on met ce mêlange dans une cucurbite de terre dont les deux tiers demeurent vuides, on la place dans un fourneau, on y adapte un chapiteau aveugle, on donne dessous un petit feu dans le commencement & on l'augmente peu à peu jusqu'à ce qu'on voye monter le sel ammoniac en forme de farine, il s'attache au chapiteau & à la partie supérieure de la cucurbite; on continue le feu de charbon bien fort jusqu'à ce qu'il ne monte plus rien, après quoi on laisse refroidir les vaisfeaux; on leve ensuite doucement le chapiteau, & on ramasse les sleurs avec une plume pour les conserver dans une phiole bien bouchée; ces fleurs ont en Médecine la même vertu que le sel ammoniac, mais on les donne cependant à moindre dose, & cette dose est ordinairement depuis quatre jusqu'à quinze grains.

On donne encore des fleurs de sel ammoniac à une préparation chymique inventée par Boyle, & connue plus particulierement fous le nom d'ens veneris; celuici est un sel ammoniac empreint de quelque portion la plus fixe du vitriol de chypre & exaltée par le feu, du moins c'est ainsi que le définit l'Emery. Pour y procéder, on calcine par un bon feu dans un pot de terre non vernissé, deux ou trois livres de vitriol de chypre, jusqu'à ce qu'il ait acquis une couleur rouge obscure; on le jette alors dans de l'eau chaude, on l'y laisse trem-

per quelques heures; la liqueur une sois reposée, on se verse parinclination; on lave ensuite la maiere plureurs fois avec de la nouvelle cau chaude, pour la priver aurant qu'il se peut de son sel, & on la rend par-là douce; on la fait sécher & on la pulvérise, après quoi on la mèle avec une égale quantité de sel ammoniac en poudre; on met ce mèlange dans une cucurbite de grès, dont il n'occupe au plus que la troisseme partie. On adapte dessuite un chapiteau aveugle, on lutte les jointures, on place le vaisseaur aveugle, par un segradué & fort qu'on continue sept ou huit heures, on fait élever au chapiteau des seurs jaunes; en laisse enfuire refroidir les vaisseaurs, on les délute, on ramasse cesseurs jaunes & on les garde dans une bouteille.

L'Emery les donne comme sudorifiques, apéritives ; atténuantes; on les vante beaucoup pour l'épilepse, le sécrouelles, les serves malignes; la dose en est depuis six grains jusqu'à un scrupule. Boyle les regarde comme un spécifique assuré contre le rachitis, il en recommande encore l'usage continué pendant long-tems contre les doulours de tête & contre la suppression opiniatre des regles, il en promet même des miracles dans ce dernier cas, il les dit aussi très-propres à chasser les vers & à exciter l'appétit, il les vante ensia comme un excellent sommifère dans les severs & plufieurs autres maladies; un pareil remede mériteroit bien d'être en plus grande réputation qu'il n'est. L'ens veneris est donc la seconde préparation chymique qu'on

fait avec le sel ammoniac.

La troiseme est le set ammoniacat sevet de glauber que l'Emery a appellé par etteut, le set amer cathartique de glauber; nous en allons rapporter ici le procédé. On met pour cet effet dans un vaisseu de verre ou dans une tertine de grès, la quantité qu'on souhaite de sel ammoniac bien pur & pulvétisé, on verse dessits goutte à goutte de l'huile de vitriol rectissée, il se fait une grande ébullition ou une sermentation lente & troise une grande ébullition ou une sermentation lente & troise

Jul gonse le melange & qui dute long-tems épaisse, en jettaut même des vapeurs bien âcres; on continue à verser de l'huile de vitriol sur la matiere, jusqu'à ce que le sel ammoniac en soit entirement pénétré; l'ébullition étant finie, on place le vaisseau sur ne se de se l'on fait évaporer l'humidité, il reste un sel onctueux, sort âcre & un peu amer, qu'on garde dans une bouteille; ce se le n'est donc autre chosé qu'un sel ammoniac pénétré & abreuvé par de l'huile de vitriol. On lui attribue une veru pénétrante, apéritive, résolutive, sebrique, propre pour lever les obstructions, pour les vapeurs, la pierre, la gravelle; quand on le prescrit, c'est depuis la dose de dix grains jusqu'à vingt, dans une liqueur appropriée.

La quatrieme préparation ammoniacale que nous rapporterons, est l'eau régale, qui est selon l'Emery, une diffolution du sel ammoniac dans l'esprit de nitre; quoique cette proposition soit en général vraie, il ne s'ensuit cependant pas toujours que toute eau régale ne soit qu'une pareille dissolution, car on en obtient aussiune par un mêlange d'esprit de sel & d'esprit de nitre unis ensemble. Pour faire l'eau régale avec le sel ammoniac, on pulvérise quatre onces de ce sel & on les met dans un matras ou dans un vaisseau de verre assez ample, on jette dessus seize onces d'esprit de nitre; onplace le vaisseau sur le sable un peu chaud, & on l'y laisse jusqu'à ce que le sel ammoniac soit tout à fair dissout, on verse ensuite la dissolution dans une bouteille qu'on bouche bien avec de la cire, & on a pour lors ce que l'on appelle l'eau régale, ainsi nommée, parce qu'elle dissout l'or, qui est le roi des métaux. De la composition indiquée, on en obtient dix-sept. onces.

La cinquieme préparation ammoniacale est l'espris volatil de sel ammoniac, ce n'est autre chose qu'un sel volatil détaché du sel ammoniac par le moyen, de la chaux & résour en liqueur par une humidiré aqueuse.

ainsi que nous l'avons déjà observés dans cet article; nous en allons donner actuellement le procédé. On mend à cet effet huit onces de sel ammoniac & vingtquatre onces de chaux vive, qui ait été exposée six ou Sept jours, & autant de nuits dans un lieu humide; on les pulvérise séparément & on les mêle dans un mortier; on met ce mêlange promptement dans une grande cornue, dont la moitié demeure vuide; on la place dans un fourneau sur le sable, & on y adapte aussi-tôt un gros balon ou récipient; on lutte exactement les jointures, les premiers, esprits distilleront sans seu pendant un quart d'heure, après quoi on met dessous la cornue, deux ou trois charbons allumés, & on augmente le feu jusqu'au second degré; on le continue jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien, & il ne faut que trois heures pour cette opération; on laisse refroidir les vaisseaux & on les délutte; on retire ensuite le récipient & on verse promptement l'esprit qui y est contenu dans une phiole, en détournant la tête, pour éviter la vapeur très-subtile qui s'en éleve continuellement; on bouche exactement la bouteille avec un bouchon de verre use dans le goulot même & qui s'applique intimement à tous les points de la surface intérieure de ce goulot, on peut même encore la couvrir de cire; on obtient par ce procédé,. quatre onces six gros d'esprit volatil de sel ammoniac.

Cetefpit passe pour un excellentremede contre toutes les maladies qui proviennent d'opilation & de cortupiton d'humeurs, telles que les fievres malignes, l'épilepse, la paralyse, la peste vérole. M. Baron obferve cependant à ce sujet, qu'un pareil temede ne doit être employé dans ces différentes maladies, que lorsque les accidens qui les accompagnent, exigent que l'on procure de la fluidité au sang, & que l'on excite vivement les oscillations des vaisseaux; il seroit même d'un pernicieux usage toutes les sois qu'il y a quesque disposition instammatoire ou une fievre aigue. L'effet de ce remede agit par la transspiration ou par les utines, & il se

presenti depuis la dose de six gouttes jusqu'à vingt, dans un verte d'eau de melissie ou de chardon being; rien n'est plus propre pour réveiller les apoplectiques, les séchargiques, les hystériques, les mélancholiques, & ceux qui sont tombés en foiblesse, que l'esprit volatil de sel ammoniac, on le leur en présente au nes

Dans le procédé ci-dessus, après la distillation on trouve trente onces de matiere blanche; si on les fait infuser & bouillir dans beaucoup d'eau, après quoi si on filtre cette liqueur & si on la met évaporer sur du feu jusqu'à siccité, on en obtient sept onces & demie d'un sel aufli caustique & brulant que les pierres à cautere. Ce sel Jue quelques Auteurs ont qualifiés d'alkali, n'est rien moins qu'un sel neutre composé de la terre de la chaux & d'acide marin & surchargé de cet acide qui s'y trouve dans un grand degré de concentration, c'est ce qui le rend caustique & brulant, c'est-là proprement dit le sel fixe ammoniac, on peut très-bien s'en servir pour faire des escarres sur les chairs ; il attire puissamment l'humidité de l'air, & quand il se trouve ainsi réfout en liqueur, on lui donne improprement le nomd'huile de chaux. M. Homberg a observé qu'en pilant ce fel dans un mortier en un lieu obscur, il répandoit des étincelles lumineuses comme un phosphore.

On prépare l'efpit volatil de sel ammoniac d'une maniere encore disférence de celle que nous venons de rapporter; on pulvérisse & on mêle ensemble huit onces de sel ammoniac & autant de les fixe de tartre, on met promprement ce mélange dans une cucurbite de verre & on l'humecte avec cinq onces d'eau commune; on y adapte un chapiteau & un récipient, on lutte exactement les jointures avec de la vessie mouillée; on place le vaisseau sur le 'fable avec un petit seu au commencement pour échaussée la cucurbite peu à peu & pour faire distiller l'esprit gounte à goutte; mais quand on voit qu'il ne distille plus rien, on retire le récipient & on le bouche exactement; on augmenge le seu jusqu'au trois

Ġ

fieme degré & on le continue environ deux heures, il s'y sublime des fleurs blanches de sel ammoniac, qui s'attachent au bas du chapiteau en forme de farine ; l'efprit qu'on a obtenu ainsi & qui est du poids de sept onces & demie, a les mêmes vertus que celui de l'opération précédente, à la différence seulement qu'il n'est pas un peu si pénétrant. On se sert d'une plume pour ramasser les fleurs, elles ne passent pas dix gros & demi, & il reste pour lors au fond de la cucurbite neuf onces trois gros d'une masse blanche fixe; on la fait fondre dans une quantité suffisante d'eau, on filtre ensuite la dissolution & on la fait évaporer jusqu'à siccité, on en obtient un sel très-blanc, qui est une espece de se marin régénéré & qui ne differe du sel commun que par la base, qui est semblable à l'alkali du nitre, ou du sel de tartre. Sylvius nommoit ce sel son sel digestif, parce qu'il le croyoit propre à entraîner les crudités & les matieres visqueuses, qui par leur séjour dans l'estomac troublent quelquefois la digestion; ce sel est un excellent remede contre les fievres intermittentes, austi lui a-t-on donné depuis le nom de fel febrifuge de Sylvius; on le prescrit depuis la dose de huit grains jusqu'à trente, dans de l'eau de petite centaurée ou dans une autre liqueur convenable.

On dulcifie quelquefois l'esprit volatil de sel ammoniac, c'est même là la cinquieme préparation chymique de ce sel; on prend pour cet effet du sel ammoniac & du sel de tartre, de chacune quatre onces, on les pulvérises series series et a sel est entre de verre ou de marbre; on met ce mélange dans une cu-curbite de verre, on verse dessus six ouces d'esprit de vin bien rectissé, on remue le tout ensemble avec une espatule de bois, & on adapte à la cucurbite un chapiteau & un récipient; on lutte exactement les jointures, on pose le vaisseau dans un fourneau sur le fable, & on donne dessous des dessus de les verses de la cucurbite un chapiteau de un réceptif et a cucurbite, le sel volatif monte & s'attache au chapiteau &

au col du récipient; on augmente un peu le feu & on le continue jusqu'à ce qu'il ne distille plus rien , l'opération est achevée en quatre ou cinq heures. On laisse refroidir les vaisseaux & on les délute, on trouve du sel volatil attaché au chapiteau & un esprit dans le récipient; on met promptement l'un & l'autre dans une cornue sur le sable, & après y avoir adapté une autre cornue pour récipient & luté exactement les jointures, on fait distiller le tout par un petit feu, on le cohobe encore trois fois; on garde ensuite ce qui sera distillé dans une bouteille bien bouchée, presque tout le sel volatil se dissont dans l'esprit de vin , & ce qui reste , acheve de se dissoudre dans la bouteille. On prétend que cette préparation du sel ammoniac est un excellent remede dans les cas de léthargie, de paralysie, de scorbut, de sievresmalignes & de passion hystérique, elle n'est pas si désagréable au goût que la préparation précédente, elle agit par les sueurs ou par l'insensible transpiration; on la prescrit depuis la dose de douze gouttes jusqu'à trente dans quelque liqueur appropriée : on s'en sert encore à l'exérieur pour les paralysses & les douleurs froides.

La fixieme préparation rapportée par l'Emery, eft féprir acide de sel ammoniac. M. Baron prétend que cet épar de sel ammoniac n'est autre chose que l'espit de sel, qui conjointement avec un alkali volatil composôr le sel ammoniac, dégagé de se la base par un substance quelconque, capable de faistr l'alkali volatil & de s'unir avec lui; on prend à volonté pour le faire, du sel s'étrisque de Sylvius dont nous avons parlé, on le réduit en poudre, on met ce mélange dans une cornaed ne tiers demeure vaide; on la place au fourneau de réverbere clos & on y adapte un grand balon ou récipient, on lutte exactement les jointures & on procéde de la même maniere que pour faire l'espir de sel, voyez article sel. On trouve dans le récipient un espir acide qui est un fort bon diurétique; on le prescrit comme un spécifique dans les sievres malignes, cet ci-

pritne differe cependant pas de celui qui a été retiré dir lel commun : la dose en est jusqu'à une agréable acidité

dans les juleps ou dans les bouillons.

Le sel volatil huileux aromatique est la septieme préparation qu'on fait avec le sel ammoniac ; cette préparation est un sel volatil ammoniac empreint d'essences aromatiques, on pulvérise à cet effet & on mêle ensemble égales parties de sel ammoniac & de sel de tartre, on met le mêlange dans une cucurbite de verre ou de grès, on verse dessus de très-bon esprit de vin jusqu'à ce qu'il surpasse la matiere d'un demi-doigt, on brouille bien le tout ensemble avec une espatule de bois, on adapte à la cucurbite un chapiteau & un récipient, on lutte exactement les jointures avec de la vessie mouillé ,\* on pose le vaisseau sur le sable & on lui donne un petit feu pendant trois ou quatre heures ; il s'éleve au chapiteau un sel volatil, l'esprit de vin distille ensuite dans le récipient, il entraîne même une portion du sel volatil; quand il ne distille plus rien, on laisse refroidir les vaisseaux & on les délutte ; on sépare le sel volatil & on le pese; on le met dans une cucurbite de vetre & on y verse sur chaque once un gros & demi d'essence aromatique d'une ou de plusieurs plantes, ou fleurs, ou fruits, comme des essences de canelles, de macis, de giroste, de menthe, de romarin; on remue le tout avec une espatule de bois, afin que l'essence s'incorpore bien avec le sel volatil; on couvre la cucurbite d'un chapiteau, & y ayant adapté un récipient & lutté exactement les jointures avec de la vessie, on la pose sur le sable & on lui donne un petit feu, tout le sel volatil s'éleve & s'attache au chapiteau; on laisse éteindre le seu & refroi-· dir les vaisseaux, on sépare le sel du chapiteau & on le garde dans une phiole bien bouchée, c'est ce qu'on appelle le sel volatil huileux aromatique. On lui attribue une vertu sudorifique, cordiale & céphalique, on le dit très-bon contre la léthargie, la paralysie, le scorbut, les fievres malignes, la petite vérole & la peste,

il est en outre emménagogue & anti-hystérique; on le prescrit depuis la dose de quatre grains jusqu'à quinze,

dans une liqueur appropriée à la maladie.

La dernière préparation du sel ammoniac que nous allons rapporter ici, est l'esprit volatil huileux aromatique; cette préparation est une dissolution des parties essentielles des aromates faite par l'esprit de sel ammoniac & par l'esprit de vin. On prend pour ce procédé de la canelle, du macis, du girofle, de l'écorce jaune d'orange amere & de l'écorce de citron, de chacun une demi-once, du sel ammoniac quatre onces; on les concasse bien ensemble & on les met dans une bouteille de verre, on y ajoute quatre onces de sel de tattre, on brouille le tout dans la bouteille & on verse dessus quatre onces d'eau de fleurs d'orange & quatre onces d'esprit de vin empreint de sel ammoniac, ou à son défaut, de l'esprit de vin ordinaire; on bonche exactement la bouteille & on laisse le mêlange en digestion sans seu pendant huit jours, remuant de tems en tems la bouteille ; on renverse ensuite le tout dans une cucurbite de verre, adaptant promptement dessus un chapiteau avec fon récipient ; on lutte exactement les jointures, & ayant placé le vaisseau sur le sable, on fait distiller par un petit feu toute la liqueur jusqu'à ce qu'il ne monte plus rien , on obtient pour lors un esprit très-pénétrant , qu'il faut conserver dans une bouteille bien bouchée. On attribue à cette préparation les mêmes propriétés qu'à la précédente; on la dit très-bonne pour l'hydropisse, pourvu qu'on en prenne pendant quinze jours de suite matin & foir : quand on la prescrit, c'est depuis la dose de fix gouttes jusqu'à vingt, dans une liqueur appropriée.

L'eau de Luce qui est encore actuellement si vantée à Paris, & qui est ains nommée du sieur Luce, Aposticaire à Lille, qui en est l'Aueur, n'est autre chose qu'une espece d'esprit volatil huileux aromatique pré-

paré avec l'huile de succin, & étendu dans une grande. quantité d'esprit de vin de la maniere suivante.

On met dans un flacon de crystal un demi-gros d'huile blanche de succin, on verse dessus cinq ou six onces d'esprit de vin bien rectifisé, on bouche le flacon avec son bouchon de crystal, & on agite fortement le tout jusqu'à ce que les deux liqueurs foient bien unites ensemble; on ajoute au mélange une demi-once de sel volatil ammoniac bien fort, bien sec & bien blanc, on secou le stacon de nouveau pour faire sondre le sel; lorsqu'il est entierement dissour, on fair prendre à la liqueur une couleur bleue, en lui ajoutant quelques gouttes d'esprit volatil ammoniac teint en bleu avec la dissolution de cuivre dans l'esprit de nitre, & l'eau de Luce se trouve faire. Ce remede est fort à la mode pour les vapeurs des femmes.

Telles sont en général toutes les préparations chymiques de sel ammoniac; quand M. de Bourgelat le prescrit intérieurement aux animaux, c'est depuis la

dose de deux gros jusqu'à une demi-once.

# AMPELITE.

ON donne ce nom à une terre bitumineuse ou pétrolique, qui répand une odeur très-forte, & qui brûle d'autant moins, qu'on l'a laissé fécher plus long-tems au soleil; on trouve de cette terre aux environs de Grenoble, elle se coupe aussi aisément que la tourbe, mais quand on veut qu'elle brûle bien, il faut l'employer, nouvellement tirée.



### AMPHIBIOLITHES.

C'EST le nom qu'on donne aux différentes especes d'amphibies qui sont pétrifiés ou minéralisés; on en trouve même souvent dans le sein de la terre.

## AMYGDALITE.

L'AMYGDALITE ou L'AMYGDALOIDE est une espece de pierre qui représente une amande, ce qui a fait dire à quelques Auteurs, que c'étoit une amande pétrifiée, mais rien n'eit plus saux, c'est uniquement un petit caillou qui a pris cette figure par la rotation, après avoir été long-tems charroyé ou entraîné par des eaux courantes; il peut cependant très-bien arriver que les Amygdalites soient des moules pétrifiés de la grosseux de la figure des amandes.

#### ANTHROPOLITHES.

C'EST de ce nom qu'on appelle les différentes pétrifications humaines; l'hiffoire nous apprend qu'en 1583, on trouva près d'Aix en Provence, dans un rocher, un sadavre entier pétrifié; la cervelle en étoit même si dure, qu'elle donnoit des étincelles lorsqu'on la frappoit avec de l'acier; quant aux os, ils étoient friables. Voyez Kircher, mund, subterr.

On a aussi trouvé à quinze pieds de prosondeur, à deux lieues de la ville de Rheims, sur les montagues du village de Sacy, une tête humaine pétrissée, mons-

trueuse par sa grosseur, & qui a conservée tant intérieurement qu'extérieurement, les moindres impressions qu'on observe dans les têtes ordinaires; la substance spongieuse des os du crâne s'étoit sur-tout considérablement dilatée, ensorte qu'il y avoit des endroits épais de deux pouces d'un côté, pendant que l'autre n'avoit que l'épaisseur ordinaire. Le crane quoique pétrifié , n'avoit intérieurement que son diamètre, & la mâchoire inférieure étoit divisée en deux os; en supposant qu'ello n'en fit qu'un d'une apophyse coronoïde à l'autre apophyse du même nom, il avoit treize pouces d'ouverture; un demi-pouce au-deslous de l'angle que formoient les apophyses, la mâchoire totale avoit cinq pouces & demi de largeur. Les os qui composoient le nez, se trouvoient remplis d'une matiere pétrifiée, ou pour mieux dire, d'un suc pierreux; les yeux dont l'orbite avoit périt, étoient en creux, & une mariere pierreuse en occupoit la place ainsi que celle des oreilles. La superficie du crâne & de toute la tête, étoit une peau d'une couleur jaune, liffe ; le suc pétrifiant n'avoit point encore pénétré les dents, & plusieurs se trouvoient même dans leurs alvéoles & étoient parfaitement conservées; le crâne se trouvoit endonmagé dans la partie du pariétal gauche, sans doute par l'ouvrier qui l'avoit tiré de terre, & on en conservoit le petit morceau qui en étoit détaché, au rapport de M. d'Argenville, dans le cabinet de M. Jonnet, Docteur-Régent de la Faculté de Médeciue de Rheims. Cette tête s'y trouvoit aussi, mais elle étoit pour lors séparée en trois pieces ; la partie supérieure jusqu'aux mâchoires étoit d'un seul morceau, & les mâchoires avec leurs dents & alvéoles en composoient deux autres; le poids de la tête & des mâchoires prises ensemble, étoit de douze livres.

Un Physicien a prétendu que c'étoir-là la tête d'un homme affassiné dans le lieu & enterré tour chaud; ces principes de vie , ajoute cet Anonyme, qui se sont conservés pendant long-tems, ont agi sur la matiere limos neuse qui entouroit cette tête, l'ont fait fermenter & l'ont rendu semblable à une pierre de chaux ou de platre que l'on coupe au couteau; cette matiere a incruité le crane. les os se sont trouvés renfermés dans cette incrustation, & les orbites, les narines & les autres ouvertures du crâne étoient les trois quarts plus étroites que celles des crânes ordinaires. Ce crâne s'est trouvé rempli d'une terre sablonneuse qui est entrée dans la capacité, à mesure que les chairs & le cerveau se sont confommés, & cela par des trous vuides des nariues, des yeux & des oreilles; cette terre aura causé les incrustations internes, de même que les terres qui entouroient la tête, ont formés les externes; les esprits vitaux qui restoient à cette tête, ont fait fermenter les terres voifines, & en s'y attachant, ont accrus fes parties & les out groffies au point qu'on les voit.

D'autres Naturalistes ont prétendu que la grosseur extraordinaire de cette ête étoit une exostose, maladie des os, qui d'abord les a ramollis, & enfin gousés, jusqu'au point que le crâne est grossi & épaisit considérablement pendant la maladie de l'homme qui est mort dans cet état. Ces os ont ensuire été durcis & pétrissés par la qualité des craies & des terres qui entouroient cette

tête.

On a prétendu avoir rencontré des os pétrifiés de géaus; on en conservoit même comme une curiosité dans le tréfor de la Cathédrale de Metre. Le Chapitre de cette Cathédrale en a fait présent à M. l'Abbé de Besse, Grand-Chantre, pour son cabinet d'Histoite Naturelle. On en a trouvé à peu près de pareils à Diculouard entre Pont-à Moussion & Nancy; mais il est plus que vraisembable que la plupart de ces os qu'on preusit pour des os de géans, n'étoient autre chose que des os d'animaux; ce qui le prouve très-bine, c'est qu'aux environs de Diculouard, où on les a trouvés, on y a pareillement rencontré des dents molaires d'éléphant: nous en avons amème une très-considérable daus noutre Cabinet, .

M. le Curé de Sainte Marguerite de Paris, une autre qu'il rapporta lui-même de Lorraine.

#### ANTIMOINE.

EST un minéral strié, fragile, volatil au seu, & qui entre en fusion, après avoir rougi. Il ost d'une couleur blanchâtre qui est d'autant plus nette, qu'il s'y rencontre moins de soufre. Quand il s'y en trouve une quantité, l'Antimoine est cassant, lorsque celui-ci s'est mêlé avec le fer, il le rend intraitable. C'est de tous les demi-métaux celui qui approche le plus du cobolt. Quand on le tire de la mine, il est en pierres de différentes groffeurs, & ces pierres approchent affez du plomb minéral, à la différence seulement que les glebes d'antimoine sont plus légeres & plus dures que celles du plomb. On trouve beaucoup de mines d'Antimoine en France. Il y en a surtout en Poitou, en Auvergne, en Bretagne, en Lorraine. Il est souvent très-commun dans les mines d'or, d'argent, de plomb, de fer, d'arsenic & de cinnabre.

Vallerius en admet de fix especes: la premiere, selon lui, est la mine d'Antimoine-vierge blanchâtre à facettes irrégulleres: Antimoin bleuâtre, brillante, friable, à fries paralleles, à stries irrégulieres, à stries trègulieres, à stries trègulieres, à stries trègulieres, à stries trègulieres, à stries troites, ou à stries ecailleuses. Antimonium suphume mineralisaum, striis parallelis, striis inordinatis, striis stellatis, striis in squamulas concretis. La trossieme est la mine d'Antimonium en plumes très-sutible: Antimonium magna suphumiris copi immeralisaum lana instar, sibris capillaribus separalis. La quartieme est la mine d'Antimonium solide, semblable à du ser poli: Antimonium suphume mineralisaum minera dissonii Antimonium suphume mineralisaum minera dissonii con suphume controllatium minera dissonii con controllatium minera dissonii con controllatium minera dissonii con controllatium mineralisaum controllatium minera dissonii con controllatium mineralisaum controllatium mineralisaum controllatium mineralisaum controllatium mineralisaum controllatium mineralisaum mineralisaum controllatium controllatium mineralisaum controllatium controllatium controllatium mineralisaum controllatium cont

sée, grise, tirant sur le bleu: Antimonium sulphuse mineratifatum, expstaltifatum. La sixieme entin est la mine d'Antimoine colorée, ou rouge, ou jaune: Antimonium sulphuse mineratifatum coloratum.

M. Baron, dans fà Chymie commentée de l'Emery qu'il a publiée, & M. Macquer, dans fon Dictionnaire de Chymie, donnem les différentes qualités, proprictés & préparations de l'Antimoine. Nous allons expofer ici un extrait de ce qu'ils en difent, ne pouvant fuivre en

cela de meilleurs guides.

On en diftingue, suivant M. Macquer, de deux sortes, le natif ou minéral; c'est celui qui est tel qu'on le retire des entrailles de la terre , & l'Antimoine fondu , parce qu'effectivement on le fait fondre, pour le séparer d'avec une certaine quantité de matieres terreuses & pierreuses qui lui sont étrangeres. Cette opération, qui mérite plutôt le nom de liquation que de fonte, se pratique en grand sur les lieux d'où l'on tire cette substance. Le procédé en est bien simple : il consiste uniquement à mettre ce minéral dans des pots de terre percés de quelques perits trous dans leur fond; on arrange ces pois dans un fourneau ou l'on puisse donner le degré de chaleur nécessaire pour fondre la substance même de l'Antimoine. Comme elle est très-fusible, puisqu'elle se liquese mê ne avant que de rougir, ce degré de chaleur est bien inférieur à celui qui conviendroit pour mettre en fusion les matieres terreuses & pierreuses. La substance de l'Antimoine, ainsi liquesiée, coule par les trous du fonds des pots, & est reçue dans d'autres pots placés desfous, & garantis de l'action de la chaleur le plus qu'il est possible: on laisse figer l'Antimoine dans ces récipiens, dont il prend la forme, & on le met ainsi par pains dans le commerce.

L'Antimoine est de toutes les substances minéralogiques celle qui est la plus usiée, , tant dans la Médecine des hommes, que dans celle des animaux. Les préparations chymiques qu'on en fait, sont rrès-nombreuses,

Tome III.

114

La premiere de ces préparations est le régule d'Antimoine ordinaire. C'est une opération, par laquelle on dépouille, par le moyen des sels, la partie réguline de l'Antimoine de tout le foufre commun qui lui est uni, & qui la minéralise. On prend à cet effet seize onces de ce minéral, douze onces de tartre blanc & six onces de salpêtre raffiné; on les met en poudre, & après les avoir mêlé exactement, on fait rougir un grand creuset entre les charbons; on jette ensuite dedans une cuillerée de ce mêlange, & on le couvre d'une tuile; il se fait une détonnation. Cette détonnation passée, on continue à mettre des cuillerées dudit mêlange dans le creuset successivement, jusqu'à ce que tout y soit entré. On fait alors un grand feu autour, & quand la matiere est en fusion, on la verse dans un mortier, ou dans un culot de fer graissé avec du suif & chauffé; après quoi on frappe avec des pincettes les côtés dudit mortier, pour faire précipiter la régule au fond. Lorsqu'il est froid, on le sépare des scories qui sont dessus avec un coup de marteau : on a pour lors une masse d'une régule d'Antimoine étoilé très-beau. & ce régule est aussi pur qu'il le peut être, il pese six onces & un gros; il purge par haut & par bas, étant pris intérieurement & en poudre subtile, on le prescrit depuis la dose de deux grains jusqu'à huit. C'est avec ce régule qu'on fait la pilule perpétuelle, ainsi nommée, parce qu'étant prise & rendue cinquante fois, elle purge à chaque fois, à peine même s'apperçoit-on de la diminution de son poids; pour faire cette pilule, on fait refondre le régule d'antimoine, & on lui donne la forme d'une balle & la grosseur d'une pilule; on fait encore avec ce régule des gobelets émétiques, on le fait fondre à cet effet dans un creuset, on le jette ensuite dans des moules de la forme de tasses ou de gobelets, mais une pareille opération ne se fait pas sans peine ; l'aigreur du régule empêche souvent que les parries ne se lient affez pour s'étendre, si on laisse du vin blanc dans ces tasses, on le rend vomitif ainsi & de même que l'émétique or= dinaire.

Une seconde préparation antimoniale est ce qu'on nomme foufre dore d'antimoine, c'est une opération par laquelle à l'aide d'un acide, on sépare & on précia pite le foie d'antimoine contenu dans les scories du rés gule ordinaire, d'avec l'alkali furabondant qui domine dans ces scories; on prend pour cette préparation, suivant que le rapporte l'Emery, les scories de la régule d'antimoine, ou pour mieux dire, de la premiere préparation dont nous venons de faire mention; on les puls vérise groffierement & on les met bouillir avec de l'eau commune dans un pot de terre pendant une demie-heuret on filtre la liqueur & on jette fur la colature du vinaigres il se précipite une poudre rouge. On filtre & on séparé ce précipité, on le lave par plusieurs eaux & on le fait fécher; de feize livres d'éau fur quatorze oncès de fcories, on obtient par ce moyen huit onces & demie de foufre doré d'antimoine, ce soufre est doué d'une qualité vomitive, on le prescrit depuis la dose de deut grains jusqu'à huit dans un bouillon, ou sous la forme de pilules.

On donne à la troisieme préparation antimoniale, le nom de régule d'antimoine avec le mars; pour y procéder on met huit onces de pointes de clous de marés chal dans un grand creuser, on le couvre & on le place dans un fourneau à grille, on entoure le dessus & le dessous d'un grand feu, & quand les clous sont bien rouges & même un peu blanchis, on y jette une livre d'antimoine en poudre, on recouvré le creuset & on continue un grand feu; quand l'antimoine est en parfaite fusion, on jette dedans peu à peu trois onces de falpêtre, il se fait détonnation & les clous se fondent ; quand il ne s'éleve plus d'étincelles, on verse la matiere dans un cornet de fer, après l'avoir graisse avéc un peu de suif & chausté, on frappe ensuite aux côtés du corner de fer avec des pincettes pour que le régule defcende au fond, après quoi étant refroidi, on le fépare des scories par un coup de marteau; on le fait fondré

H ij

dans un autre creuset & on jette dessus deux onces d'antimoine en poudre; lorsqu'il sera en fusion, on y ajoutera insensiblement trois onces de salpêtre, & après qu'il sera brûlé & que la matiere ne jettera plus d'étincelles, on la renversera dans le cornet de fer après l'avoir graifsé & chauffé comme auparavant ; on frappera ensuite autour avec des pincettes pour que le régule descende au fond, & quand il sera bien refroidi, on le séparera des scories. On fera encore fondre à deux reprises différentes le régule & on jettera à chaque fois du salpêtre par-dessus, principalement à la derniere fois, & on aura soin de le mettre parfaitement en fusion avant de le jetter; pour que l'étoile paroisse, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'ancimoine crud aux deux dernieres fusions. Cette préparation produit les mêmes effets que le premier régule d'antimoine.

On donne le nom de stomachique de Poterius à une autre préparation antinomiale, qui est la quarrieme selon l'ordre que nous suivons; cette préparation n'est autre chose qu'une chaux blanche d'antimoine, parmi laquelle l'or qu'on a employé est dispersé & confondu en parcelles imperceptibles, sans avoir cependant reçu aucune altération. On procede à cette préparation de

la façon fuivante.

On prend du régule d'animoine martial quare onces, de l'or fin-en poudre une demi-once, du falpètre douze onces; on pulvérife le régule & le falpètre, on les mêle exactement avec l'or; on fait rougir un creufer entre les charbons ardens dans un fourneau, on y jette une cuillerée du mêlange, il fe fait une légere détonnation; cette déronnation étant paffée, on en jette une autre cuillerée & on continue ainfi jufqu'à ce que toute la matiere foit dans le creufer: on la l'aiffe calciner pendant environ une heure, on la jette enfuire dans beaucoup d'eau chaude, on l'y laiffe tremper quelques heures, pour que le falpètre puiffes'y diffoudre; on yetfe l'eau par inclination & on lave encore pluficurs

fois la pondre qui est restée au sond, ensuite après l'avoir fait sécher au soleil ou à l'ombre, on la calcine
dans un nouveau creuser pendant une heure, ayant grand
soin de l'agiter avec une spatule de ser, & le procédé se
touve par-là sini. On garde cette maitere, c'est ce
qu'on nomme le stomachique de l'ouerius, ou pour mieux
itre, la ceruse d'antimoine solaire. On lui attribue plusitee, la ceruse d'antimoine solaire. On lui attribue plusitee, la ceruse d'antimoine solaire. On lui attribue pluse répare les socces abattues, d'exciter la transspiration
des mauvaises humeurs, de putifier le sang, de résiste
au veniu, d'artêter les hémotragies, de guérir de la
paralysie & des maladies causses ple mercure; quand
on le preserit, c'est depuis la dose de su grains jusqu'à
trente, sa vaie propriété est d'être abstrobrante.

La cinquieme préparation dont nous allons faire mention, est le safran de Mars antimonié apéritif de M. Stahl, en voici le procédé: on prend huit onces de limaille de fer & seize onces d'antimoine crud, on met l'un & l'autre dans un creuset, & on pousse le feu jusqu'à la fusion parfaite des matieres ; on ajoute alors , on peut même le faire dès le commencement, deux ou trois onces de sel de terre ou de cendres gravelées. Quand la matiere sera bien en fusion, on la versera dans un cône chauffé & graiffé, le régule se précipitera & il se formera au dessus des scories brillantes & de couleur brune; on séparera ces scories, on les concassera grossierement & on les expofera ensuite à l'ombre dans un lieu humide, v. g. dans une cave, elles y tomberont bien-tôt d'ellesmêmes en poussiere; on jettera cette poudre dans l'eau froide ou tiede & on l'y agitera fortement. On laissera ensuite reposer la liqueur pour donner lieu aux parties les plus groffieres de tomber au fond, après quoi on versera par inclination l'eau trouble qui surnage; on reversera de la nouvelle eau sur le mare & on répétera cette manœuvre jusqu'à ce que l'eau ressorte aussi claire qu'on l'a employée. On rassemblera ensemble toutes teg-

H iij

lorions & on les laissera s'éclaireir d'elles-mêmes, ce qui arrive à la longue par le dépôt qui se torme d'un fediment très-fin & très-fubtil, ou plutot on filtrera la liqueur ; on fera fecher le fediment ou ce qui fera resté fur le filtre, c'est une poudre rougeatre de couleur de brique pilée; on n'en aura qu'une très-petite quantité, comparaison faite avec ce qui sera resté de la partie groffiere des scories, après qu'elles auront été épuisées de tout ce qu'elles peuvent fournir par le lavage; on fera lécher cette poudre & on la mettra ensuite à détonper dans un creuser avec le triple de son poids de salpêtre, & on édulcorera avec de l'eau la masse rouge qui restera après la détonnation. On décantera ou filtrera la liqueur, on aura un fédiment d'un rouge pâle, qui étant desséché se réduira en une poudre très-fine & très-Subtile ; ce sera là le vrai saffran de mars antimonié , apéritif de Stahl. Cet Auteur en recommande l'ulage depuis la dose de trois ou quatre grains jusqu'à six au plus dans les pertes de lang des femmes, dans le flux trop abondant des vuidanges ou des hémorrhoides; il assure même en avoir vu de très-grands effers dans les dérangemens des vuidanges produites par des vents ou qui tiennent du convulfit, de même que dans l'atrophie des enfans, en le melant avec l'arcanum duplicazum. Juncker rapporte que ce faffran est fort bon sur la fin des fievres intermittentes pour en empêcher le retour. Cartheuser en dit la même chose, il ajoute même que cette préparation est très-bonne pour rendre le reffort aux parties dans les cours de ventre, les fleurs blanches, les gonorrhées, les hémorragies, la cachexie, la maladie hypocondriaque & dans les cas d'obstructions qui proviennent de l'atonie des visceres.

\*\*\*Innimoine disphortique martial de Ludovic , & le Affran de mars cachetique de Zwelpher , ne sont autre qu'un suffran de mars antimonté, ou pour mieux dire , un ser privé d'une partie de son phlogistique , & qui a été prodigieulement divis par la déconnacional-epremier

United Contill

Te prépare en faifant entrer en fusion ensemble parties égales d'antimoine crud & de ser, on remue coutinuellement la matiere pour empêcher la précipitation du régule, on obtient par ce moyen une masse qui n'est dans tout son entier qu'une es spece de Soriei e, on la réduit en poudre & on la sait détonner avec son triple de salpètre. On emporte bien tous les sels par plusieurs lotions & la poudre qui reste est l'antimoine diaphorétique martial de Ludovic, elle n'a cependant rien de diaphorétique que le nom, c'est uniquement de même que le saffran de mars antimonié, un mélange d'une chaux blanche d'antimoine avec du ser prive d'une partie de son phologitique.

Quant au fafran de mars cachetique de zwelpher, commei il n'y entre point d'Antimionie, ce ne devroit pas terr ici l'endroit d'en faire mention; mais comme ce fafran a beaucoup de rapport, ou, pour mieux dire, n'est autre chofe que le fastan de mars antimonié, nous en donnerons cependant la préparation dans cet atricle. On met, pour le faire détonner ensemble, patties égales de limaille & de nitre; on fair ensuite le lavage de la masse qui reste dans le creuset, & l'eau se charge d'une poussier impalpable qui la rend d'abord violette; mais qui sorme peu à peu un précipité de couleur de brique qui, a près être desséché, est le sastan de mars en question.

La fixieme préparation est le lilium mintral ou fel metallique. On prend, pour le faire, douze onces de régule d'Antimoine martial qui n'air point été purifié, de la chaux d'étain fin & de la limaille de cuivre rouge, de chacun deux onces; ou pulvérifie le régule groffierement; on mêle le tout ensemble, & on mer le mèlange dans un creuser dont la moitié au moins demeure vuide; on couvre le creuser, & on le place dans un fourneau de suson au milieu d'un grand seu, pour que la matiere y prenne une parfaite suson; on y jette alors peu à peu trois onces de falletre, il se fera déconnation; on remue au sond du creuser avec une spatule de ser chaude; & lorsqu'on remarque que toute la matiere est liquide, on la verse dans un mortier de ser chauffé & graissé; on frappe incontinent après autour du mortier avec des pincettes, pour faire tomber ou précipiter le régule au fond. Quand la matiere est refroidie, on sépare avec un marteau la matiere réguline d'avec les scories qui se trouvent dessus en forme d'écume de métal; on prend, à volonté, de ce régule des métaux ; on le pulvérise subtilement, & on le broye avec le double de son poids de nitre fixé par les charbons; on met le mêlange dans un creuset; on le couvre, & on le place au milieu d'un bon feu de charbon dans un fourneau; on l'y laisse pendant cinq ou six heures, la matiere se réduit en pâte : quand elle est durcie & presque réfroidie, on casse le creuser, on la pulvérise & on la met tremper dans l'eau chaude pour en dissoudre le sel; on filtre la lessive, on la fait évaporer jusqu'à siccité, & on a pour lors ce que l'Abbé Rousseau appelle sel métallique. Ce remede a fait beaucoup de bruit dans le tems : on prétend qu'il ouvre les pores & fait fortir les humeurs par l'infensible transpiration ; qu'il excite l'arine; qu'il convient même dans l'épilepsie & les vapeurs hystériques. La dose, quand on le prescrivoit, étoit d'un scrupule dans un bouillon à prendre une ou deux fois pendant le jour ; mais un pareil remede, à notre avis, est bien caustique pour le prendre interieurement ; il ne differe même de la pierre à cautere, que parce que celle-ci est un alkali fixe rendu caustique par la chaux vive ordinaire, tandis que celui-là est devenu caustique par des chaux métalliques.

Avec la matiere calcinée ci-dessus on peut préparer un autre remede que l'Abbé Roulleau nomme. Limptopreprement Baume de sousse à qui est, à parler plus strictement, une espece de dissolution de savon de starkey dans l'esprit-de-vin: au lieu de jetter cette matiere calcinée dans l'eau & d'en faire une lessive, comme-dansl'autre procédé, on la pulvérise subtilement, lorsqu'elle est encore un peu chaude; on la met dans un matras, on verse dessus de l'huile éthérée ou de l'esprit de thérébenthine, jusqu'à la hauteur de quatre ou cinq doigts, on bouche bien le matras par un vaisseau de rencontre, on le place en digettion chaudement pendant quelques jours, en l'agitant de tems en tems; l'esprit de térébenthine tire une teinture rougeatre ou brune ; on la sépare par inclination, on met encore du même esprit sur la matiere, pour achever d'en tirer de la teinture, comme cidevant; on la fait distiller ou évaporer, pour l'epaissir jusqu'à consistance de miel; on la mer alors en intusion ou en digestion dans quatre ou cinq fois autant d'espritde-vin bien rectifié, pour en tirer une nouvelle teinture; mais qui sera plus subrile, on lui donne une confistance de syrop, en la faisant distiller par un alambic, ou la mettant évaporer, dans une terrine de grais au feu du sable. Un pareil remede est très-bien indiqué dans l'asthme humoral, pour faciliter l'expectoration, & dans la phrysie accompagnée de crachats purulens, pour déterger les ulceres du poumon : la dose en doit être depuis quatre gouttes jusqu'à dix dans une tasse d'herbes vulnéraires préparées, en guise de thé.

La septieme préparation d'Antimoine est ce qu'on nomme Perce d'Antimoine. C'est un régule d'Antimoine wirtisse par une longue fution. On fait à cet este calciner for un petit seu une livre d'Antimoine en poudre dans une terrine qui ne soit point vernissée; on remue incefamment la matiere avec une spatule de ser, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de fumée. Si cependant la poudre so grumele, on la met dans un mortier & on la pulvérise : on la fait de reches calciner; & lorsqu'elle ne sume plus & qu'elle a pris une couleur grise, on trouve, si on la pesée, qu'elle a dinimas d'environ un trets; on la met dans un bon creuser, qu'on couvre d'un tuileau, & on le place dans un sourneau à veur, dans lequel-on sait un charbon de seu ries-violeux qui entoure le creuser, pour charbon de seu ries-violeux qui entoure le creuser, pour

que la matiere se mette en fusion. Environ une heure après, on découvre le creuser; & après avoir introduit dedans le bout d'une verge de fer , on regarde, quand on l'a retirée, fi la matiere qui s'y est attachée, est bien diaphane. Si elle l'est, on la jette sur un marbre bien chauffé; elle se congele, & on a pour lors un beau verre d'Antimoine qu'on laisse refroidir ; il en doit avoir cinq onces & demie; on le conserve pour l'usage; c'est un vomitif puissant, & peut-être un des plus violens de ceux que l'on prépare avec l'Antimoine; on s'en sert pour faire le vin émétique. Il suffit de le mettre tremper dans du vin blanc; mais un pareil vin n'est pas d'un usage bien assuré. Il est même très-difficile d'en déterminer la dose; elle doit uécessairement varier, suivant la qualité différente des vins, dont les uns tirent mieux l'éméticité du verre d'Antimoine, & les autres bien moins. Les Anciens donnoient aussi le verre d'Antimoine en substance depuis deux grains jusqu'à six. Kerner rapporte qu'en 1662 & 1663 quantité de gens furent guéris de la peste qui faisoit pour lors de grands ravages en Boheme par ce seul remede, & qu'il rendit heureusement la santé à un mélancolique fou. Freytag en dit la même chose. Cependant, suivant M. Meuder, il n'est pas prudent d'imiter nos Anciens en cela. Nous avons affez d'autres évacuans antimoniaux corrigés qui sont même spécifiques pour les différentes causes & les différentes especes de maladies suivant les différens sujets. M. Baron est du même sentiment que M. Meuder à ce sujet. On est cependant dans l'usage à l'Hôpital de la Charité des hommes de Paris de faire prendre du verre d'Antimoine pour la guérison des coliques de Peintres. Voici la façon avec. laquelle on le prépare : On prend la quantité que l'on veut de verre d'Antimoine ; on la réduit en une poudre extrêmement fine; on la lave avec grand foin; on la fais ensuite dessécher au foleil; on mêle cette poudre avec son double pesant de sucre qu'on met aussi en poudre trèstine; on arrose ce melange goutte à goutte avec de l'eau.

de fients d'orange; on en fait une espece de pâte; on forme ensuite avec cette pâte des tablettes ou passilles que l'on garde pour l'usage. La dosse est depuis un scrupule jusqu'à deux dans les coliques des Peintres. On réinere cette dosse, suivant le bessoin, deux, trois ou quatre sois. Ce remede est un vrai spécifique sur douze etas malades arteints de la maladie en quettion, à peine en meurt-il vingt. On fait encore usage à l'intérieur du verre d'Antimoine; on le dit trés-bon pour éclaireir la gros dans quatre onces d'eau d'euphraise ou de senouil. Les Maquignons sont pendre austi aux chevaus pour la pousse du verre d'Antimoine, après l'avoir fait réduire en poudre subrile. La dose est d'une demi-once dans du fon.

Le fyrop émétique n'est autre chose qu'une infusion de verre d'Antimoine dans le suc de coings ou dans celui de limons & le sucre. Si, au lieu de ces sucs acides, on se servoit de vin; on rendroit le syrop un peu plus vomits. On donne ce syrop depuis la dose d'un gros jusqu'à une once & demie. Les personnes les plus délicates &

même les enfans en peuvent faire usage.

On corrige quelquefois le verre d'Antimoine avec la cire; il ne s'agit pour cela que de faire fondre dans une cuiller de fer un gros de cire jaune. Quand elle eft fondue, on y mêle une once de verre d'Antimoine réduit ne poudre; on tient ce mélange pendant une demi-heure fur un feu aflez doux pour ne point produire de flamme, & on le remue fais cesse avec une spatule de fer: au bout de ce tems', on retire la cuiller du seu, on laisse respondir la matiere, on la met ensuite en poudre; elle cs' d'une couleur brune approchante de celle du tabac; ou la garde pour l'usage. Cette préparation se prescrit depuis la dôse de deux grains jusqu'à quatre pour les calans, & depuis six grains jusqu'à dix ou douze pour les dautes, dans les peries de sams les peries de famg des femmes.

Le huitieme procédé Antimonial est le foie d'Antimoine. On nomme ainsi la partie réguline de ce minéral pénétrée par du foie de soufre & confondue avec une portion de tartre vitriolé & une portion de chaux d'Antimoine qui se sont formées l'une & l'autre pendant l'opération. On prend pour ce procédé seize onces d'Antimoine & autant de salpêtre; on les réduit en poudre & on les mêle exactement ensemble. On met ce mêlange dans un mortier de fer & on le couvre d'une tuile; on laisse néanmoins une ouverture, par laquelle on introduit un charbon ardent de feu; on le retire ensuite; la matiere s'enflamme & il se fait une grande détonnation. Cette détonnation étant passée & le mortier refroidi, on le renverse & on frappe contre le cul pour faire tomber la matiere ; on sépare ensuite par un coup de marteau les scories d'avec la partie luisante. Celle-ci est le foie d'Antimoine. Le crocus métallorum n'est autre chose que Le foie d'Antimoine lavé plusieurs fois avec de l'eau tiede & féché enfuire : on fe fert de l'un & de l'autre pour faire le vin émétique ; on met pour cet effet tremper une once. ou de foie l'Antimoine ou de crocus métallorum pulvérifé dans deux livres de bon vin blanc pendant l'espace de vingt-quatre heures; on le laisse ensuite reposer. Le foie d'Antimoine se donne en substance pour faire vomir fortement depuis la dose de deux grains jusqu'à huit, & le vin emétique depuis une demi-once jusqu'à trois onces. Les Maquignons employent le foie d'Antimoine pour les chevaux ; ils le mettent en poudre sans en séparer les scories, & ils leur en font prendre avec leur mefure ordinaire d'avoine ou du son à la dose d'une once. Ce remede agit dans ces animaux par la transpiration : il les fait muer & les rend plus gras & plus beaux.

Les Auteurs indiquent un autre procédé que celui que nous avons détaillé pour faire le foie d'Antimoine. On pulvérife & on mêle ensemble exactement seize onces d'Antimoine & huit onces de laptère: on jeux ce médange tout d'un coup dans un sourneau entre les charbous

allumés; il se fait déconnation : on continue le feu; & quand la matiere est en fusion, on retire le creuser, & on le laisse refroidir sans le remuer, après quoi on le caffe, on y trouve une maffe fixe pefant environ feize onces, qui se détache aisément : on sépare le foie qui est au fond, d'avec les scories qui le couvrent. Ce foie est fort beau, resplendissant & tout à fait semblable au soie d'Antimoine ordinaire; on en obtient feize onces & demi. Il est tout à la fois émétique & purgatif; on le pulvérise subtilement & on le donne intérieurement depuis la dose de deux grains jusqu'à huit. Quand on veut faire du safran des métaux, on lave simplement ce soie avec de l'eau; & pour faire du vin émétique, on en fera infuser dans du vin blanc. Le foie d'Antimoine préparé, comme ci-deffus, s'emploie quelquefois dans les collyres pour les maladies des yeux ; il est doué d'une vertu déterfive & defficative.

La neuvierne préparation est le kermes minéral connu anciennement sous se nom de poudre des Chartreux. On prend pour ce procédé une livre de bon Antimoine crud; on le concasse grossierement; on le met avec quatte onces de liqueur de nitre fixé dans une cafetiere de terre vernissée; on verse pardessus une pinte d'eau de pluie, & on fait bouillir le tout pendant deux heures : on filtre ensuite la liqueur & on la mêle avec les précédentes; on laisse le tout en repos, pour donner lieu à la précipitation d'une poudre rouge. La précipitation faite, on décante la liqueur qui surnage le précipité; on fair passer ensuite, à différentes reprises, de l'eau chaude sur ce précipité, jusqu'à ce qu'il soit devenu insipide; on le laisse bien égoutter sur le filtre, on le fait secher; & , quand il est bien sec, on brule dessus de l'eau-de-vie une ou deux fois; on le fait sécher de nouveau, & on a pour lors ce qu'on appelle kermes. On ne peut pas trouver un meilleur fondant de la lymphe que le kermès ; il dissout les humeurs épaissies : aussi en fait-on très-soucent usage dans le traitement de plusieurs maladies tant

aigues que chroniques; on le conseille sur-tout dans les maladies de poitrine cauf es par un engorgement d'humeurs lymphatiques dans les bronches du poumon, pour procurer l'expectoration. On le prescrit aussi pour divi-Ser la bile & pour en favoriser l'expectoration par les selles : on l'emploie encore quelquefois, & même avec fuccès, lorsqu'il s'agit d'exciter les siteurs, principalement si la nature semble vouloir diriger ses mouvemens vers cette route. Quand on prescrit cette préparation chymique, c'est pour l'ordinaire depuis la dose d'un demi-grain jusqu'à un grain; on le répete plusieurs fois le jour, selon les circonstances. Si on veut qu'il fasse vomir ou purger, on peut en porter la dose depuis un grain julqu'à deux. C'est à M. le Régent que nous sommes redevables de ce remede précieux ; il l'acheta en 1720 du fieur de la Ligerie, Chirurgien, qui est celui qui l'a fair. connoître dans le Royaume.

La dixieme préparation d'Antimoine est le magistere ou le précipité. On met quatre onces d'Antimoine en poudre subtile dans un matras affez grand; on verse dessus seize onces d'eau régale, & on lui donne sous la cheminée un petit feu de digestion, il se fait une ébullitionconfidérable avec des vapeurs rougeaures; mais il fautles eviter. On continue la digestion jusqu'à ce que tout l'Antimoine se soit réduit en une poudre blanche au fond du matras : il ne faut pour cela que fept ou huit heures. On remplit le matras d'eau de fontaine, & on verse la liqueur encore trouble dans une terrine ; la poudre blanche descend avec l'eau, & on remarque sur la fin une poudre jaune qu'on séparera. On jette la liqueur blanche peu à peu dans un entonnoir garni de papier gris, l'eau passe & laisse la poudre blanche sur le filtre; on la lave plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau en sorte touteinsipide; on fait sécher cette poudre & on la garde. Ce remede agit pour l'ordinaire plutôt par les selles que par le vomissement, cependant il-fait quelquefois vomir doucement, & il n'est souvent que sudorifique; il est très-bien indiqué dans l'hypocondriacie, l'apoplexie, la paralysie, & lorsqu'il s'agit de dissoudre les humeurs trop épaisses. On prescrit ce précipité depuis quatre grains jusqu'à douze dans quelque liqueur appropriée.

On donne à la onzieme préparation antimoniale le nom d'antimoine diaphorétique; on pulvérise à cet effet & on mêle exactement une partie d'antimoine avec trois parties de salpêtre rafiné, & après avoir fait rougir un creuset entre les charbons, on jette dedans une cuillerée de ce melange, il se fait quelque bruit ou détonnation, ce bruit étant passé, on y jette une autre cuillerée & on continue ainsi jusqu'à ce que toute la poudre soit dans le creuser; on laisse un feu très-violent autour pendant deux heures, pour qu'elle se liquefie ou se mette en une espece de fusion; on jette la matiere qui sera blanche dans une terrine, après l'avoir rempli d'eau de fontaine, & on la laisse tremper chaudement pendant dix ou douze heures; on verse par inclination la liqueur, on lave la poudre blanche qui reste au fond cinq ou six fois avec de l'eau chaude & on la fait fécher , c'est ce qu'on appelle antimoine diaphorétique, ou diaphorétique minéral, ou chaux d'antimoine ; d'un mélange de huit onces d'antimoine avec vingt-quatre onces de salpêtre, on retire onze onces & un gros d'antimoine diaphorétique bien lavé & bien féché. On attribue à cette préparation beaucoup de vertus, quoique la vraie soit uniquement d'être absorbante. L'antimoine diaphorétique, dit Viganus, n'a pas plus de vertu que la terre blanche dont on se sert pour faire des pipes en Angleterre; & en effet, il y a eu un Médecin Anglois qui a gagné deux mille sterlings à substituer cette terre à l'antimoine diaphorétique dans l'usage de la Médecine. Le Docteur Marquet prescrivoit cependant cette préparation antimoniale dans son opiate antiphtyfique.

La poudre cornachine est un composé de parties égales d'antimoine diaphorétique, de diagrede & de crême de tattre ; c'est un fort bon purgatif, on le prescrit depuis la dose de vingt grains jusqu'à celle de cin-

On prépare l'antimoine diaphorétique d'une maniere différente de celle que nous avons rapportés. On a un pot de bonne terre non vernie , propre à réfister au feu , & qui ait au milieu de la hauteur un trou avec son bouchon; on le place dans un fourneau proportionné, & on adapte dessus trois pois de la même terre qui soient ouverts par le fond, & un chapiteau de verre au pot supérieur avec une petite phiole pour récipient; on lutte exactement les jointures, & on fait enforte que par le moyen de quelques briques & de lut, que le feu qui est dans le fourneau ne transpire que par quelques petits trous, mais qu'il échauffe seulement le cul du pot inférieur; on donne alors un feu gradué pour que le pot s'échauffe peu à peu & rougiffe. On fait cependant, un mêlange exact de trois parties de salpêtre rafiné avec une partie d'antimoine en pondre, on en jette une cuillerée dans le pot rougi par le trou & on le rebouche promptement, il se fait une grande détonnation; cette détonnation passée, on en remet une autre cuillerée &c on continue ainsi jusqu'à ce que toute la matiere soit employée; on augmente alors le feu très fort pendant une demie henre, on le laisse ensuite éteindre; on délute les vaisseaux, quand ils sont refroidis, on trouve dans le récipient un peu d'esprit de nitre, aux côtés des trois pots supérieurs des fleurs blanches attachées, & dans le dernier une maffe blanche , qu'on peut laver & la faire sécher ensuite. On attribue à ce diaphorétique minéral, les mêmes vertus qu'à celui de la préparation précédente; quant aux fleurs, si on les lave plusieurs fois & si on les fait sécher, elles sont beaucoup moins émétiques que celles dont nous rapporterons ci-après la préparation; quand on les prescrit, c'est depuis la dose de deux grains jusqu'à six.

L'esprit de nitre, ou pour mieux dire, l'esprit acide qu'on trouve dans le récipient par ce procédé, convient

dans

dans les fievres ardentes, dans la difficulté d'uriner, provenante d'une urine trop échauffée, dans la foif brillante & généralement dans tous les cas où il est d'exgérience que les acides réuffissent par leur vertu tempérante & rafrachcillante.

Nous donnons à la douzieme préparation antimoniale le nom de fleurs d'Antimoine; on adapte pour ce procédé les mêmes pots dont on s'est servi dans la derniere opération les uns sur les autres; on les place dans le même fourneau & on observe les mêmes circonstances pour leur situation & pour échauffer celui d'en bas. Quand il sera donc bien rouge au fond, on jette dedans par le trou, une petite cuillerée d'Antimoine en poudre; on remue en même tems avec une espatule de fer qui sera un peu pliée ou crochue, ensorte qu'elle puisse étendre la matiere au fond du pot; on retire l'espatule & on bouche le trou, les fleurs montent & s'attachent contre les pots de dessus, on continue un grand seu pour que le pot demeure toujours rouge, & quand on remarque qu'il ne se sublime plus rien, on y remet une même quantité d'Antimoine, observant toujours ce qu'on a dit. On réitere d'en mettre ainsi par le trou du pot, jusqu'à ce qu'on ait assez de fleurs; on laisse alors éteindre le feu, & quand les vaisseaux sont refroidis, on les délute, on trouve autour des trois pots supérieurs & du chapiteau, les fleurs attachées qu'on ramasse avec une plume, & on les garde dans une phiole. C'est un grand vomitif, on en donne depuis la dose de deux grains jusqu'à fix dans des tablettes ou du bouillon pour les fievres quartes & intermittentes, & généralement pour toutes les maladies qui exigent pour leur guérison qu'on fasse romir les malades; on ne se servira cependant de cet émétique qu'à défaut d'autres & dans des cas de néceslité, car son effer est fort incertain, il varie même beaucoup selon que la sublimation a été faite à un seu plus ou moins violent.

Les fleurs rouges d'Antimoine donnent lieu à la trei-

zieme préparation antimoniale, selon l'ordre que nous avons suivi; on pulvérise à cet effet & on mêle exactement ensemble huit onces d'Antimoine & quatre onces de fleurs de sel ammoniac; on met le mélange dans une cucurbite de terre , qui résifte au feu; on la place dans un petit fourneau & on bouche avec du lut tout autour l'espace vuide, afin que le feu ne transpire point; on adapte à cette cucurbite un chapiteau & un petit récipient, on lute bien les jointures & on fait un feu médiocre dans le fourneau; quand la matiere est échauffée, il se distille d'abord un peu de liqueur dans le récipient, & il s'attache au chapiteau des fleurs rouges; on continue le feu au même état environ deux heures , ou jusqu'à te qu'on s'apperçoive que les fleurs qui montent ne font plus fi rouges qu'auparavant; on retire alors le chapiteau chargé de fleurs & on en met un aveugle en sa place; on lute les jointures & on augmente un peu le feu, il s'éleve des fleurs de couleurs différentes; on continue le même degré de chaleur jusqu'à ce qu'il ne monte plus rien; on délute le récipient du premier chapiteau, on n'y trouve qu'environ deux gros de liqueur urineuse, affez semblable à l'esprit volatil de sel ammoniac ; on ramaffe les fleurs rouges attachées au premier chapitean, on en obtient environ deux onces ; on les lave dans de l'eau tiede pour en séparer le fel ammoniac, & on les met fecher à l'ombre , on tire par ce moyen huit gros & demi de belles fleurs rouges, on les garde pour le beloin; ces fleurs font vomitives, purgatives & même Sudorifiques, leur dose est depuis trois grains jufqu'à douze; mais il ne faut pas beaucoup compter, dit M. Baron, sur la plupart des vertus médicinales qu'on leur attribue pour guerir l'épilepsie, la mélancholie hypocondriaque, l'afthme & la fievre quarte.

On ramaffe enfuite les fleurs de différentes couleurs attachées au fecond chapiteau, on en trouve deux onces & demie; on les met dans une cucupite de verre, on y adapte, un chapiteau aveugle, on lute exactement les

jeintures, on place le vaisseau sur le sable & on fait delious un feu du premier degré, on l'augmente peu à peu, il s'élève des fleurs jaunes qui s'attachent au chapiteau; on continue le feu jusqu'à ce que les fleurs qui le sublimeront, commencent à paroître blanches; on laifle alors refroidir ses vaisseaux & on les délute, on retire par ce moyen du chapiteau, environ sept gros de fleurs, qu'on lavera avec de l'eau tiede comme les précedentes & on les fera fecher, il reftera huit scrupules de belles fleurs de couleur jaune orangée, on les gardera pour s'en servir. Cos fleurs données à pareille dose, ont les mêmes qualités que les précédentes ; en mêlant ensemble les lotions des deux especes de fleurs d'Antimoine, on en tire par l'évaporation un sel blanc, qui sera tout à la fois sudorifique & apéritif; il se prescrit depuis la dose de quatre grains jusqu'à quinze.

On donne à la sublimation du régule d'Antimoine en fleurs blanches, le nom de neige d'Aprimoine, ou de fleurs blanches & argentives de régule d'Antimoine : c'est la quatorzieme préparation Antimoniale. On prendà cet effet seize onces de régule d'antimoine ordinaire . on les pulvérile & on les met dans un pot de terre commune, de grandeur médiocre, sans vernis; on y adapte trois ou quatre doigts au-dessus de la poudre, un petit converçle de la même terre percé en son milieu d'un fort petit trou, & disposé à entrer dans le pot & à en forir quand on voudra, on couvre le haut du pot de. son couvercle ordinaire, on place ce pot dans un petie fourneau fur le feu, enforte que le régule fonde & que le fond du pot rougisse, on l'entretient en cet état pendant environ une heure sans qu'il soit agité, & on laisse éseindre le feu; quand il fera refroidi, on leve les deux couvercles, & on trouve attachées à la superficie du régule d'Antimoine, qui sera en masse au fond du pot, des fleurs blanches formées en forme de neige & entremelces de belles aiguilles brillantes & argentines, dont les unes font courtes & Jes autres longues, on les detache & on les garde, il s'en trouvera un peu plus de deux gros; on remue ensuite les couvercles dans le pot & fur le pot, dans les mêmes situations qu'ils étoient auparavant, & on replace le pot sur le feu aussi avec les mêmes précautions; on trouvera sur la masse du régule, lorsqu'il sera refroidi, environ trois gros de fleurs semblables aux précédentes; on réitere successivement la même opération, jusqu'à ce que tout le régule se soit converti en fleurs, ce qui exige un grand nombre de sublimation. Les fleurs seront à chaque fois plus abondantes, il s'en élevera même jusqu'à six gros, & on remarquera pour lors que toute la surface du pain de régule deviendra comme une espece de petite forêt couverte agréablement de ces fleurs; toutes les fleurs qui auront pu être tirées de seize onces de regule d'Antimoine, se trouvant rassemblées, pourront peser onze onces, le surplus du régule s'étant dissipé par les jointures des couvercles ; on réduira de la même maniere le régule d'Antimoine martial bien purifié, elles seront en tout semblables ; l'Emery attribue à ces fleurs une vertu fébrifuge, diaphorétique, mais Baron révoque en doute ces propriétés, elles se prescrivent depuis la dose d'un scrupule jusqu'à deux gros; elles ne sont ni vomitives, ni purgatives, elles font tout au plus absorbantes.

La quinzieme préparation antimoniale est le beurre ou l'huile glaciale d'Antimoine, ce beurre est une liqueur épaille & corrolive, formée par l'union du réguled Antimoine, avec autant d'esprit de sel concentré qu'il en peur recevoir; on pulvéstité d'abord pour cette opération & on mête ensuite exactement six onces de réguled Antimoine avec seize onces de sublimé corrossis; on metce mélange dans une cornue, de verte, la moitié de laquelle doit rester vuide; on place cette connue sur le sable, & après y avoir adapté un récipient, & luté les sibient, a parès y avoir adapté un récipient, & luté les jointures, on sera des douts un petit seu au commencement, pour échausser la cornue, on l'augmentera ensuire jusqu'au deuxieme degré, ; il s'en distillera unie

liqueur qui se congélera dans le récipient: on consinuera le même degré de seu jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien; on retitera alors le récipient & on substituera à la place un autre rempli d'eau; on augmentera le seu pat degrés jusqu'à faite rougir la comure, il en coulera du mercure dans l'eau, on le sechera & on le gardera pour s'en servir comme d'autre mercure; cette préparate en sur aussilique, il consume les chairs baveuses & nettoye les ulceres; c'est avec le beurre d'Antimonie

qu'on prépare la poudre d'algaroth.

La seizieme préparation est le beurre d'Antimoine avec son cinnabre. On pulvérise à cet effet & on mêle fix onces d'Antimoine & huit onces de sublimé corrosif, & après avoir rempli à demi une cornue de ce melange. on la place dans un petit fourneau sur le sable, & on y adapte un récipient : on lute les jointures, & on donne dessous un perir feu au commencement, il faut distiller un peu d'esprit de sel extrêmement concentré, que l'Emery nomme huile claire; on augmente ensuite le feu jusqu'au second degré, il paroît dans le col de la comue une liqueur blanche, épaisse comme de la cire, laquelle doit tout crêver en bouchant le passage, si l'on n'avoit pas soin d'en approcher un charbon allumé pour la liquefier & la faire couler dans le récipient; on en continue le feu jusqu'à ce qu'on voie sortir une vapeur rougeatre; on retire alors le récipient & on en met un autre fans luter les jointures, on augmente le feu peu à peu jusqu'à ce que la cornue rougisse; on continue trois ou quatre heures, on laisse ensuite refroidir la cornue & on la laisse; on trouve du cinnabre qui se sera sublimé & attaché au col, on le détache & on le garde; on prétend, nous ne favons fur quel fondement, que le cinnabre est un excellent remede pour la vérole & l'épileplie; il agit, à ce qu'on dit, par les sueurs; on le prend depuis la dose de six jusqu'à quinze grains en pillules ou en bol, dans quelque conserve appropriée. Quant au beurre d'antimoine, il est aussi caustique que 134 celui de l'autre préparation; on peut le rectifier en le faisant distiller de nouveau dans une cornue de fer.

Nous donnerons à la dix-septieme préparation antimoniale le nom de beure ou d'huile glaciale d'Antimoine lunaire. On prend pour ce procédé deux onces de régule d'Antimoine ordinaire, on le met en poudre fubtile & on le mêle exactement avec quatre onces de précipité d'argent, fait par de l'eau salée; on met ce mêlange dans une cornue de verre, dont la moitié est environ vuide; on place cette cornue dans un fourneau fur le sable, on yadapte un récipient, & on lute les jointures; on fait dessous un petit feu pour échauffer la cornue & pour faire sortir une liqueur claire : on augmente le feu peu à peu, il s'éleve des vapeurs blanches qui se condensent en un beurre liquide, mais pendant ce tems il paroît dans le récipient une légere ébullition , qui produit un peu de chaleur. On continue ce feu jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien, on laisse ensuire refroidir les vaisseaux, on les delutte, & on trouve pour lors dans le récipient deux onces a un gros d'huile ou de beurre d'Antimoine en partie liquide, en partie glacial, blanc, tirant un peu sur le jaune & ayant une couleur d'eau régale ; on casse la cornue, on trouve ses parois tapissées de petires fleurs blanches, brillantes, argentines, d'un goût acide; on les détache, il s'en trouve environ un gros, il fe trouve au fond de la cornue une masse dure, compacte, pefante, difficile à caffer, qui se réduit neanmoins en poudre d'une couleur extrêmement grise, blanche & bleuatre, intérieurement noire & brillante, à peu près comme le régule d'Antimoine, d'un goût salé dans la Superficie & qui pese environ trois onces six gros.

La dix-huitieme préparation est la poudre d'algaroth ou l'émétique. Cette poudre est un beurre d'Antimoine dépouillé par le lavage de tout l'acide surabondant qui lui étoit uni , & dont ce qui lui est resté, est saoulé d'autant de régule qu'il peut en resenir. On fait fondre pour cette préparation sur les cendres chaudes le premier beurre d'Antimoine décir ci-dessis avec le régule, & on le verse dans une terririe où l'on a mis deux ouy trois pintes d'eau tiede : il se précipie en une poudre blanche qu'on adoucit par plusseurs lotions & qu'on garde ensuite pour le besoin; c'est ce qu'on appelle improprement Mercure de vis. Cette poudre purge par haup k par bas; on la donne dans les sievres quartes & intermittentes & dans toutes les maladies dans lesquelles il é'agit de purger sortement. La dose en est depuis deux grains jusqu'à suit dans du bouillon ou dans quelqu'au-

te liqueur appropriée.

si l'on rainasse, dit l'Emery, soures les lottoine & à on en fait l'évaporation d'envison les deux tiers, on jusqu'à ce que la liqueur soit rrès-acide, on obtient l'esprit de vitriol philosophique dont en peur se servir, comme de l'esprit de vitriol commun dans les juleps. La dose en est jusqu'à une acidité agréable. M. Baron précend ce pendant que la déponsimation d'esprit de vitriol philosophique ne lui convient pas, & la raison qu'il en donne, c'est que la liqueur acide dont il s'agit, n'est autre qu'un vitriable céprit de sel très-pur, & qu'in e participe en rien de l'acide vitriolique. Les Maquignons recommandent la poudre d'algatost pour la pousse de la vient de d'algatost pour la pousse de le vino u dans du son mouillé; e e qu'ils cominuent à d'uime reprisse différentes de deux jours en deux jourse.

Si, au lieu d'eau, on employoit du vinzigre distillé pour les lotions du beurre d'Antimoine, la poude d'ajgaroth qu'on obtiendroit, seroit un peu moins vomitive, & la raison, c'est que l'acide de la liqueur auroit apenté quelque fination à l'Antimoine & l'auroit cortigé.

« Nous appellerons Besoard minéral la dix-neuvieme préparation aotimoniale. On la prépare de la façon suivante: on hist fondre sur les cendres chaudes deux onces de beurre d'Antimoine & on les wesse dans un mes solo et de dans un matras : on jette dessus peu du bon esprit de nitre jusqu'à ce que la matiese soit parsaitement dis-

136

soute. Il faut ordinairement autant d'esprit de nitre que de beurre d'Antimoine ; il s'élevera des vapeurs pendant la disfolution qu'on fera bien d'éviter : on mettra conséquemment le vaisseau sous la cheminée; on versera la dissolution qui sera claire & rougeatre dans une cucurbite de verre ou dans une terrine de grès; on la fera évaporer à un feu de fable affez lent jusqu'à ficcité; il restera une masse blanche pesant une once & demie ; on la laissera refroidir; on jettera ensuite douze onces d'esprit de nitre; on remettra le vaisseau sur le sable pour en faire évaporer l'humidité; on aura pour lors une masse » blanche qui n'aura en rien augmenté ni diminué, puisqu'elle pesera encore une once & demie; on verse pour la derniere fois deux onces d'esprit de nitre sur la masse blanche; & après avoir fait évaporer l'humidité, on augmente un peu le feu & on calcine la mariere pendant une demi-heure; on la retire ensuite du feu & on obtient pour lors onze gros d'une matiere seche, légere friable, blanche, d'un gout acide, agréable, qui se réduira en une poudre groffiere & grumuleuse qu'ou gardera dans une bouteille bien bouchée. Cette poudre passe pour sudorifique; on lui antribue les mêmes propriétés qu'à l'Antimoine diaphorétique; on la present depuis la dose de fix grains jusqu'à vingt dans du bouillon ou dans quelqu'autre liqueur appropriée.

La vingiteme préparation d'Antimoine eft ce qu'on nomme La Panacée antimoniale. On met dans un grand mattas une demi-livre de beurre d'Antimoine, une livre de cryftal de tartre fubiliement pulvérifé & fix livres d'eau commune un peu chaude; on brouille bien le tout & on bouche le matras d'un bouchon de papier; on le place fur le fable & on fait deflous un feu gradue judqu'à faire bouillir la liqueur, ce qu'on continue pendant lept ou huit beures: le cryftal de tartre fe fera diffort prefque rout à fair fans fermentation apparente & la diffolution aura pris d'abord une couleur rougeatre & un goût aigre; mais en bouillar , écute couleur fe fera

changé & elle sera devenue blanche; on y verse ensuire peu a peu une livre d'huile de cartre faite par défaillance & chaustée, il se sera une effervescence; & cette effervescence étant passe on filtrera la liqueur encore chaude & on en sera évaporer l'humidité dans un vaisfeau de verre ou de grès au seu de sable jusqu'à siccité; il restera une espece de sel ou de tartre émétique qu'il faudra exposer à la cave ou dans un autre lieu humide; il s'en résoutau une bonne partie en liqueur claire qu'on versera. C'est-là la panacée amismoniale: elle est émétique; mais elle n'agit que foiblement. On la prescritque ; mais elle n'agit que foiblement. On la prescritque pris dos des de de huit jusqu'à vingr gouttes dans du bouillon ou dans quesqu'autre siqueur appropriée.

Nous appellerons Huile d'Antimoine caustique la vingt-unieme préparation antimoniale qui est une préparation d'Antimoine dissoute dans les esprits acides de sel & de vitriol : on met à cet effet dans une cornue de verre fix onces d'Antimoine en poudre bien subtile; on verse dessus quarre onces de bon esprit de sel & aurant d'huile caustique de vitriol ; on brouille le tout ensemble , & après avoir bouché la cornue, on la pose le bec en haut fur le sable. On donne dessous un perit feu de digestion pendant vingt-quatre heures : on baiffe ensuite le bec de comue, & après l'avoir bouché, on y adapte un récipient de verre; on lute la jointure avec de la vessie mouillée; on fait dessous un petit feu gradué jusqu'au second degré; il s'en distille une liqueur blanchatre, on l'augmente un peu fur la fin & on continue jufqu'à ce qu'il ne tombe plus rien dans le récipient; on laisse refroidir les vaisseaux, on les délutte & on garde ce que le récipient contient dans une bouteille bien bouchée. Cette liqueur est escarrotique; elle l'est cependant beaucoup moins que le beurre d'Antimoine; elle est propre pour ouvrir les chancres vénériens, pour la carie des os, pour manger les chairs buveuses, pour nettoyer les vieux u!ceres & la gangrene. On a recours aux plumasseaux

pour s'en servir. Le nom d'Huile qu'on lui a donné, eft impropre, de même qu'à une autre préparation qu'on a. qualifié de même, & dont nous allons aussi rapporter le procédé. On prend égales parties d'Antimoine & de sucre candi, on les réduit en poudre; & après les avoir mêlé ensemble, on met le mêlange dans une cornue de verre affez grande, enforte que la matiere n'en occupe que le quart; on place la cornue sur le sable, & on y adapte un récipient ; on donne un feu affez lent les premieres heures, afin de faire distiller le phlegme; &c quand il commence à sortir des gouttes rouges, on jette ce qui est dans le récipient comme inutile ; l'ayant ensuite radapté, on lute les jointures, & on pousse le feu un peu plus fort, mais on le conduit bien; on conduit ce feu jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien; on laisse refroidir les vaisseaux, & on les délute; on verse ce que le récipient contient, dans une bouteille, & on le garde. Cette liqueur est très-bonne pour nettoyer les ulceres, les dartres & les démangeaisons qui viennent sur le cuir. Si elle est trop acre, on la peut tempérer avec de l'eau miellée.

La vingt deuxieme préparation est la teinture d'Antimoine. Pour procéder à cette préparation, on met fondre, à grand seu, dans un creuset huit onces de sel de tartre; on y jene, à diverses reprises, par cuillerées, six onces d'Antimoine en poudre; il se fond, s'unit au sel de tartre, & rend des vapeurs qui ont une odeur de soufre; on couvre le creuser; & on laisse le mélange en fusion pendant une demi-heure; on le verse dans un mortier, afin qu'il refroidisse, & on a une masse compacte. eassante, jaunaire, s'humectant aisément, de mauvaise odeur, d'un goût falé & âcre, pefant onze onces & demi ; on réduit la masse en poudre & on la met dans un matras, on y verse de l'esprit de vin alkalise, à la hauteur de quatre doigts ; on applique un autre matras zenverse sur celui-ci pour faire un vaisseau de rencontre; on lure exactement les jointures, & on met la matiere en digestion à une seule chaleur pendant deux jours, ou jusqu'à ce que l'esprit de vin soit devenu rouge; on

fépare alors les matras, on filtre la teinture, & on la garde dans une bouteille bien bouchée; on peur mettre de nouveau sur la résidence de l'espir de vin & procéder à la digestion comme ci-desse, on tire par-là une teinture aussi forte & aussi belle que la premiere; on artibue à cette teinture une vertu sudoritique & hystérique, mais elle excite des nausses, elle purge même un peu par le ventre quand on en donne en grande dose; elle est en noutre emmenagogue, propre pour lever les obstructions, pour la melancolie hypocondriaque, pour la giele, pour la petite vérole, pour les series malignes, pour les ferobut; lassose en est depuis quarte gouttes jusqu'à vingt, dans quelque liqueur appropriée.

Enfin la vingt-troisieme & derniere préparation antimoniale, est la reineure de verre d'Antimoine; cette préparation est fort longue, & même inutile, suivant M. Baron; mais comme nous avons rapporté ici toutes les autres, nous avons cru devoir aussi faire mention de celle-ci: on met pour ce procédé, dans un matras, fix onces de verre d'Antimoine fait sans addition & pulvérisé subrilement, on verse dessus du vinzigre distillé, à la hauteur de trois doigts, on bouche le vaisseau, & après l'avoir bien agiré, on le place en digestion sur le fable chaud & on l'y laisse pendant vingt jours , la liqueur aura pris une couleur rouge , tirant fur l'orange; on filtre cette liqueur , elle a l'odeur & le goût du vinaigre distillé : on verse sur le mare qui est resté dans le matras, de nouveau vinaigre distillé, à la hauteur de trois doigts; on met ce mêlange en digestion comme ci-de vant, & on l'y laisse pendant quinze jours, il se fait une nouvelle teinture aussi chargée que la premiere, on la filtre & on les mêle ensemble; on casse le matras pour en retirer la résidence du verre d'Antimoine qui se sera endureie au fond en une masse compacte de différentes couleurs, on la met fecher, elle pele cinq onces & lept gros : on remet la matiere en verre par la fusion , ce qui 140

est fort facile; on pulvérise ce verre & on le me: en infusion & en digestion dans un matras comme ci-devant, avec du vinaigre distillé, la teinture sera tirée en huis jours, & elle sera un peu plus rouge & plus foncée que les précédentes : on la filtre & on la mêle avec les autres : on casse le matras pour avoir la matiere du fond, qui sera en masse dure ; on la fait secher , elle pese étant seche cinq onces & trois gros; on la pulvérise, elle est de substance talqueuse, de couleur grise cendrée; on remet la poudre en infusion & en digestion dans un matras pour la quatrieme fois avec du vinaigre distillé, il se fait en l'espace de cinq jours une fort belle teinture; on la filtre & on la mêle avec les autres ; on casse le matras, & on fait fécher la résidence qu'on trouve rendurcie au fond en masse compacte, else pese quatre onces & fix gros : on la vitrifie comme devant; on a un verre d'Antimoine rouge brun, marbré, d'où il se sera séparé un peu de régule : on pulvérise ce verre, & on en tire la teinture de la même maniere avec du vinaigre distillé, on réitere le même procédé encore neuf ou dix fois, ou jusqu'à ce que le verre d'Antimoine ait cessé de donner de la teinture rouge ou dissolvant : on mêle toutes ces teintures, & on en retire par la distillation le vinaigre distillé jusqu'à ce qu'elles soient réduites en un extraît épais, onclueux, verd en la superficie, mais rouge brun en dedans, d'une odeur forte & piquante, tenant de celle du vinaigre, d'un goût acide & âcre, tirant un peu fur l'amer : on verse sur cet extrait de l'esprit de vin à la hauteur de cinq ou six doigts, & on le met en digestion chaudement dans un vaisseau de verre bien bouché pendant vingt-quatre heures, l'agitant de tems en tems, toute la matiere s'y délayera & fera un trouble rouge, on la laisse rasseoir, on remarque pour lors des liqueurs de deux couleurs; celle du dessus qui fera claire aura une couleur verte : on la filtre, & on la garde à part dans une bouteille bien bouchée, elle aura une odeur agréable & un goût âcre & pénétrant on ti

arribue une verru fortifiante, alexitere, diaphorétique; on prérend qu'elle est bonne pour arrêter le flux de ventre; on la prescrit depuis la dose de huit gouttes jusqu'à vingt, dans une liqueur appropriée; quant à la liqueur du fond, qui sera un peu trouble & épaisse, elle a une couleur rouge tirant sur le jaune foncé; elle donne aux mains une teinture forte, lorsqu'on la touche elle est agréable à l'odeur, & acide & piquante au goût; c'est felon Basile Valentin, le vrai alexitere d'Antimoine; cette liqueur n'est ni vomitive , nipurgative , quoiqu'elle se prépare avec le verre d'Antimoine, qui est tout à la fois émétique ou purgatif; mais elle est douée d'une vertu cordiale & fortifiante. M. l'Emery prétend qu'elle est uèsbien indiquée dans l'asthme, la phrysie, la mélancolie, la galle, la vérole, la fievre maligne, elle excite en outre, dit cet Auteur, la transpiration des humeurs; elle se prescrit de puis la dose de huit gouttes jusqu'à donze. M. Baron me regarde cependant ce remede que comme palliatif d'ans ces différentes especes de maladies; elle n'est même propre, selon cet Auteur, qu'à calmer pour un tems quelques symptômes, sur-tout ceux qui dépendent de l'affoibliffement du genre nerveux & d'un trop grand rallentissement dans le cours du sang.

Telles sont toutes les préparations antimoniales les plus usirées; nous n'avons aucun minéral qui en sour-niffe aurant, si on en exerque cependant le mercure & le fer; on fait encore usage de ce minéral sans aucun préparation, c'est-à-dire, crud, il est sur très-usiré dans les décoctions sudoritiques, dés qu'il s'agit de chasser a fur-tout attention qu'il ne se trouve aucun acide dans ces décoctions, parce qu'il rendroit pour lors certe substance émétique; quand on dit que l'Antimoine crud pris intérieurement dans ces sotres de lécoctions est diaphorétique, c'est plus parce que la décoction dans laquelle on la met est sudorique, que parce que de la nature il est diaphorétique. Le Docteur

and the second section

Marquet faifoit entrer de l'Antimoine crud porphyrifé dans son Electuaire antivenerien. Une poudre qui a cié anciennement fort en ulage est celle qui est composee de parties égales d'Antimoine crud, du foufre commun & des yeux d'écrévisse; on en donne un gros pour une dose, elle excite la sueur, elle convient contre la galle, la gratelle & la teigne.

M. de Bourgelat prétend que quand on prescrit l'Antimoine crud aux animaux, on peut en porter la dose depuis deux gros julqu'à trois onces ; le foie d'Antimoine elt très en usage pour les chevaux , il agit par l'insensible transpiration, il excite leur mue, il en rend les poils nets & beaux, il est d'ailleurs vermifuge ; on peut leur donner depuis la dose d'une demi-once jusqu'à trois ou

quatre onces.

L'Antimoine a donné anciennement lieu à de grandes contestations en Médecine, quoiqu'on s'en serve actuellement par-tout : en 1 566, sa nature n'étant pas bien connue, un Décret de la Faculté de Médecine, confimé par Arrêt du Parlement, en proscrivit l'usage; cependant Paumier de Caen, grand Chymiste & habile Médecin, ofa s'en servir en 1609, & il fut degrade; ce n'est souvent qu'après avoir lutté contre l'espece humaine, qu'on peut parvenir à lui être utile ; enfin la bonté de ce médicament fut reconnue & on l'insera des 1627 dans les classes des médicamens.

L'Antimoine est d'une grande utilité pour les Arts, on en fait sur-tout usage pour purifier l'or & pour polir les verres ardens; si on l'associe avec le cuivre, il rend le fon des cloches plus fin , & on en forme des caracteres d'Imprimerie en le mélant, mais en petite quantité avec le plomb; par son moyen on parvient à rendre l'étain plus blanc & plus dur; c'est avec cette substance, la suie, le plomb calciné, le sel & le sable, qu'en prépare l'és mail jaune de la fayance.

## ARCHE DE NOÉ.

On donne ce nom à un coquillage bivalve pétrifié, que Mi d'Argenville a placé dans la claffe des cœurs; ce coquillage est strict, allongé par deflous, & formé comme la quille d'un vaisseau, avec deux élévations par dessus, du côté de la charnier; on trouve de ces fossiles en pluséeurs endroits de la France

## ARDOISE.

N appelle Ardoise une espece de schist de la nature de l'argile, sans transparence, de couleur bleue ou grife, ou même rousse, qui se divise en lames minces, plattes & unies, employées pour convrir les maisons; ses parties intégrantes sont si petites, qu'on ne peut pas les discerner facilement ; l'Ardoise n'est pas dure, on l'égratigne aisément avec une pointe, & fi on la frappe avec l'acier elle ne donne point d'étincelles ; elle se vitrifie; lorsqu'elle est dure, elle entre même très-facilement en fusion, mais le verre qui en provient est toujours trouble, elle ne sait esservescence en aucune façon avec les acides. Vallerius diflingue différentes especes d'Ardoises; la premiere, selon lui, est l'Ardoise de tables , fissilis subtilior , polituram quodammodo admittens. Cette espece eft très-fine, elle prend parfairement bien le poli, sans cependant devenir luifante; la couleur en est noire, elle se change dans le feu en un verre spongieux & plein de trous d'un verd foncé, ce verre ne nage cependant point à la furface de l'eau ; sa pesanteur spécifique est à celle de l'eau dans la proportion de 2. 730. :: 1000. \*. Scheuchzer a remarque que dans les Ardoifes de table, les feuilles ARD

dans lesquelles elles se divisent, sont composées de deux couches dont la supérieure est toujours dure & prend le poil; tandis que l'insérieure est plus molle & ne peut être polie. Ces différentes couches se trouvent toujours dans la carrière disposées alternativement sans aucune autre différence.

La feconde espece est l'Ardoise des toits: Ardesta tegularis. Vall. Elle est ordinairement durc & blanchitte, & si on vient à la frapper contre un corps, elle rend un son très-sort; sa pelanteur spécifique est à celle de l'eau dans la proportion de 3, 300. :: 1000. ". On s'en sert pour couvrir les maisons; pour qu'elle soit

bonne il ne faut pas qu'elle s'imbibe d'eau.

Latroiseme espece est l'Ardois charbonneuse, sissilia carbonnaius. Elle est très-noire, on la trouve pour l'ordinaire dans le voisinage des mines de charbon de terre, elle est si tendre qu'on peur la racler très - facilement avec un couteau, aussi produit - elle une poudre noire; quand on la fait calciner à un seu doux, elle devient blanche & friable; mais si on la calcine daus des vaitseaux fermés, elle devient luisante comme du crayon, sa couleur en est néanmoins plus pâle & à peu près semblable à celle d'un métal; on peut pour lors s'en servir enguise de crayon pour dessiner, elle se vitrise à un seu

Vallerius met au rang des Ardoiles la pierre à aiguifer. Il en forme même la quatrieme espece. Cos obcaria, fissilits folidas, mollior Lamellis crassiloribus. Vall. Cette espece est d'une consistance si tendre, qu'on peix aisement l'écraser, elle se divisse en morceaux épais, mais toujours transversalement & en feuilles, dont la couleur est distérente & facile à distinguer; lorsqu'on la frappe elle se fend en lignes droites, sa pesanteur spécisque est environ de 2. 300:: 1000. \*. On en distingue de plusieurs fous-especes: la pierre à aigussier, noire, coticula nigra, elle est peu compacte, parosi striée à l'intérieur, se gonsse au seu comme de l'écume, a quand elle est virissée, elle ne surnage pas à l'eau. La pierre à aiguiler grise, coticula cinerca. Celle-ci est en tout semblable à la précédente, elle est cependant un peu moins dure. La pierre à aiguiler jaundre, coticula stavessens. Cette pierre est très-dure, elle soutient un feu très-violent avant que de se vitrisser; à peine peut on distinguer les particules qui la composent.

Il est à obsérver que les pierres à aiguiser à l'huile si sufices, font composées, ainsi que les Ardoises, de deux couches, dont l'une est noire & d'un gris de ser, l'autre jaune, & toutes deux sont comme collées ensemble; la couche noire ou grise résiste plus long-tems à un seu violent, & avant qu'elle commence à setter de l'étume, la jaune est déja réduite en un surre très-shuile.

La cinquième espece, toujours selon Vallerius, est l'Ardoise grossiere, autrement la schiste. Fissitis solidais autissimas in lamellas non divisibitis. Cette Ardoise est dure & compaste, elle ne se divise pas facilement par couches & encore moins par feuilles, ou suivant des lignes droites. La couleur en est ordinairement grise; cette espece d'Ardoise est grossiere; il s'en rencontre qui se casse à peu près comme la pierre à fusil, quoiqu'elle paroisse feuilletée, elle donne dans le seum verre solide & compaste, qui n'est que peu ou point du tour poreux ou spongieux.

La fixieme espece est celle qui est tendre & friable, cette espece d'Atdoise est si peu compacte & si friable qu'à peine peut-on y toucher, on l'écrase très-aisément entre les doigts, il y en a cependant quelquéfois qui

ont plus de confistance.

La septieme & demiere espece est la pierre noire, autrement le crayon noir. Fililis mollior, fristilis, pittorius. Cette pierre est comme une espece d'Ardis, détruite, elle est tendre & peu compasse; on en fair usage pour écrire ou pour dessiner, elle donne une mauvaise odeur dans le seu, y perd sa couleur & devient

Tome III.

rougeatre, elle peut pour lors s'employer comme de

crayon rouge.

Vallerius qui a mis l'Ardoise dans le rang des pierres vitrifiables, en donne pour raison la propriété qu'a l'Ardoise, aiusi que les pierres vitrifiables, de se fondre au feu , & de ne point faire effervescence avec les acides : la plus grande partie des Ardoises, dit encore Vallerius, tire son origine de la pierre calcaire & de la marne; mais par les végétations & autres accidens qui s'y trouvent, on peut très-bien conjecturer que d'autres ont pour origine le limon & la terre en pouffiere : quand l'acide vitriolique universel, uni avec quelque substauce graffe & réfineuse, vient à se joindre à une de ces especes terre, & qu'après avoir abreuvé cette terre ou ce ciment , il s'y durcit ; elle prend alors la consistauce de l'Ardoise & devient épaisse à proportion de la plus on moins grande quantité de la matiere fluide qui est venue s'y joindre. Langius attribue la formation de l'Ardoise à un dépôt ou à une précipitation qui s'est faite dans l'eau, soit du déluge, soit de quelqu'autre inondation par laquelle la terre est tombée peu à peu au fond de l'eau tranquille, & prétend que les couches se sout ainsi formées en raison du poids de chaque matiere. Mais selon Vallerius, ce sentiment ne s'accorde ni avec la pesanteur spécifique des seuilletis ou des couches, ni avec les propriétés des végétaux, minéraux & autres corps qui s'y trouvent mélés dans les couches de l'Ardoise; on ne peut pas cependant nier qu'une partie des Ardoises, dont les couches sont horizontales, n'aie été formées par le déluge qui peut avoir fait aller une couche de terre sur une autre, & que ces couches n'aient pris coufistance dans cette situation; mais la pesanteur des corps & de la terre, & la propriété qu'ils ont de se précipiter au fond de l'eau, n'ont point autant contribué à cet arrangement, qu'une autre force qui est celle du courant & de la violence des eaux.

L'Ardoise servoit anciennement de moilons pour cons-

147

mire les murs; on l'emploie encore à cet ufage dans fes endroits où les carrieres de cette matiere sont abondantes. La plipart des murs d'Angers se trouvent encore bâtis de bloes d'Ardois. Quand l'Ardois sort de la cartiere, elle est tendre; mais si on l'exposé à l'air, elle se ductit : on la trouve par bancs dans ses carrieres; il s'y trouve des sentes si près les unes des autres, que les lames qu'elle forme, ont très-peu d'épailleur: on les divise par le moyen de ces sentes, & c'est ainsi qu'on les prépare pour servir de couvertures aux bâtimeis.

On ne peut ouvrir les carrieres d'ardoise & y travailler qu'avec les plus grands dangers; mois aussi quand la carrière est bonne, on fait sa fortune, & on se ruine au contraire, quand elle ne vaut rien. L'Ardoife est située plus ou moins profondément dans le sein de la terre. Quand on a une fois enlevé les terres & fait la premiere ouverture de la cosse ( on nomme ainsi la premiere surface que présente le rocher au-dessus de la terre ) on s'apperçoit quelquefois que l'Ardoise qui s'y trouve est tendre & parsemé de veines, c'est ce qui s'appelle être en seuilletis, elle n'est pas pour lors faite, & elle n'a pas affez de consistance pour être divisée en lames d'une duteté réquise ; il ne faut pas cependant désespérer pour cela: comme l'Ardoise devient plus dure & plus confistante, à mesure que la perriere, autrement carriere, acquiert plus de profondeur, il peut très-bien se faire qu'on rencontre de la bonne Ardoise après les seuilletis. D'autrefois l'Ardoise se trouve des l'ouverture, être excessivement dure & cassante, il n'y a pas dans ce cas grande espérance, car plus on avance, plus elle devient dure & de mauvaise qualité.

Lorfqu'on est parvenu dans les perrieres à une certime profondeur, l'eau coule en abondance de toute part, & descend souvent du rocher par des veines. Pour obvier aux inconvéniens que pourroient occasionner ces eaux, il faut dès l'instant qu'on exploite les ptetiers bancs, pratiquer une foncte ou rigole en pente,

Кi

qui puisse réunir toutes les filieres stillentes de ce suide; & le déterminer à couler dans une cave profonde qui doit être au pied de la earriere, d'où on la remonte à l'aide des machines que fait mouvoir un cheval.

Pour que l'Ardoife foit bonne, il faur qu'elle donne un son clair & que sa couleur soit d'un bleu léger; celle dont le bleu tire beaucoup sur le noir, s'imbibe-volontier d'eau; une autre marque qui distingue une bonne Ardoise d'avec une mauvaise, c'est qu'une bonne Ardoise parost dure & raboreuse au toucher, & qu'au con-

traire une mauvaise se trouve toujours aussi douce que si on l'avoit frontée d'huile.

Un moyen sûr pour connoîtré encore si une Ardoise est bonne & si sa nature est relle, qu'elle ne puisse s'imbiber d'eau est celui-ci : vous placez un morceau de cette pierre perpendiculairempat dans aun vaste, oui it y ait un peu d'eau; vous le faites tenit dans cette position tute journée. Si l'Ardoise est d'une contexture serme, elle n'artitera point l'eau an-delà de sit gignes au deltigle de fon niveau; & peunêtte n'y aura-t-il que les bords qui étant un peu défunis par la taille, se trouveront humectes; mais si l'Ardoise est de mauvaise qualité, elle s'imbibera d'eau comme une éponge jusqu'à sa surface su-périeure.

M. le Clerc, Chiruzgien-Accoucheur de Châteaulia en Bretague, nous a fait part dans un Mémoire qu'il nous a adrellé, qu'il se trouve aux environs de ladire ville plusieurs cartieres d'Ardoise. L'Ardoise qu'on en tire de lou lui, et de très-belle qualité; on en fait même un grand commerce dans le pays. Ce Chirurgien a fait quelques expériences sur les propriérés médicinales de cette que ex expériences fur les propriérés médicinales de cette pierre, & coujours avec fuccès. Il a guéri par son moyen disférentes maladies de la peau, relles que des darrers; mais M. le Clerc averir en même tems qu'il faut faite précéder la saignée & la purgation, principalement si les darrets son anciennes & invetérées. Il est encore essent plus pour lors, a joure-t-il, d'avoir recours aux tisanes &

aux bouillons propres à adoucir le fang & à le purifier. Enfin, fuivant ce Chirurgien, il n'y a point de meilleur topique que l'Ardoife pour la fquinancie, les maux de gorge de toute espece, le luete relachée, le gonsement & l'inflammation des amygdales. M. le Clerc ne doute nullement que, si on vouloit saire d'autres expériences avec l'Ardoife, on pourroit y trouver de tresbons remedes pour différentes maladies.

## ARGENT.

CEST un metal blanc, parfait & éclatant; après l'or on peut dire qu'il est le plus beau, le plus ductile, le plus, hac au feu & le plus précieux des métaux; avec un grain d'Argent on peut faire un fil de trois aulnes de long & de deux pouces de large; on peut même en formet une tasse capable de contenir une once d'eau; nous eraminerons plus particulierement la nature de ce métal, après avoir donné la liste des différentes especes de mines d'on lo le tire, & après avoir indiqué les endroits de la France on on en peut trouver; on le trouve quelques jur, formé naturellement dans les mines; il est cependant plus ordinaire de le trouver mélé avec des maiteres étrangeres, & pour lors il se rencontre dans la mine sous différentes formes, & sous diverses couleurs, même des plus variées.

Vallerius diftingue dix especes de mines d'Argent; la première, selon lui & selon tous les Minéralogistes, est l'Argent vierge, ou l'Argent natif; cet Argent est plus ou moins pur, mais il ne se trouve mêlé ni avec du source, ni avec de l'arsenie, aussi le remarque-t-oan très-diffinétement & même d'une manière fort sensible dans la pierre, la terre & le sable; il y a sept variérés de mines d'Argent natif. v. L'Argent natif ou vierge, en masse, il est en gros morceaux, ainsi que l'indique en masse, il est en gros morceaux, ainsi que l'indique

Kiij

fon nom. 2°. L'Argent vierge en grains; c'est un amas de petits grains ou de globules d'Argent. 3°. L'Argent vierge dentelé, il est ainsi nommé à cause de sa forme qui est en pointes ou en dents, & qu'on nomme par centeraison dentes argentei. L'Argent vierge ramifié, les Curieux en ornent leurs cabinets ; cet Argent croît , pour se servir de ce terme , sous la forme de branches & de rameaux semblables à ceux d'un arbre. 5°. L'Argent vierge en lames; c'est un composé de lames, tantot minces, tantot épaisses. 6°. L'Argent vierge capillaire; il a la forme de chevenx ou de flocons d'Argent. 7°. Enfin l'Argent vierge superficiel. Il est à observer, au sujet de l'Argent natif, qu'il n'y a aucun métal si pur que celui-là dans sa mine, il se trouve sur le quartz, le spath, le caillou, l'ardoise, le cobalt, & il est même quelquefois attaché à d'autres mines d'Argent ; d'autrefois il est entouré d'une enveloppe de pierres ou d'un stalactite, & il n'est pas possible pour lors de . l'appercevoir qu'on n'en ait ôté la croûte qui l'environne.

La seconde espece de mine d'Argent est celle qu'on nomme vitreuse; elle est très-riche, on la prendroit pour du verre, ou du moins on diroit qu'elle est fluide; elle est ordinairement remplie de grains brillans, de crystal & d'Argent, sous la forme de cheveux, & elle est toujours d'une figure irréguliere & indéterminée. Elle est si tendre & si molle qu'on peut la tailler , la graver & l'étendre sous le marteau; à la lymphe d'une chandelle on peut la mettre en fusion, elle contient plus de 4 d'Argent. Avec du soufre on distingue douze variétés de cette espece de mine; la premiere est trèsrare, c'est la mine d'Argent vitreuse blanche; la seconde est plus ordinaire, c'est la mine d'Argent vitreuse couleur de plomb; sa couleur ressemble totalement à celle de la galene. La troisieme est la mine d'Argent vitteuse brune; quand on la coupe, elle devient verte dans l'endroit de la section. La quatrieme est la mine

d'Argent virreuse verte. La cinquieme, la mine d'Argent virreuse jaune. La sixieme, la mine d'Argent virreuse exabélet. La septieme, la mine d'Argent virreuse exabélet. La septieme, la mine d'Argent virreuse à crystaux octahedres, semblables à ceux de l'alun. La buineme, la mine d'Argent virreuse en grains. La dixième, la mine d'Argent virreuse en grains. La dixième, la mine d'argent nitreuse feuillerée; quand cette mine est en losange, on la nomme mine d'Argent virteuse superioreuse est la mine d'Argent virteuse superioreuse superioreuse de derniere est la mine d'Argent virreuse friable.

On donne à la troiseme espece de mine d'Argent, le nom de mine d'Argent cornée; cette mine est fort riche, demi-transparente & d'une couleur brune, tantôt plus, tantôt moins soncée, ou la prendroit pour de la cone travaillée, ou de la colophane, elle est d'une sigure irréguliere & indéterminée à l'extérieur, mais à l'imérieur elle est feuilletée, elle n'est pas des plus perdates, elle est friable & se fond à la samme d'une chandelle, il y a dans cette mine boaucoup de soufre, peu d'arsenie & § d'Argent, il n'y a que trois variétés de cette mine, la cornée jaune, la cornée brune & la comée

verdatre & rougeatre.

La quatrieme espece est connue sous le nom de mine l'Argent rouge , autrement rosselere, cette espece de mine est d'un rouge tantôt plus vis, tantôt plus soible; quelquesois, dit Vallerius, elle opaque, d'autresois elle est transparente, elle est aussi tantôt irréguliere, tantôt réguliere & crystalline, elle contient beaucoup d'arfenic, peu de soufre & de ser, & environ à d'Argent; on la trouve pour l'ordinaire en morceaux de la forme de rognons, enveloppée dans d'antres minéraux; les Minéralogistes en reconnoissent huit variétés; ils nomment la premiere, mine d'Argent rouge transparante, & en effet, le rouge de cette mine appropche de celle du rubis: la seconde est la mine d'Argent rouge opaque, cette mine est d'un rouge soncé & temblable

K iv

au cinabre, quoique cependant d'une couleur un peuplus claire; ou diroit aussi qu'elle est vitreuse. La troisieme est la mine d'Argent d'un rouge tirant sur le bleu, cette variété est opaque comme le sont toutes celles de cette espece, elle est aussi d'un rouge nuancé de bleu, à peu près comme le Lapis Lazuli. La quatrieme est la mine d'Argent d'un rouge tirant sur le noir; cette variété est d'une couleur noirâtre, parsemée de petites taches rouges. La cinquieme est la mine d'Argent rouge cristallisée & transparente. La fixieme variété est connue fous le nom de mine d'Argent rouge superficielle; on donne à la septieme le nom de mine d'Argent rouge en fleurs, cette mine ne contient que très-peu de métal; la dernière enfin est la mine d'Argent d'un rouge brun ; cette mine est de couleur de foie & re contient que trèspeu d'Argent; en général la mine d'Argent rouge est cependant fort riche, on la rencontre dans toutes fortes de pierres, dans le quartz, le spath, le crystal, la pierre de corne, elle est communément jointe à d'autres minéraux : plus elle est d'un rouge clair & transparent, moins elle contient d'Argent.

Nous donnerons, avec Vallerius, à la cinquieme espece, le nom de mine d'Argent blanche ; cette espece est d'un gris clair ou blanchatre, compacté & brillante ; on la prendroit, à la voir à l'extérieur, pour des écailles blanches de poisson; elle est d'une figure irréguliere, aigue, caffante & pefante, elle a affez de refsemblance avec la galene à points brillans, mais elle est plus strice & ne se laisse point tailler avec le couteau comme elle ; elle renferme du soufre , de l'arfenic , un peu de cuivre, & environ un tiers d'Argent.

On admet aussi différentes variétés de cette espece de mine ; la premiere est celle qu'on appelle, à proprement parler, la mine d'Argent blanche ; la feconde est la mine d'Argent blanche tirant sur la couleur de plomb ; la troisieme est la mine d'argent blanche blenatre, elle est affez femblable à de l'acier qu'on a fait bleuir par le

153

recuit. La quatrieme enfin est la mine d'Argent blanche

spongieuse, ou comme vermoulue.

La fixieme espece de mine d'Argent est la noire; celleci est d'une couleur entierement soncée, semblable à celle de la suie; elle est pesante & peu compaste, on la trouve pour l'ordinaire dans duspath, dans du quarz, ou dans de la pierte de corne noire, elle contient du coivre & du ser, de même que du plomb, qu'il est fur-tout très-facile de distinguer dans celles qui sont d'un noir luisant comme de la poix; cette mine rend souvent plus d'un quart d'Argent; elle a aussi, de même que toutes les autres especes, ses variérés. La première de se variérés est la mine d'Argent noire solide; la seconde, la mine d'Argent noire sponçicuse ou vermoulue, & la troisseme est la mine d'Argent d'un noir luisint comme de la poix.

La mine d'Argent grife conftiue la septieme espece de mine d'Argent; cette espece est solide, pesante, presque semblable à la mine d'Argent blanche, mais d'une couleur plus soncée, tirant sur le verdâtre; elle est très-friable & peu compacte, elle contient depuis deux jusqu'à trois marcs d'Argent en quintal; on en tire austiqu'à trois marcs d'Argent en quintal; on en tire austicés: la mine d'Argent d'un gris tirant sur le brun, &

la mine d'Argent d'un gris de cendre.

Vallerius place dans la huitieme espece lamine d'Argent en plumes; elle est blauche ou noire, & disfiere très-peu de la mine d'antimoine, elle est remplie de stries ou de ssiere qui la sour ressembler à de l'alun de plume; la mine d'Argent en plume noire, & celle ea

plume blanche forment les deux variétés.

Nous appellerons, avec Vallerius, la neuvieme efpece, mine d'Argent molle; elle a peu de liaison, elle ell molle & comme fluide, & contient, on de l'Argent vierge, ou quelque portion de mines d'Argent don nous venons de faire mention; elle varie à proportion de la pierre ou de la mine avec laquelle elle se trouve

To Carry

mêlée. Cette mine admet six variétés; la premiere est ce qu'on appelle la mine d'Argent molle de différentes couleurs : certe mine , quoiqu'elle foit de l'espece des molles, ne laisse pas cependant d'avoir de la dureté & de laliaison, elle est d'une couleur jaune & verte, ou de couleurs d'excrémens d'oie, elle est aussi quelquefois rougearre; la seconde est la mine d'argent molle jamatre; la troisieme, la mine d'argent molle & grosse au toucher; on la prendroit même pour du beurre, tant elle est grasse, on prétend que c'est une mine imparfaite, dans laquelle l'Argent est sur le point d'être produit & engendré. La quatrieme est le gubr d'Argent, ou la mine d'Argent liquide; cette prétendue mine est une matiere liquide & coulante qui a la propriété de se durcir à l'air; elle est d'un blanc tirant sur le gris ou sur le brun, elle contient ou de l'Argent vierge, ou du moins une vapeur ou substance dont l'Argent ne doit pas tarder à se produire. La cinquieme est de la marne contenant Argent, cette marne est d'une couleur blanchâtre, ou elle renferme de l'Argent vierge, ou elle a reçu à l'extérieur une vapeur propre à en produire, ou enfin c'est une mine d'Argent détruite & décomposée. La fixieme & derniere variété est enfin de l'argille contenant Argent, cette argille est de couleur bleue, elle contient de l'Argent vierge, ou du moins elle a reçu extérieurement de l'Argent qui en contenoit.

La dixieme especes l'a mine d'Argent sigurée; cette mine se diverssie par la forme & sa figure; Vallerius en rapporte deux variétés; sa premiere, selon lui, est la mine d'Argent en épis, cette mine ressemble parfairement à des épis, de la seconde est la mine d'Argent ar-

gilleuse, représentant des insectes ailés.

Outre les mines d'Argent ci-dessus indiquées, on trouve encore de l'Argent dans la mine rouge d'arsenic, dans les mines de cobalt, dans la blonde, la blonde rouge, la mine de cuivre blanche, la galene ou mine

de plomb cubique, & la galene minéralifée.

La France, quoique moins riche en mines d'Argent que plusieurs autres Royaumes, ne laisse cependant pas que d'en avoir beancoup. Dans la Généralité de Paris on découvre dans plusieurs endroits, au milieu même. de groffes maffes de sable jaune & rougeatre, des veines horizontales de mines de fer imparfaites, qui tiennent or ou Argent; il y en a à Geroncourt, Marine, Grizy, Berval & autres Villages au delà de Pontoise, route de Beauvais, qui donnent aux essais depuis quatre ceus einquante jusqu'à mille grains de fin , dont moitié & davantage est en or & le reste en Argent ; il est même très-difficile de séparer ces métaux dans la fonte en grains. A Geninville, situé à une demi-lieue ou environ au-delà de Magny, route de Rouen, à deux lieux de Notre-Dame la Desirée, près Saint-Martinla-Garenne, & à quatre lieues de Meulan, on remarque plusieurs indices qui annoncent la mine d'Argent. En 1729 on y fit faire un puits de quinze pieds de profondeur & d'une pareille largeur, à vingt pieds de distance du chemin qui conduit au moulin de cet endroit; ce puits est actuellement plein d'eau; si on en croit la tradition du Pays, l'Argent n'est tout au plus qu'à quinze pieds. Dans le Hainault il y a aussi une mine d'Argent . elle est située à Chimay. Dans notre Vallerius Lotharigia, ou Catalogue des mines de la Lorraine, nous en avons indiqué plusieurs; celle de Lubine dans la Lorraine Allemande, fournit de l'Argent & du cuivre ; le filon a plus de deux pieds d'épaiffeur ; la mine de la Croix a des filons qui donnent du plomb, du cuivre & de l'Argent. Les mines de Sainte-Marie au Village de · Sainte-Croix, & au Village de Lusse, dans la Prévôté de Saint Diez, sont de cuivre tenant Argent. On voit au Val de Lievre, dans la même Province, plusieurs mines d'Argent, de cuivre & d'autres métaux. Au Val de Sainte-Marie, une mine d'Argent naturel qui se trouve immédiatement au-dessus de la pyrite, & une mine d'Argent rouge mêlé avec la mine de cuivre, chose très-

r . Cougle

rare; à Sainte-Marie-aux-mines, plusieurs mines de cuivre tenant Argent, d'autres mines de plomb renam Argent & quelques filons de mine d'Argent rouge, de mine d'Argent vitté, éparpillé dans un beau quartz.

Si la Province de Lorraine est si riche en mines d'Argent, celle d'Alsace ne l'est pas moins. A Giromagny & au Puy, dans la Haute Alface, il y a une mine d'Argent & une mine de cuivre dont on a tiré scize mille marcs pesant en Argent & vingt-quatre milliers en cuivre, mais comme la dépense égaloit presque le profit, on a cessé de les exploiter; il y a actuellement dans un canton, connu fous le nom de Phevigtorne, deux mines d'Argent qu'on exploite; celle de Theirzgran, qui: étoit des plus confidérables en 1733, & qui passoit pour être fort riches'est totalement enfoncée & remplie d'eau ; il y a austi une mine d'Argent à Haunette-le-Hout qu'on nomme Gueschaff : elle contenoit encore du cuivre ; mais les guerres , qui ont anciennement désolé cette Province, l'ont faite abandonner. Au Village de Stembach, proche Stenay, dans le Val de S. Amandde-Thurn, & à Saint-Nicolas, près Rougemont, il se trouve deux mines de cuivre tenant Argent, & de plomb tenant Argent; ces mines ont aussi été abandonnées à cause des guerres. On a cependant repris depuis quelques années le travail de celles de Stembach qui font de plomb.

La Franche-Comté n'est point plus désude de mines d'Argent, selon Dunod, qui a publié l'histoire de ce Comté, i s'y trouve trois mines d'Argent ouvertes; sçavoir, deux de Charquemont dans le Mont-Jura; mais elles sont abandonnées depuis quelque tems, & une près la Ville de Long-Saulnier, celle-ai passe pour

être très-abondante.

On trouve encore des mines d'Argent dans le Dauphiné, dans le Haut & le Bas Briançonnois; depuis Valence, à deux lieues de Toutnon, le long du rivage du Rhône, il n'y a rien de si commun que d'y rencontrer In grand nombre de Payfans qui n'ont d'autres occupations que de féparer les paillettes d'or & d'Argent; ils gagnent même trene à quarante fols par jour à ce travail. A l'Hermitage au-deflus de Tein & vis-à-vis Tournon, il y a une mine d'or & d'Argent, Chambos dit en avoir tité par se sessiais. Cette mine est heureusement struée, elle mériteroit bien quelqu'attention. A la Gardette, lieu dépendant de la Communauté de Villar-Edmont, ou rencontre encore une minedont les essais on

fournis de l'or & de l'Argent.

En Provence, au territoire d'Hieres, il y a une mine de cuivre tenant Argent & un peu d'or ; à Barjoux, une mine d'or & une d'Argent; au territoire de Luc, Diocese de Fréjus, une mine d'Argent; à Verdaches, près la Ville de Digne, une mine de cuivre tenant or & Argent; dans le Vélay, le Vivarais, le Gévaudan & les Sévennes, à la montagne d'Esquieres, près le Village d'O, en Vélay, une mine d'Argent, ptès de Mine, fix mines de plomb tenant Argent. Le flon du puits de S. Louis rend à l'essai trente-deux livres & demie de plomb fur sept onces & un denier d'Argent. Le filon du puits S. Pierre, pris au hasard, ne donne que cinq livres douze onces de plomb, & trois gros deux deniers huit grains d'Argent. Le filon qui est à côté de la fontaine du Village, donne en plomb treize livres & demie, & en Argent une once sept gros & un denier. Le filon du puits Saint-François donne en plomb trenteneuf livres, & en Argent, neuf onces cinq gros un denier.

A Espagnac on rencontre une mine qui rend trentetrois livres en plomb, & huit onces d'Argent par quintal de plomb. A Mont-Mirat, à trois lieues de Florac, il se trouve aussi une mine de plomb; mais cette mine tient un peu d'Argent, elle rend quarre-vingt pour cent. La mine d'Escombet, à quarte lieues de Mende, est encore une mine de plomb; elle donne trente - trois par cent, mais ce plomb tient deux onces d'Argent par quintal.

Langi

Le Languedoc & le Rouergue abondent aussien mines d'Argent. On y remarque sur-tout la mine d'Argent de la Canette, sur la montagne noire, près de cette Vallée; à Lanet, dans le même canton, en 1660, le filon qui étoit à fleur de terre, avoit plus d'un pied. Sept quintaux de son minéral donnoient un quintal de cuivre & quatre marcs d'Argont. On a decouveit à Avéian des roignons de mines de plomb, qu'on a nommé extrafilons, ils fout couverts de terre fort humide. Dans une ancienne ouverture, il s'est trouvé deux filons qui se réunissoient dans le roc jusqu'à quatre toises de profondeur. On tire de cette mine, par quintal, dix onces d'Argent. On en a fait tirer deux cens quintaux ; ils ont rendus deux cens cinquante marcs d'Argent. A Mauxdes-Barres, petite Ville de la Vallée de Cambellon, il y a encore une mine d'Argent. On rencontre dans le mas de cabardes, sous la montagne noire, des marcasfites, qu'on assuroit autrefois contenir beaucoup d'Argent; dans le Diocese de Beziers, aux endroits nommes Caillus , Aumes , Die , Lunas & Bouffagues , il y a des mines de plomb, qui sont riches en Argent, & près de la Vaouste, Comté d'Alais, il se trouve une mine de plomb qui tient aussi Argent.

Dans le Routlillon, au territoire de Pratz de Mouillloss ou de Sainte-Marie, tenant Argent; à deux cens
pas de cet endroit un autre filon, dit le Minier de SaintLouis, tenant Argent: au même tetritoire de SaintLouis, tenant Argent: au même tetritoire, dans un
endroit nomméSaint-Salvador, à une lieue & demie de
distance, autres filons semblables aux précédens; près
de la Vaill, mine de cuivre tenant Argent en deux
filons voifins: dans la Viguerie de Constant, au territoire de Ballestin, Col de la Galline, mine d'Argent de
de cuivre, filon de quatre pieds: au puich des Mores,
même terroir, filon de cuivre tenant Argent, au terroir
de Saint Colgat, mine d'Argent, filon d'un travers de
doigt dans une roche bleuâtre; dans la même Pa-

roifie d'Escarro, mine d'Argent & cuivre, au lieu nommé Lopla de Gaüte; à la gauche des étangs, un'filon de cuivre & d'Argent; à la Cama, mine de cuivre & d'Argent, filon de trois pieds; au territoire d'Estouce, derriere le Col de la Galline, mine de cuivre & Argent, Dans la Cerdagne Françoife; y Vallée de Carol, au lien nommé Peursoire, une mine d'Argent; au Village de Mezous, à quelques lieues de Perpignan, ily a des filons riches en Argent, cuivre & plomb, ily a des filons riches en Argent, cuivre & plomb,

C'est dans le Comté de Foix, de Couserans, que les Espagnols vinrent, en 1600, fouiller les mines de Saint-Pau & en emporterent de la mine d'Argent trèsriche; on fut obligé de s'en plaindre à Henry IV, qui Vmit ordre; à Alfen, Cabanes, Cardazet, il se trouve des mines d'Argent, il y en a même trois à Cabanes; les minieres de l'Aspic sont les mines de plomb tenant Argent; à Cousson, mine d'Argent qui tient or ; à Défastie, à Lourdat ou Lordat, & dans la montagne de Monstroustand, mines d'Argent; les principales mines de la Vallée d'Uftou, sont celles de Bryos, de Peyrener, de Carbonere, d'Argentere, de Balvogne. de l'Arpaine, de la Fonta, de Martera, & de Peyre. peruse, elles sont environnées de montagnes & toutes fort riches en Argent. La montagne de Riviere - Nord abonde en mines de cuivre tenant or & Argent; dans la montagne d'Argentere, & dans celle de Montarisse qui est encore un reste des anciens travaux des Romains. les mines d'Argent n'y font pas moins riches; la montagne de Geras fournit une mine de plomb qui tient or & Argent, le filon en est gros comme la cuisse. En 1749 on a découvert près la Bastide de Seron , les mines d'Argent & de cuivre, de meras & de montegale.

Comminges, à cinq lieues d'Aspech, & hors du » Porta dans la montagne de Chichais, a auffi fa mine d'Argent, elle tient de l'or, dans l'Asperges, montagne « de la Valléed'Arbouft, dans la Vallée du Luchon, vojfine de celle d'Arpour, courte les montagnes de Lys, de Gouveilh, & de Barousse à dans la petite Ville de Lege, il y a mine de plomb tenant Argent; la montagne de Louquette sournit une mine de plomb & d'Argent, qui tient or. Goueyan, montagne voisse du Comté de Comminges est remplie de mines d'Argent, do Goveilh entre les Vallées de Loron, de l'Arbousse & Barouges, auprès d'un Château Royal de Henry IV, il se trouve deux riches mines de plomb tenant Argent; la Vallée de l'Esquiere a encore desmines de plomb qui tiennent Argent; un seul homme en peut tirer deux quintaux par jour; la montagne de Lys abonde prin-

cipalement en mines de plomb tenant Argent.

Dans le Béarn, la mine de cuivre de Biello tient un peu d'Argent, elle est située à cinq lieues de Laruns , Vallée d'Osseau ; dans la Basse Navarre , dans la montagne d'Agella, dans celle d'Avadet, il y a plusieurs mines de plomb tenant Argent. Les mines d'Argent dans les Pyrenées sont très-fréquentes ; dans la montagne de Machicot , il y a une mine de cuivre tenant un peu d'Argent : le filon paroît couper la montagne; dans la montagne de Malprestre il se trouve encore plusieurs filons de mine de cuivre tenant de l'Argent : dans celle de Ludens une mine de plomb tenant Argent; dans celle de Portuson, des mines de plomb & d'Argent ; dans celle de Baraava , du côté de l'Espagne , des mines d'Argent, de plomb & d'azur de roche; dans celle de Varan ou Varen, au pied de laquelle est la petite Contré de Zazan, est une mine de plomb tenant un trentieme d'Argent; dans celle de Coumade, autre mine de plomb tenant Argent; dans celles de Bouris, plusieurs mines de cuivre, de plomb, d'Argent & d'azur ; dans celle de Saint-Bertrand , deux mines de cuivre tenant Argent; à Pladeres, montagne du côté de l'Espagne, mine de plomb abondante & tenant Argent, à une lieue de Sordes, toujours dans les Pyrenées, est une mine d'Argent.

L'Auvergne a encore ses mines d'Argent, on en

trouve une à Pouripe, près de la montagne du Puis. L'Angoumois fournit aussi de ce métal, il y a à Manet près de Montbrun une mine d'Antimoine qui contient de l'Argent; nous nous garderons bien de passer sous filence la fameuse mine d'Argent du Nivernois qui est si riche, elle est située au Village de Chitry-sur-Yonne elle a rendu en une seule année onze cent marcs d'Argent, & environ cent milliers de plomb, elle fut trouvéo par un des plus grands hafards, ce fut en fouillant les fondemens d'une grange. Nous ne parlerons pas ici de la mine de cuivre tenant Argent, qui se trouve en Tourraine auprès de l'Abbaye de Noyers, ni de quelques mines d'Argent abandonnées dans le Berry ; nous ne dirons rien non plus de la mine d'Argent qui se trouve en Bretagne dans la perite forêt nommée le Buisson de la roche mareft. Toutes ces mines démontrent que celles fituées près de la petite Ville de Lavion, deviennent trop nombreuses pour pouvoir toutes les insérer ici; nous en aurons même suffisamment rapporté pour prouver combien la France abonde en mines d'Argent. Nous ne sommes donc pas obligés de recourir à d'autres Nations pour nous procurer ce métal précieux, il ne s'agit que de fouiller nos montagnes & on y trouvera de quoi contenter nos besoins. Combien de pauvres misérables ne pourroit-on pas même occuper à ce genre de travail ? En nous procurant des richesses réelles, on trouveroit de quoi faire subsister une infinité de familles. L'énumération des différentes mines d'Argent que nous venons de rapporter, est extraite des Ouvrages Allemands de Schluter, que M. Hellot a traduiren idiome François.

On ne peut songer, sans frémir, dit M. Valmont de Bomare dans son Dictionnaire d'Histoire Naturelle, à quels dangers & à quels travaux se sont exposés les hommes, pour arracher les métaux des entrailles de la terre. Rien n'est plus curieux que le spectacle qu'ostre aux Naturalistes la mine d'Argent de Salceberg en Suede; on descend dans cette mine par trois larges bouches, sem-

Tome III.

blables à des puits, dont on ne voit point le fond; la moitié d'un tonneau, soutenu d'un cable, sert d'escalier ponr descendre dans ces abymes, au moyen d'une machine que l'eau fait mouvoir. La grandeur du péril se conçoit ailément; on n'est qu'à moitié dans un tonneau, où l'on ne porte que sur une jambe; on a pour compagnon un Satellite noir comme nos Forgerons, qui entonne tristement une chanson lugubre, & qui tient un flambeau à sa main. Quand on est au milieu de la descente, on commence à sentir un grand froid; on entend les torrens qui tombent de toutes parts. Enfin , après une demi-heure on arrive au fond d'un goufre; la crainte se diffipe pour lors, on n'apperçoit plus rien d'affreux, au contraire, tout brille dans ces régions souterraines; on entre dans une espece de grand fallon, soutenu par des colonnes de mines d'Argent, Quatre galeries spacieuses y viennent aboutir; les feux qui servent à éclairer les travailleurs, se répetent sur l'Argent des voûtes, & sur un ruisseau qui coule au milieu de la mine. On voit là des ' gens de toures les nations: les uns tirent des chariots, les autres roulent des pierres, tout le monde a son emploi, c'est enfin une ville souterraine; il s'y trouve des cabarets, des maisons, des écuries & des chevaux; mais la plus grande singularité qu'on y remarque, c'est un moulin à vent qui va continuellement dans cette caverne, & qui sert à en élever les eaux.

Après avoir déligné les différentes especes de mines d'Argent & les endroits de la France où on les trouve, examinons à préfent comment se fait l'effai de ses mines; on a recours, pour cet ester, au grillage, à la sonce, à la coupelle & au dépât. Tous ces moyens sont consus par les Métallurgistes; il faut avoir soin de proportionner la durée du grillage & la violence du freu à la quantité de source que peut se trouver dans la mine; on graduera austi tellement la chaleur que le soustre puis cours brûler avec une petite shame légete : quand le culor qu'on tire de la mine sondue, se treuve allié avec une

affez grande quantité de plomb, on peut le coupeller sans aucune précaution; mais si l'Argent se trouve allié avec d'autres matieres métalliques, on y ajoutera pour lors du plomb , & la quantité en doit être d'autant plus grande, qu'il s'y trouvera de ces métaux imparfaits, & qu'ils seront d'autant plus difficiles à réduire en fcories.

Il n'y a presque point de plomb qui ne contienne un peu d'Argent; cette petite quantité peut quelquefois induire en erreur fur le produit de la mine qu'on essaye. Pour y obvier, on passera à la coupelle une quantité de ce plomb, égale à celle qu'on veut mêler à l'Argent; & on nommera témoins les boutons de fin qu'on en retirera; on le pesera ensuite avec exactitude; on défalquera de l'essai un poids semblable pour l'Argent qui auroit pu être fourni par le plomb, le reste sera le véritable produit de la mine essayée.

Quant au départ, c'est-à-dire, au moyen qu'on emploie pour retirer l'or qui pourroit se trouver uni avec l'Argent de coupelle, comme ce dernier métal se dissour dans l'eau-forte, on en verse par-dessus, on le sépare ensuite en mettant des lames de suivre dans cette dissolution, l'acide nitreux qui a plus d'affinité avec le cuivre, attaque & précipite l'Argent qui retient cependant toujours une portion de cuivre, & pour l'en separer totalement, il faut le réfondre avec du plomb, & le passer

de nouveau à la coupelle.

Les mines d'Argent demandent du travail, il s'en trouve cependant quelques morceaux de mines entieres très-pures, qu'on pourroit très-bien employer sans faire précéder aucun travail, ce qu'onn'observe cependant pas, car on mêle au plomb le plus grand nombre de ceséchantillons, après les avoir auparavant débarrassés de leur gangue par les moyens ordinaires du brocard & du lavage. Quand on fait entrer de l'Argent natif dans le plomb, il faut que le plomb soit pauvre, c'est-à-dire, qu'il contienne moins de cinq marcs du fin par quintal d'œuvre,

& if faux en outre qu'il foir chauffé jufqu'à ce qu'il foir rouge; dans certains pays on se contrente de faireun creux dans l'argile pour y faire sondre le plomb par l'amoyen de charbons allumés qu'on met par-destis; à quand le plomb fondu est trop rouge; on y mèle l'Augent par parties; à dans d'autres pays on ajoure l'Argen pendant qu'on affiue l'œuvre, on n'en met pour lors qu'uréspeu à la fois, de l'aulement quand le plomb est très chaud, à de si les morceaux qu'on y met se trouvent trod gros on les fait rougit avant que de les mèler au plomb gros on les fait rougit avant que de les mèler au plomb.

de peur qu'ils ne le refroidissent trop.

On fait fondre les mines de plomb pour en enrichit "1'œuvre, & les mines qui contionnent une affez grand quantité d'Argent, sans cependant qu'elles soient d'Argent natif; mais fi les mines d'Argent sont très-pauvres & fi l'Argent s'y trouve mêlé avec une quantité conti dérable de métaux imparfaits, autres que du plomb, avec des demi-méraux; on les fond pour lors avec des pyrites, on en obtient par ce moyen une maffe de cur vre, dans laquelle se trouve de l'Argent. On nomine cette fonte, fonte crue. Les pyrites qu'on y emploie doivent rendre cinquante livres de matte pour cent de mine, & le quintal ne doit pas contenir plus de deux ouces d'Argent, & en effet, s'il étoit plus riche, il leroit à craindre qu'une portion d'Argent ne se perde dans les scories. Par la fonte crue, l'Argent est rapproché fous un volume plus petit, & pour lors on ne perd pas aurant de plomb qu'on en perdroit pour scorifier toutes les matieres métalliques qui se trouvent unies à l'Argent dans les mines pauvres. La matte tenant Argent, se traite par la liquation avec le plomb; elle s'affine ensuite par la coupelle.

Examinous actuellement l'unalyfe de l'Argent, & lès différentes combinations avec les autres lubifances.

L'Argent fondu ne fe calcine point, comme le font les méraux imparfaits. Kunkel en a tenu, fuivant qu'il le tapporte, pendant un mois, dans un feu de Verreite.

fans qu'it air louffert de diminution sensible. Si on en croit Juncker, & certainement il mérite bien d'être cru dans cette partie, l'Argent peut se réduire en une chaux virescible, en le divisant en parties très-fines, & en le tenant exposé pendant long-tems avec le concours de l'air, à une chaleur un peu moindre que celle qui est nécessaire pour le fondre. M. d'Arcet dit avoir exposé au fen, de l'Argent de coupelle, qu'il avoit renfermé dans une boule de porcelaine; ce métal s'est échappé & a fair crever les boules, dont l'intérieur s'est trouvé induit d'une espece de fritte d'un blanc jaunatre un peu pale. M. d'Arcet pense en conséquence, qu'une partie de l'Argent calciné est entré dans la formation de catte fritte, comme il n'en a pu cependant retirer de l'Argent, il ne regarde pas Con expérience comme sûre, avec d'autant plus de raison, que l'arsenic ayant la propriété de convertir la porcelaine en une fritte semblable, il est trèspossible que l'Argent, même le plus pur, contienne une certaine quantité de cette substance, dont il ne peut se débarrasser qu'à l'aide d'une chaleur confidérable.

L'Argent s'unit, avec beaucoup de facilité, au foufre, il en réfulte même une maffe noirâtre & plus fufble que l'Argent; on peut bien regàrder cette maffe comme une espece de mine d'Argent vitreuse artifi-

cielle.

Tous les acides attaquent l'Argent, mais cependant avec des circonstances différentes; car l'acide virtolique, pour disoudre ce métal, doit être concentré & bouillant; l'acide nitreux le dissour même très-facilement à froid; la dissour par ce mélange, parost d'abord vetre, malgré la pureté de l'Argent; mais elle prend ensuite une couleur blanchâtre; cette dissour de si forrossive, que les taches noires qu'elle forme sue la peau ne peuvent s'enlever qu'avec l'épiderme. Quand l'acide nitreux s'est sâturé de tout l'Argent qu'il peut faifir, il en résulte des crystaux par écailles; c'est lor véritable nitte de Lune. Ce nitre de Lune, exposé au

FII.

feu, perd facilement son eau de crystallisation, il se sond en une masse noire très-caustique; cette masse est equ'on connoit en Chirurgie, sous le nom de pierre infernate. Si on met sur des charbons ardens, du nitre de Lame, il y sus de même que le nitre, & si on le pousse au seu dans un creuset, l'acide s'en dissipe, le seul Argent reste.

Quoique l'acide nitreux dissolve l'Argent avec une facilité extrême, dit M. Buquet dans son introduction à l'étude du regne Minéral, & avant lui tous les Chymistes, il n'a cependant pas avec cè métal autant d'affinité que

les autres acides.

Si on verfe de l'acide vitriolique sur la dissolution de nitre de Lune, il se précipite avec ce métal, sous la forme d'une poudre blanche, composée de petites écailles brillantes. On donne à ce précipité le nom de vitriol d'Argent ou de Lune.

Si on verse la dissolution de tartre vitriolé sur celle de nitre de Lune, l'Argent se précipite également par ce mélange, dans un état de vitriol; la liqueur surrage le précipité dans ce procédé, tient du nitre en disso-

lution.

L'acide marin lépare l'Argent de l'acide nitreux, ainsi & de même que fait l'acide vitriolique; mais il en téfulte un précipité bien différent, il se forme d'abord des
flocons blancs, & ces flocons se téunissent en une masse
affez épaisse, on peut bien dénommer un pareil précipité, du vrai se man d'Argent. En exposant ensuite es se la useu, dans un creuset, une partie s'en volatilise,
le reste se fond à une chaleur douce, & devient ensuite
ne masse demi-transparente & un peus sexible; ç'est-là
la vraie Lune comée, a ainsi nommée par rapport à sa
ressemblance avec de la corne. Ce sel est de tous les sels
telui qui se dissour le moins dans l'eau.

Le sel marin produit le même esset sur le nitre de mercare, que le tartre vitriolé, c'est-à-dire, que ces deux sels se décomposent réciproquement par la voie des douARG

162 bles affinités ; l'acide marin se porte sur l'Argent , il se précipite avec lui, en Lune corné, tandis que l'acide nitreux forme l'acide cubique avec l'alkali du sel marin-Si on verse de l'acide marin pur sur de l'Argent en masse, celui-ci ne se dissout pas malgré même la chaleur ; mais fi on présente à ce métal le même acide réduit en vapeurs & dans l'état de la plus grande concentration , c'est alors qu'il se dissour. Les fels alkalis fixes ou volarils , & les terres absorbantes décomposent tous les sels neutres formés par l'union des acides à l'Argent; ces sels alkalis & terres absorbantes s'unissent à l'acide, & l'Argent se précipite; l'aspect de ce précipité est terreux, il le devient sans contredit, par un mêlange des sels que l'Argent retient dans sa précipitation; mais il ne se trouve alors en aucune façon dans l'état de chaux, & en effet, il suffit de fondre les précipités sans addition, il se remet bien vîte en Argent.

Quand on veut retirer l'Argent de la Lune cornée , il faut fondre cette fubstance avec de l'alkali fixe ; il fe fait pendant la fusion une effervescence vive; on modérera pour lors le feu. & on n'ajoutera que peu à peu l'alkali ; mais quand l'effervescence sera passée , on passera à la fonte pour faire couler le métal, il se ras-

femblera en un culor au fond du creufer.

Le mercure & le cuivre peuvene séparer l'Argent de sa diffolution dans l'acide nitreux , d'autant que ces deux substances métalliques out, avec l'acide nitreux, une plus grande affinité que l'Argent. Dans ces sortes de précipitations, l'Argent reparoît avec son brillant métallique.

L'arbre de Diane n'est autre chose que la précipitation du nitre de Lune par le mercure ; pour procéder à cette opération on prend une dissolution de mercure dans l'acide nitreux bien faturé, on l'étend avec de l'eau distillée & on la verse dans un vase au fond duquel on a mis un peu de mércure, on trouve, selon quelques Au+ teurs, un peu d'amalgame d'or & d'Argent; l'acide nitreux attaque le mercure, & dans la proportion qu'il

fe faure avec le demi-métal, il dépose l'Argent qu'îl tenoit en dissolution; cer Argent précipité lentement & avec sa couleur naturelle, s'arrange en long fistes rameux à la surface du globule de mercure, parce qu'îl a, avec le mercure, plus d'afinité qu'avec tons les autres points de la surface du vasé. Si on trempe du cuivre dans une dissolution d'Argent, par l'acide nitreux, il se couvre dans l'instant d'une pondre d'Argent, qui s'en détache d'elle-même & tombe au sond du vase; à sur devient verte, & la raison en .est papable, c'est que l'eau forte se charge de cuivre; un Argent ainsi précipité ne peut jamais passer pour être parsar, il est toujours mêté avec un peu de cuivre; mais il est très-

facile de le purifier par la coupelle.

L'Argent s'unit avec tous les métaux & les demi-métaux, il forme avec l'arsenic un alliage d'un gris obscur & très - cassant. M. Gellert observe qu'il nes'unit qu'avec beaucoup de peine, & même en très - petite quantité avec le cobalt. Il n'en est pas de même du bifmuth, il s'affine si facilement avec l'Argent, qu'on peut l'employer à la coupelle ainsi que le plomb. L'Argent s'unit encore au zinc , il augmente même en pesanteur par cet alliage; l'Argent s'amalgrame aussi très-facilement avec le mercure lorsqu'on le triture avec lui sous la forme du précipité, ou sous celle de feuilles minces. Quant à l'union du plomb avec l'Argent, personne n'en peut douter, l'opération de la coupelle prouve affez cet amalgrame; si on associe de l'étain à l'Argent, celui-ci acquiert pour lors beaucoup d'aigreur, & si on amalgrame le fer avec lui, il en resulte une substance presqu'aussi blanche que lui, mais malléable & attirable à l'aimant. Pour ce qui concerne le cuivre & l'Argent, ils s'unissent en toutes sortes de proportions ; mais par l'opération de la liquation il est facile de les séparer; l'Argent ne s'unit pas moins avec tous les autres métaux parfaits. Des Chymistes lui ont donné le nom de Lune,

tant à cause de sa couleur, que par les influences qu'it reçoit de cette Planete, au rapport des Astrologues, & qu'on ne croit plus actuellement. M. l'Emery, prétend qu'on pourroit donner l'Argent comme l'or pout les maladies causées par le mercure, & la raison qu'il en apporte, c'est qu'il s'amalgrame irès-bien avec le vif-argent, ainsi que nous l'avons observé, & qu'il empêche son mouvement. Sa pesanteur spécifique est à celle dell'or à peu près dans le rapport de onze à dix - neuf, c'est-à-dire, que de deux volumes égaux, l'un d'or, l'autre d'Argent, celui d'or fait équilibre avec dixneuf des poids dont il n'en faut que onze pour faire équilibre avec celui d'Argent; un pouce cube d'Argent pese fix onces, cinq gros & vingt-fix grains. Malgré la ductilité de l'Argent', il l'est beaucoup moins que l'or ; on le réduit, en le faisant passer par les trous d'une filiere, à n'avoir que l'épaisseur d'un cheveux, il se nomme pour lors Argent trait; quand l'Argent ainsi trait est applari entre deux rouleaux, il prend le nom d'Argent en lame, & fi on l'applique fur la foie, par le moyen du moulin , il prend le nom d'Argent file; on en fait usage aussi employé tout plat dans les ornemens brodés & brochés; il jouit pour lors de tout son éclat. Voyez, pour ce qui concerne les préparations de l'Argent pour les Arts , Les Etrennes de Minerve aux Anistes , qui se trouvent chez Desnos , Libraire-Géographe, rue Saint-Jacques.

Les Argenteurs & les Dóreurs emploient pour leurs Arts l'Argent réduit en fœulles très-minces; toute leur feience ne confifte que d'appliquer ces fœuilles, foit fur des métaux; foit fur d'autres matieres, telles que bois, écailles, &c. Dans le premier cas on fait ufage du feu pour échauffer les pierres, & d'eau-forte pour les cortoder un peu, afin que les lames d'Argent puilfent s'appliquer exactement. Quand on argente quelqu'autre matiere, on ne fait ufage que de quelques matieres glutineufes, propres à coller les feuilles d'Argent, Og

appelle Argent en coquille, les rognures de l'Argent en feuille ou battu; les Peintres & les Argenteurs peignent

avec cet Argent.

On a tâché quelquefois de donner la couleur d'or à PArgeat, foit trait, foit en lames, foit filé, foit battu; on l'expere, pour cet effet, à la fumée; mais une pareille fraude a été défendue, fous peine de confifcation & de de deux mille livres d'amende. Quoique l'Argent pur ne puisse être attaqué par le dissolvant de l'or, & qu'il foit inaltérable à l'air, à l'eau & au seu; il est néammoins de fait qu'il peut se minéraliser par la vapeur & sumée du soufre, & qu'il peut se moireir par celle des matieres sécales & par le contact du jaune d'eus.

Comme l'Argent qu'on emploie dans l'Art n'est pas toujours pur, on sera peut-être bien aise d'apprendre dans quelle proportion il se trouve allié avec d'autres métaux; pour cet effet il faut faire l'essai du titre de l'Argent; on en prend en conséquence un échantillon; on le pese exactement, & quel que foit son poids, on le divise en douze parties égales , qu'on nomme deniers ou deniers de fin. Chacun de ces deniers ou douziemes parties, se divise en vingt-quatre plus petits, appellés grains. Le poids des grains est coujours relatif à celui des deniers, par consequent, si on examine une masse d'Argent de douze onces, chaque denier sera d'une once, & chaque grain faisant la vingt-quatrieme partie de cette once, pelera un scrupule ou vingt-quatre grains réels ; mais dans tout autre cas ; quel que foit le poids de chaque grain, une masse d'Argent en contient toujours deux cens quatre-vingt-huit, à vingt-quatre pour chaque denier. Quand donc l'Argent , dont on veut connoître l'alliage, a été coupellé, on pesera le bouton de fin ; si l'Argent se trouve n'avoir tien perdu, c'est parce qu'il étoit parfaitement pur, ou à douze deniet du fin; s'il perd un douzieme, c'est une preuve qu'il n'étoit qu'à

onze deniers, & s'il en perd un vingt-quatrieme, il étoit à onze deniers & demi, ou onze deniers douze grains.

D'après ce calcul, il est très-aisé de reconnoître dans quelle proportion l'Argent se trouve allié, & de déterminer son titre.

M. l'Emery ne faitmention que de cinq procédés Chymiques fur l'Argent, quoique nous en ayions déja annoncé quelques-uns dans cet Article, nous allous cependant encore les rapporter ici, & C'ell par eux que nous finirous tout ce que nous avons à dire fur l'Argent.

Le premier de ces procédés est ce qu'on appelle la purification de ce métal; cette opération se fait par la coupelle, on nomme ainsi un vaisseau de terre fait en forme d'écuelle qui résiste au seu. On prend un de ces vaisseaux fait avec des cendres d'os ou de cornes, on le fait chauffer peu à peu entre les charbons jusqu'à ce qu'il soit rouge; on met dedans quatre ou cinq fois autant de plomb, qu'on a d'Argent à purifier. On laisse fondre le plomb pour qu'il remplisse les pores de la coupelle, ce qui se fait en peu de tems; on jette au milieu l'Argent, après l'avoir auparavant réduit en lames très-minces ou en grenailles, il se fond auffi- tot; on met du bois autour de la coupelle & on souffle , afin que la flamme réverbere sur la matiere ; les impuretés se mêlent avec le plomb, & l'Argent demeure pur & net au milieu de la coupelle. Le plomb imprégné des scories de l'Argent, reste aux côtes en forme d'écume, on le ramasse pour lors avec une cuillere, & on le laisse refroidir; on a. par ce moyen, de la litharge, & selon le degré plus ou moins fort de cette calcination, la matiere prend une couleur jaune ou blanche, ce qui la fait nommer litharge d'or ou d'Argent. Si on laisse cette matiere dans la coupelle, elle passe à travers les pores; on continue le feu jusqu'à ce qu'il ne s'élance,plus de fumée, on purifie par ce moyen l'Argent de tous les métaux, sinon de l'or, quand il s'en trouve, il faut avoir recours au dépôt dont nous parlerons à l'article de l'or, c'est-à-dire, à l'eau-forte. Cette eau dissout l'Argent; mais comme elle n'a aucune prife sur l'or ;

I Gody

172

elle le laisse au fond, en poudre; on verse par îndclination, la dissolution d'Argent dans une terrine où l'on a mis auparavant une phaque de cuivre, & dix-huit ou vingt sois autant d'eau commune; on laisse ce mélange en repos pendant quelques heures, & dès qu'on s'apperçoit que le cuivre est couvert de la poudre ou précipité d'Argent, & que l'eau est bleue, on la siltre; on l'appelle pour lors eau second; on peut employer cette éau pour saire escatre aux chaucres, & pour manger les chairs baveuses. On sair sècher la poudre d'Argent, & on la sond dans un creuter, avec um peu

de salpêtre, pour le mettre en lingot.

Le vitriol de Lune, ou les crystaux d'Argent, font le second procédé d'Argent que rapporte l'Emery dans sa Chymie ; une pareille opération n'est autre chose qu'un Argent pénétre & réduit en forme de sel par les pointes acides de l'esprit dé nitre ; on fait dissoudre , à cet effet, deux onces d'Argent de coupelle, dans deux ou trois fois autant d'esprit de nitre; on verfe la dissolution dans une petite cucurbite de verre, & on fait évaporer au feu de cendres très-lentement, environ la quatrieme partie de l'humidité, on laisse refroidir ce qui reste fans le remuer, il se forme des crystaux qu'on sépare de l'humidité, & après les avoir fait fécher, on les garde dans une phiole bien bouchée. On pourra encore faire évaporer à demi la liqueur & la faire ensuite crystalliser comme auparavant ; on réitérera les évaporations & les crystal lisations, jusqu'à ce qu'on ait retiré tout l'Argent en crystaux, qui seront formés la plupart en lames plattes. On fait usage de ce vitriol de Lune, pour faire escarre en touchant la partie affectée; on en fait prendre aussi intérieurement contre les hydropisses & les maladies du cerveau, depuis un grain jusqu'à trois, dans des eaux approprices à la maladie. M. l'Emery prétend que le vitriol de Lune purge les sérosités par le ventre ; mais felon M. Baron , le Commentateur de l'Emery , cette méthode d'administrer à l'intérieur les crystaux de Lune\_

a'est nullement praticable, soit pour l'amertume excessive qu'ils communiquent à la liqueur dans laquelle on les diffout, soit à cause de la qualité corrosive qu'ils impriment à cette même liqueur, ce qui les rend trèsdangereux ; aussi l'illustre Boyle, qui vante si fort les crystaux', donne-t-il un moyen beaucoup plus sûr pour les préparer. Ce moyen confifte à dissoudre chacune séparément dans de l'eau de pluie, deux quantités égales de crystaux de Lune & de salpêtre, à mêler ensuite ces deux dissolutions, & à en faire évaporer l'humidité jusqu'à ficcité & jusqu'à blancheur; ce qui se doit faire à un feu de sable très doux, pour soulever seulement une portion de l'esprit de nitre, sans cependant faire entrer la masse en fusion. Lorsqu'elle est réduite en poudre blanche, on lui donne la confistance de pilules, en la mêlant exactement avec une pâte faite de mie de pain , humectée avec de l'eau; on en forme ensuite des pilules de la grosseur que l'on veut, qu'on garde pour l'usage, dans un vaisseau de verre bien sec & bien bouché. L'ulage de ces pilules est si esficace & si doux, que Boyle affure qu'elle purgent les férofités sans fatiguer le malade, & sans causer même aucune tranchée, & la preuve qu'il en donne, c'est qu'il a connu des malades, parmi lesquels se trouvoient des Médecins, qui ne laissoient pas de sortir & de vaquer à leurs affaires, quoiqu'ils eussent pris des pilules lunaires, qui lespurgeoient deux fois par jour, pendant plusieurs jours de suite. Boyle les recommande sur-tout pour l'hydropilie; mais quant aux maladies de la tête, dans lesquelles l'Emery dit qu'elles conviennent, Boyle ne fait mention que de la paralysie; la maniere de prendre ° ces pilules, est de les avaler dans de la pomme cuite. Boyle ajoute qu'un célebre Chymiste, qui en faisoit beaucoup d'usage & de cas, lui a appris que lorsqu'on en usoit trop long-tems, sans interruption, elles n'avoient pas d'autre inconvénient que d'occasionner une espece de leucophilogmatie ou d'enflure universelle.

encore est-il aisé de la prévenir en laissant quelqu'intervalle entre la seconde & troisieme prise & les autres, ou bien en faisant prendre au malade quelque préparation aftringente', telle que le saffran de Mars & l'extrait de

genievre.

Le troisieme procédé d'Argent rapporté par l'Emery, est la pierre infernale, si en ulage parmi les Chirurgiens. Cette pierre n'est autre chose, ainsi que nous l'avons déja observé, que de l'Argent rendu brûlant par les sels de l'esprit de nitre. On fait dissoudre à cet effet , dans une phiole, telle quantité d'Argent de coupelle qu'on voudra, avec deux ou trois fois autant d'esprit de nitre; on met la phiole sur le seu de sable, & on fait évaporer environ les deux tiers de l'humidité; on renverse le restant tout feul dans une affez grande; (on préfere cependant une capsule de verre) à cause des imbibitions qui se feront; on le place sur un petit feu, & on l'y laisse jusqu'à ce que la matiere, qui se sera beaucoup rectifiée, abaisse au fond du creuser; on augmente alors un peu le feu , & elle deviendra comme de l'huile ; on la verse dans une lingotiere un peu graissée & chauffée, elle se coagulera; après quoi on pourra la garder dans une phiole bien bouchée; ce caustique dure toujours, mais il ne faut pas le laisser exposé à Pair. On pourroit encore faire la pierre infernale avec un mélange de cuivre & d'Argent, mais elle ne se garde pas tant. En employant une once d'Argent, on retire une once & cinq ou fix gros de pierre infernale.

La quatrieme opération Chymique est la teinture de Lune, suivant l'Emery, ou plutôt, selon M. Baron, : . une diffolution de sel ammoniac dans l'esprit de-vin, chargée d'une petite portion d'Argent & d'un peu de cuivre qui lui donne la couleur bleuc, au moyen de l'alkali volatil qui le tient en diffolution; on fait diffoudre à cet effet, dans un matras, sur un sable un peu chaud, deux onces d'Argent avec quatre onces d'esprit de nitre; on verse la dissolution dans une cucurbite ou dans un

autre vaiffeau de verre où on aura mis une pinte d'eau bien filtrée, l'Argent se précipitera aussi-tôt en poudre blanche; on le laisse entierement reposer, après quoi . on verse l'eau surnageante par inclination, on lave la poudre plusieurs sois avec de l'eau de sontaine, pour lui ôter l'acrimonie des sels; on la fait sécher sur le papier, & on la met dans un matras, on verse dessus une once de sel volatil d'urine, & vingt-quatre onces d'esprit de nitre purifié; on bouche le matras, c'est-à-dire, que l'embouchure de celui de dessus entre dans le col de cetui qui contient les matieres , c'est ce qu'on appelle vaif-Seau de rencontre. On lute exactement les jointures avec de la vessie mouillée, & on fait digérer la matiere au fumier de cheval, ou à quelque chaleur approchante, l'espace de quinze jours, pendant lesquels l'esprit de nitre aura pris une couleur célefte. On délute le matras, & on filtre la liqueur par un papier gris, après quoi on la garde dans une phiole bien bouchée.

Ou se sert de la teinture de Lune, selon l'Emery, pour l'épilepse, la paralysse, l'apoplexie de se autres maladies du cerveau ; elle convient aussi dans les sevres malignes, & dans toutes les autres maladies dans lesquelles il s'agit d'exciter la transpiration; on la preserie depsis la dose de six gouttes jusqu'à seize, dans quelque liqueur appropriée; cependant les grands Médecisse n'emploient plus, dans leur pratique, la tenturue de Lune, ils craignent trop les essets du cuivre, dont cette

teinture tient absolument sa couleur bleue.

Îl refte, par le procédé de la teixure de Lune, au fond du matras, ûne chaux d'Argent qu'on peut revivifier de la façon suivante. On prend huit onces de nitre; deux onces de cryftal réduit en poudre; autzut de tartre, & une demi-once de charbon; on pulvérise tout cela, & on met la poudre peu à peu dans un creuser rougi au seu, il se fait une grande détonation; cette détonation passée, on trouve pour lors la matiere qu'on y a mise sondue; on la renverse dans un mortier chaud & on la

laisse refroidir; on a pour lors une masse qu'on mettra en poudre, & on en mèlera un égal poids avec la chauw d'Argent. On fait sondre ce mèlange, à grand seu, dans un creuset, la chaux se réduit en Argent; on retire le creuset du seu, on le casse ille iorqu'il est froid; après quoi on separe l'Argent d'avec les sels.

Nous ne rapporterons pas ici le cinquieme procédé, qui est la préparation de l'arbre de Diane ou philoso-phique; nous en avons déja parlé dans cet Article.

## ARGILLE.

ON donne ce nom à des terres compactes, glutineuses, grasses, dont les parties ne sont point friables, mais lices les unes aux autres, qui, après avoir été humectées ou détrempées dans l'eau, prennent une forme qu'elles conservent, lorsqu'elles sont seches, durcies à l'air ou cuites dans le seu, qui s'étendent ou se gonsten dans l'eau, mais cependant moins que les terres seches & en poussiere, & dont les particules paroissent unies,

glissantes & cubiques.

Une des propriétés des Argilles est de pétiller au feu, avant que d'entrer en faion & d'être presque toutes vi-risables. Il s'en trouve qui demandent un seu trop violent pour pouvoir être mises en suson. Le verre qu'on en fabrique, se trouve plein de bulles & d'écumes, à cause le l'eau & de l'air qu'elles contiennent. L'eau sorte ni aucun acide n'entrent en estrevescence avec l'Argille, à moins qu'il ne s'y rencontre quelques particules calcaires, alkalines, ou marneuses ou terrugineuses. Cependam M. Hellot observe que l'acide vitrosique, aide par l'action du seu, dissou une portion de l'Argille; ce qui produit un véritable alun. La dissérence des Argilles se tire de leurécouleurs ou de quelques-unes de leurs propriétés pard l'acres. C'est de cette dissérence que dépend

la distinction qu'on en fair. M. Baumé a publié un Traité particulier fur l'Argille : nous en allons donner ici l'extrait. Selon cet Auteur, les Argilles sont de la terre vitrifiable de la nature du fable, prodigieusement divisée, unie à de l'acide vitriolique. G'est une vraie selénite ou un sel vitriolique à base de terre vitrifiable, mais dont la proportion de la terre surpasse considérablement celle de l'acide vitriolique; d'où il s'ensuit que les Argilles sont peu dissolubles dans l'eau, parce qu'elles s'éloignent considérablement de l'état salin. Mais, lorsque l'acide s'y trouve en plus grande quantité, ajoute noire Auteur, & que sa dose est égale à celle de la terre, elles sont nonseulement dissolubles dans l'eau, mais même elles forment des crystaux très-gros, très-dissolubles, & ces

crystaux sont de l'alun.

Presque toutes les Argilles, ajoute M. Baumé, contiennent un sable très-fin, tellement mêlé & combiné avec l'Argille, qu'on ne peut l'en séparer que par des moyens chymiques. Ce sable est une portion de terre semblable à celle qui constitue l'Argille, mais qui n'est pas combiné avec de l'acide vitriolique. Si on examine ensuite les Argilles séparément, on y remarque une infinité de variétés, tant par leur couleur que par les proportions d'acide vitriolique qu'elles contiennent. On en voit à Montreau sur-Yonne des bancs considérables entierement noirs, tandis que celle des environs de Rheims est totalement verte. On en voit ailleurs de jaunes, de rouges, de bleues, de grifes, de blanches, &c. Il s'y en ttouve même de veinées en différentes couleurs, semblables aux plus beaux marbres. Toutes ces différentes couleurs sont étrangeres à la nature de l'Argille : elles sont uniquement produites par des matieres végétales, animales & métalliques. Réduites dans la plus grande division possible, quelquesois les substances des trois regnes se réunissent ensemble pour colorer les Argilles : d'autres fois il ne s'y trouve que des substances d'un seul regne. L'Argille des environs de Gisors est de couleur grise;

elle contient, selon M. Baumé, une petite quantité d'ors & devient d'un beau rouge, lorsqu'on la calcine au grand feu, après l'avoir mélé avec de la chaux d'étain. Rarement rencontre-t-on des Argilles colorées, sans y trouver des pyrites, tantot entieres, tantôt dans un état d'efflorescence, & quelquesois même en poussiere; mais il n'est pas douteux que ces matieres n'en alterent considérablement la pureté. C'est ce qui est cause qu'on est obligé de les separer, lorsqu'on en veur faire de la bonne poterie.

Par ce détail, il est aisé de voir combieu les Argilles disferent par leurs couleurs; mais elles ne disferent par moins aust par l'acide vitriolique que celles contiennent. Toutes celles qui sont colorées renserment plus d'acide vitriolique, que celles qui sont blanches & lans couleur. Il y a des terres blanches qui ne se dislovent pas dans les acides, ou du moins très pen: elles ont du liant, mais beaucoup moins que les Argilles. Ces sortes de tefre ne contiennent point d'acide vitriolique: austi ne sont-elles pas de vraies Argilles; mais elles servent de base à ces dernieres: elles seur sont, à peu près, ce que les craies sont au plâtre. La vraie essence de l'Argille est donc la combinaisson de l'acide vitriolique avec une tetre vitrisable.

Toucs les Argilles, colorées par des matieres végétales & animales, blanchiffent au feu: leur matiere colorante se détruit; mais les terres ne blanchiffent jamais afsez pour en fabriquer de la poterie blanche, & il est rate
qu'on patifis e'en servir pour faire de la belle procelaine.
Celles qui sont colorées par des matieres métalliques,
sont encore moins bonnes pour cet objet. L'action du seu
développe même des couleurs nouvelles. Les Argilles
blanches les plus pures sont celles qui sont préférables
pour la porcelaine; principalement se elles ne contienent point d'autres terres étrangeres, si elles sont bien
liantes, & si elles conservent leur grand blanc, après
avoir épronvé la plus vive action du seu & tout l'endur
custement qu'elles peuvent acquérit.

M. Baumé a observé, au sujer de ces Argilles, qu'ellés avoient moins de liant que les bleues, les noires & les gries, qui servent à faire les poteries communes. Ce défaut leur vient de ce que leurs molécules sont moins fixes, & qu'elles sont celles-mêmes presque roujours mélées avec une très-grande quantié de méca. Plusieurs en sont tellement altérées, qu'on pourroit regarder ces especes d'Argilles comme du tale ou du mica, qui s'est détrait & réduir en poudre, par le laps du tens & par les révolutions qui sont artivées au globe. Le liant des Argilles dépend uniquement de l'extrême division de leurs parties qui les rend propres à tetenir l'eau, & de leur état salin qui leur donne la faculté d'être presque dissoluble dans l'eau.

Lor (qu'on expose les Argilles à la violence du feu, elles durcissen toutes; les unes plutôt, les autres plus tard. Les Argilles blanches & parfaitement pures om befoin d'un plus grand coup de feu pour durcir complettement, parce qu'elles contiennent essentiellement moins d'acide vitriolique, qui est un principe de sussibilité; mais, pour ce qui est des Arg lles bleues, comme elles en contiennent davantage, & comme elles sons d'ailleurs mélées pour l'ordinaire avec une cerraine quantié de fer, il n'est pour pas surprenanqu'elles en durcissen plusét. Les Argilles, après leur calcination, occupent un volume moins grand qu'auparavant: c'est encore une de leurs propriétés, L'humidité s'en évapor : les parties de la terre se rapprochent les unes des autres, & la masse totale doit nésessairement diminuer.

Pour prouver actuellement l'existence de l'acide vitriolique dans les Argilles, rien n'est plus facile, suivant
M. Baumé. Ce Chymiste rapporte deux expériences qu'il
donne comme démonstratives. Quelle meilleure preuve
en peut-on avoir que le foie de soufre qui se fait avec
l'Argille? On fair sondre dans un creuser une once d'Argille, huit onces d'alkali six e & une demi-once de charbon en pouder : on lessive cette matiere dans de l'eauen filtre la liqueur: on y remarque tous les caracteres

du foie de soufre ordinaire, & on en sépare, par le moyent du vinaigre distillé, le soufre qui s'est formé.

Après un pareil procédé, il est inutile de rapporter ici la seconde expérience de M. Baumé : celle-ci est plus que suffisante. L'acide virriolique est donc un des principes constituans des Argilles. M. Baumé a, en outre, observé que cet acide y est prodigieusement adhérent. Quand ou fait cuire, dit-il, des poteries, des fourneaux, des creusers, des porcelaines terreuses, dont la base est l'Argille, l'action du feu fait dissiper une partie de l'acide vitriolique. Il se répand dans le voisinage une odeur d'acide sultureux volatil, qui est considérable. Ce n'est cependant que la plus petite partie de l'acide qui s'évapore, elle n'est même que proportionnelle à la quantité de matiere phlogistique qui est contenue dans l'Argille. Les tuiles & les briques de hourgogne qui sont les plus cuites de celles qu'on connoît à Paris, contiennent encore une si grande quantité d'acide vitriolique, qu'on croiroit qu'elles n'en ont point perdu du tout pendant leur cuiffon.

Les grès qui sont des poteries faites d'Argilles pures, éprouvent, pour leur cuisson un feu de huit jours, qu'on a même soin de rendre très-violent pendant les trois derniers jours; ce feu n'est pas cependant, à beaucoup près , suffisant pour faire dissiper tout l'acide vitriolique de l'Argille; il ne s'en dissipe qu'une fort petite quantité : la plus grande partie reste combinée avec la terre, & se vitrine avec elle plutôt que de s'évaporer, malgré la violence du feu. J'ai réduit , dit M. Baumé , en poudre fine, une livre de grès de Savigny, près de Peauvais en Picardie, je l'ai fait calciner pendant trois heures à un coup de feu qui fait fondre, dans une demi-heure, un mêlange de parties égales de craie & d'Argille, en un verre net & transparent. Je me suis servi de ce grès ainsi calciné pour décomposer du nitre & du sel marin; il a dégagé leurs acides, avec autant de facilité que l'auroit fait de l'Argille pure; ce qui prouve qu'il a Conserve, malgre sa calcination, son acide vitriolique;

tontre le sentiment de quelques Chymistes.

. L'alkali fixe, qui décompose tous les sels neutres à base terreuse, foit par la voie seche, soit par la voie humide, devient impuissant par la voie humide pour séparer l'acide vitriolique de l'Argille, à moins qu'elle ne soit elle-même entierement dissoute dans l'eau, ce qui prouve la grande adhésion de l'acide vitriolique à l'Argille. J'ai fait brouiller, continue M. Baumé, pendant douze heures, deux livres d'Argille blanche, avec autant d'alkali fixe, dans une suffisante quantité d'eau; l'Argille devenoit comme soyeuse; les molécules, en se mouvant dans l'eau, faisoient des réflets semblables à ceux que jette la moire. J'ai filtré la liqueur, elle étoit tout austi alkaline qu'avant cette opération, & je n'en ai jamais vu tirer de tartre vitriolé; elle a seulement déposé, par le l'éjour, une portion d'Argille que l'alkali fixe avoit dissoute; j'ai lavé cette Argille dans beaucoup d'eau, pour la dessécher entierement, & je l'ai laissée sécher; je m'en suis servi pour décomposer du nitre & du sel marin; elle a décomposé ce sel avec la même facilité que de pareille Argille qui n'a point subi ces opérations. Après ces expériences , que diront ceux des Chymistes , qui foutiennent que ce procédé est suffisant pour enlever àl'Argille son acide vitriolique.

De Toutes ces expériences, M. Raumé conclut que les Argilles ont des propriétés communes au fel fédatif; ce fel est neutre comme le sont les Argilles; il fait sonction d'acide, il décompose le nitre & le sel marin, comme, le sont aussi les Argiles; il est indécomposable par la violence du seu, par l'alkali fixe, de même que les Argilles; il est composé de terre argilleuse & d'un acide, comme le sont les Argilles. Il en differe cependant par d'autres propriétés, comme d'être infiniment plus sain, plus dissoluble dans l'eau, & indécomposable par l'alkali fixe; au lieu que les Argilles le son lorsqu'elles sont entierement dissoutes dans de l'eau,

M iij

Après ce parallele, M. Baumé prouve que l'Argille est une vraie matiere saline; elle a , dit-il, les principales propriérés des sels, mais à des degrés peu sensibles, parce qu'il entre dans sa composition beaucoup plus de terre que n'en contiennent tous la sels à base terreuse consus; ce qui rend les Argilles 1 animent moins dissolubles que tous ces sels; elle doitêtre même considérée, a ajoute-t il, comme le seul sel sels base terreuse consu, qui air la propriété d'admettre, dans sa composition, toutes sortes de doses de la terre, sans que celle de l'actide varie. Ce laborieux Chymiste rapporte, pour le prouver, l'expérience qu'il a faite, & dont il seroit trop

long de faire mention ici.

Notre Auteur passe ensuite à l'examen de la matiere terreuse de l'Argille, il fait voir qu'elle est essentiellement la même que celle qui sert de base à l'alun. Quelques Chymistes ont déja avancé cette proposition ; mais ni les uns niles autres n'ont pas fait connoître la nature de cette terre; on pourroit leur demander également de quelle nature est la terre de l'alun, & de quelle nature est celle de l'Argille. Il y a eu même des Chymistes qui ont avancé que la terre de l'alun est la terre de l'Argille; mais tout cela, suivant M. Baumé, n'est pas absolument exact; ce qui constitue (ce sont ses termes) essentiellement une Argille, est la combinaison de la terre argilleuse avec l'acide vitriolique; mais la terre séparée de cette combinaison, n'est plus une Argille, c'est la terre propre à former une Argille ; c'est la raison pour laquelle M. Baumé la nomme terre argilleuse.

L'alun ordinaire est un sel viriolique à base de terre virtifiable, composé de parties égales de terre argilleuse de d'acide virriolique; ce sel est avec excès d'acide, il rougit les couleurs bleues des végétaux, il se dissourante en ciclement dans l'eau de en très-grande quantité. En considérant l'alun sous ce point de vue, il ne paroît pas trop ressembler aux Argilles; mais son l'examine avec plus d'attention, on lui mouvera une similitude parfaite; c'est

Le que fait M. Baumé dans son Mémoire, ses expériences sont satisfaisantes. Cela posé, les principes constitutifs de l'Argille sont nécessairement l'acide vitriolique & une terre semblable à celle de l'alun; mais cette terre, ajoute-t-il, est de nature vitrifiable; elle est de même espece, de même nature que les sables, les quartz & les autres pierres vitrifiables, pures, ou à peu près pures. C'est par la preuve de cette derniere proposition que M. Baumé termine la question concernant les principes constitutifs de l'Argille.

Il passe ensuite aux changemens naturels que les Argilles éprouvent ; M. Baumé les considere sous trois points de vue généraux. Ou les changemens d'Argille se font par le laps de tems qui les dénature un peu, sans presque les changer de forme, ou elles sont dénaturées par le laps de tems, & elles reçoivent de nouvelles formes en produisant de nouveaux corps naturels, dans lesquels on ne reconnoît plus les propriétés Argilleuses; ou enfin elles s'alterent en passant dans le végétal, & elles éprouvent ensuite encore de nouvelles altérations. en passant du végétal dans le corps animal. Le laps de tems agit sur les Argilles d'une maniere presqu'insensible ; il combine certaines substances qui se rencontrenz dans les Argilles; telles font des matieres métalliques & du phlogistique. Par le tems, il se forme des pyrites, du soufre, de l'alun & des vitriols. Toutes ces matieres sont formées sans que le fond de l'Argille en paroisse être altérée.

L'existance du phlogistique dans l'Argille, est suffisamment démontrée dans le Mémoire de M. Baumé, dont nous donnons ici l'extrait ; c'est à ce principe phlogiftique, dit norre Auteur, & à sa grande adhérance dans les Argilles, qu'on doit attribuer la plupart de leurs altérations. Ce principe phlogistique se combine à une portion de l'acide vitriolique de l'Argille, & forme du soufre. Ce soufre se combine ensuite avec les matieres métalliques répandues dans les Argiles, & produit 184

des pyrites. Dans d'autres circonstances ces pyrites se décomposent & forment de l'alun, des vitriols & des sélénites. L'Argille qui éprouve toutes ces altérations, perd de sa couleur, parce que son phlogistique se combine avec d'autres corps , & se détruit même en partie ; il ne lui faut que du tems pour devenir parfaitement blanche; elle ne conserve enfin que les couleurs qui lui sont fournies par les matieres métalliques qui sont infiniment plus longues à se détruire complettement. Tous ces changemens peuventêtre confidérés comme les avantcoureurs des plus grandes altérations. Lorsque les Argilles commencent à blanchir par le laps de tems, elles perdent de leur finesse & de leur liant ; elles deviennent moins douces au toucher; ses molécules s'agglutinent; elles forment des matieres terreuses, sableuses, des micas colorés ou sans couleurs, suivant les circonfrances, & à proportion des matieres phlogistiques & métalliques qui se remoussent dans le tems que les altérations ont lieu, il setrouve peu d'Argilles blanches, sans micas; les tales, les amianthes, les craies de Briançon doivent leur origine aux Argilles qui ont encore subi de plus grandes altérations

Vallerius admet, dans sa Minéralogie, dix especes différentes d'Argille blanche, Argilla alba; c'est la plus pure de toutes les Argilles; elle conferve sa couleur dans le seu, & se durcit par la calcination, au point de donner des étincelles, lorsqu'on la frappeavec de l'acier; il y en a deux sous-especes: l'Argille blanche, Argilla

alba, & la grise, Argilla cinerea.

La seconde espece est l'Argille blene, Argilla virrefens rudis. Cette Argille est d'un bleu pâle, qui devient grise en séchant, & rougeatre en se calcinant; sa propriété est de se vitriser aisement au seu; elle se travaille ans peine, on sa mêle avec un sable très-sin. Il y a deux variétés d'Argille bleue: la grossiere, Argilla plassica particulis crassificaritus. Elle est formée de parties grostieres, aussi cette Argille se précipie-t-elle entierement au fonds de l'eau, & la fine, Argilla plastica particulis subtilioribus. Cent demicre est formée par des particules beaucoup plus déliées, auss simélet-elle facilement avec l'eau, elle ne s'y précipite point entierement, elle y reste feulement silpendue fans s'y dissource; c'est avec l'Argille bleue qu'on fait en Angleterre ces tuiles se compactes, si dures & si estimées dans ce Royaume. Quand on dissille de l'Argille bleue, on y remaique un souspon de sel marin, mais on n'y trouve presqu'aucun vestige de la présence d'un autre sel; la lessive de ce qui est reste au sond de la cornue prend un goût âcre & salin.

La troiseme espece d'Argille, toujours selon M. Vallerius, est l'Argille colorée, Argilla colorata. On entend par Argille colorée, celle qui n'est ni blanche ni bleue; elle se vitriste au seu pour la plus grande partie, se change en verre entieressent noir, & contient outours du ser. On en distingue quatre variétés: l'Argille jaunatre, la rougeatre, la bruue & la verdatre.

La quatrieme espece d'Argille; est celle à Poier, Argilla testacca. Quand elle est seche, elle se divisse nubes, il est plus facile de la travailler que l'Argille bleue, & la raison qu'on en peut apporter, c'est que

ses parties sont plus liées & plus fines.

La cinquieme Argille est celle qui se gonste dans l'eau, Argilla aquoja intumestens. Cette espece et rougestre, & melée avec une terre qui al la propriété de retenit l'eau pendant très-long-tems; elle s'y gonste & absorbe toute celle qu'on y méle, elle augmente pour lors considérablement de volume, cependant quand elle seche, elle le perd, se restere « s'affaisse en séchant; elle se durcit aissement à la surface, ensorte qu'on peut marchet dessus comme sur une peau tendue.

La fixieme espece est l'Argille à soulons, Argilla fullonum. Quand cette espece d'Argille est séchée, elle se divise par seuilless, elle se décompose & pend sa liais son à l'air; il est très-difficile de pouvoir la travailler, & quand on la bat dans l'eau, elle donne de l'écume

& forme des bulles comme le favon. On prétend qu'om pourroit fouler les étoffes avec cette efpece d'Argille; ce n'est cependant pas la vraie terre de foulons qui fait effervescence avec les acides, celle ci est une espece de mance; c'est le fentimen des Naturalites, cependant M. Boargeois, un des Editeurs du Dictionnaire d'Histoite Naturelle qui a été publié en Suisse, prétend que c'est une erreur de peaser ains i; la terre à foulons d'Angleterre, qui est la meilleure qu'on connoisse en Europe, & dont les Anglois sont si jaloux, qu'ils en ont défendu l'exportation, sous peine de mort, n'est point du genre des marnes, dit M. Bourgeois, elle ne fait effervescence avec aucun acide, c'est une véritable Argille d'une nature particuliere, combinée avec une terre ferrussines.

L'Argille refractaire, Argilla appra, forme, selon. Vallerius, la septieme espece, elle n'entre point en fusion, elle ne se virriste pas dans le feu; il s'en trouve de trois varietés. L'Argille refractaire pale, l'Argille refractaire brune, c'est celle de France qui ne fond pas

au feu ; & l'Argille refractaire noiraire.

Le bol ou terre bolaire, est une espece d'Argille, c'est la huitieme espece, selon Vallerius; elle est douce se sine au toucher, comme si elle étoit huileuse; elle sond dans la bouche. On rencontre en France du bol rouge, près de Blois & de Saumur; j'en ai vu dans les bois de Flin, près de Bar. Voyez notte Vallerius Lotharingia.

M. Vallerius donne à l'Argille en pouffiere, une place parmi ces especes, c'est, selon lui, la neuvieme espece. On appelle ains l'Argille qui a perdu le gluten ou lien qui unissoir se parties; de-là vient que quand elle a été humectée à un certain point, elle prend à la vérité les différentes formes qu'on veut lui donner; mais elle perd se liaison en se sechant, & retombe en poussiere.

La dixieme & derniere espece d'Argille, est la petristable, Argilla lapidifica. On nomme ainsi celle qui, au bout d'un certain tems, se pétresse à l'air; & en esset, il n'est pas douteux qu'une partie de l'Argile ne se change

en pierre, fur-tout en pierre calcaire.

On trouve de l'Argille blanche dans les environs de Châteaudun; on s'en sert dans une Manufacture de porcelaine, établie dans ce pays; aux environs de Port-Louis en Bretagne, on en rencontre une très blanche, mêlée d'un peu de sable & de mica; on fait les pots de la glacerie de S. Gobin avec une Argille Blanche qui se trouve à Suly en Picardie. Le grès fin de Flandre se fabrique avec l'Argille blanche de Maubeuge, & on fait · des pipes avec l'Argille des environs de Dunkerque, qui est d'un gris blanchâtre. L'Argille grise n'est pas rare en France; il y en a à Villantrand, près Montmireils, on en fabrique des pots pour les Verreries; il s'en trouve aussi à la Belliere en Normandie, on s'en servoit autrefois pour faire les pots dans les glaceries de S. Gobin, de même qu'à Savigny en Picardie; c'est de cet endroit qu'on tire la plus grande partie des poteries de terre qu'on vend à Paris; on rencoutre une Argille d'un gris brun, dans les environs de Gournay en Normandie; une d'un gris-brun très foncé, presque noir, fur le chemin & à la montagne de Moret; on en fabrique une Poterie de terre blanche, façon d'Angleterre, à Montereau & à la manufacture du Pont-au-choux, à Paris. L'Argille bleue n'est pas rare dans les maisons de Paris, près Vaugirard. L'Argille verte est commune aux environs de Rheims & de Vienne ; l'Argille noire & marbrée se rencontre auprès de Paris; on trouve beaucoup d'Argille seche à Montmartre près Paris.

Voyons à préfent l'usage qu'on peut faire des Argiuss. En général elles deviennent de très-bonnes terres de culture, pourvu qu'elles soient convenablement divisées & rendues plus meubles par le mêlange des terres légeres & par le labour fréquent; elles sont même, suivant M. Baumé dans son Mémoire analysé, de toutes les terres celles qui sont les plus propres à entier dans la

Végétation.

Les Chymistes se servent des Argilles pour décomposer les sels nitreux & marins ; ils retirent , en lessivant le résidu de la distillation du nitre, par cet intermede, un vrai tartre vitriolé, & du sel de glauber de celui qui reste après la distillation du sel marin. Le bol est trèssouvent indiqué dans la Médecine; on le prescrit à l'intérieur comme aftringent, dans les hémorrhagies, à la dose de quelques grains, sous la forme de pilules ou mêlé dans des boissons; on s'en sert aussi très-efficacement à l'extérieur, pour arrêter le sang des plaies & les consolider ; c'est en raison de l'acide vitriolique & du fer dont il est imprégné, qu'il agit. Les Artistes font \* grand usage des Argilles, ainsi que nous avons déja observé pendant le courant de cet Article. Les dégraisseurs s'en servent pour enlever le taches d'huile & de graisse de dessus les habits.

C'est avec de l'Argille que les Sculpteurs font souvent des figures & des vases, il les laissent secher après les avoir fabriqués, après quoi ils les cuisent pour leur donner de la folidité. C'est avec de l'Argille qu'on fabrique les tuiles, les briques & les carreaux, on leur donne leurs formes dans des moules, on les fait ensuite fécher & on les cuit; elles deviennent rouges par la cuisson, elles se couvrent d'une lame vitrifiée, colorée en bleu ou en verd. C'est avec un mêlange d'Argille bleue, des environs de Paris, & de fragmens de pots à beurre qu'on prépare une pâte qui sert à la fabrique de tous les fourneaux des laboratoites de Chymie , & des creusets connus plus communément sous le nom de creusets de France. Comme ces fourneaux ne se cuisent que foiblement, ils ne prennent en cuisant qu'une légère couleur rougeàtre, ils sont même sujets à se fendre lorsqu'on les chausse un peu brufquement.

L'Argille bleue s'emploie encore à faire des vales minces qui , étant cuits plus fortement , deviennent résrouges. De cette nature font les pots pour les Jardiuiers, les chaussettes & autres ustenciles qu'on n'emploie pas pour retenir de l'eau; car si on veut les rendre propres à cet usage, il faut les enduire d'une couche de chaux de plomb qu'on affociera avec quelques autres chaux métalliques, ce qui produit par fusion un enduit nitreux de différentes couleurs; par le moyen du fer on en obtient une brune & une verte par le cuivre. Voilà ce qu'on appelle terre vernissée. Il y a des Argilles fines avec lesquelles on fabrique des vases légers & agréables à la forme; tels sont ceux qu'on fait à la Manufacture du Pont-au-choux, à Paris. On jette dans les fours où on les cuit , une certaine quantité de nitre & de sel marin, il n'en faut pas davantage pour les enduire d'une couverte vitrée très-mince. Pour ce qui est des poèles & autres ustenciles de cuisine, qu'on dit étre de fayence propres à aller au feu, ce ne sont que des poteries de terre commune, on les enduit d'une couverte d'émail, comme la véritable fayence; on emploie pour cet effet le fable, un alkali & la chaux de plomb; on en fond en un verre dont on trouble la transparence par une petite portion de chaux d'étain, qui n'est pas aussi facile à entrer en fusion. On brove ensuite l'émail dans l'eau, on en forme une pate liquide, avec lequel on endurcit toute la superficie du vase desséché; les pores du vaisseau absorbent l'humidité, & quand il est bien sec, on le met au feu pour le cuire & faire fondre la couverte, qui s'y applique plus exactement. Quand on veut dessiner sur cette couverte quelques fleurs ou figures, on broye à la gomme les chaux métalliques colorantes avec la chaux de plomb, on trace les deffins & on remue ensuite ses pieces au feu; on fond par-là la chaux de plomb, qui forme une couverte sur les parties colorées; on fait usage de la cendre de cobalt pour les dessins bleus, & comme cette couleur est inaltérable au feu, rien n'empêche d'en peindre les pieces avant que de les faire cuire.

Pour faire des poteries de grès, on mêle à l'Argille une certaine quantité de fable, ce qui lui donne de la

fight 17 Sa

confistance & en diminue la porosité. La même pâte s'emploie pour faire les cruches, les cornues, les creusets d'Allemagne ; quand la poterie de grès est enduite d'émail, elle change de nom pour prendre celui de fayence. La porcelaine est encore une fayance, mais fa pâte en est plus belle ; d'ailleurs elle conserve bien son blanc après la cuite; on rend très brillante sa couverte, & les deffins dont elle est ornée se font avec beaucoup de soin. On fait cuire la porcelaine dans des étuves de terre nommées cassettes, ainsi qu'il est même d'usage pour la fayance. Quand les pieces doivent être dorées, on applique, dans les endroits marqués, l'or en chaux, & on les brunit après la cuite avec la sanguine. Quand les pieces de porcelaine sont destinées à des vases d'ornemens, & qu'on en veut obtenir des figures délicates, il faut les conserver dans leur état de biscuit.

Nous ne pouvons mieux finir cet Article qu'en donnant l'extrait d'une differtation de M. Bosc d'Antic sur l'Art de la Fayancerie, elle revient parfaitement au

Sujet.

Il n'y a dans toute la France, dit M. Bosc d'Antic, que deux Manufactures de fayance commune, qui aient une certaine réputation, ce sont celles de Monestier & de Rouen. Une infinite de circonftances locales concourent à leur mérite. Anciennement on estimoit la favance de S. Cenys en Picardie, mais elle a été en discrédit pendant fort long-tems, & ce n'est que depuis peut qu'elle commence à reprendre faveur. Envain auroiton l'émail de la meilleure qualité & le plus blanc ; envain les couleurs qu'on employeroit seroient-elles les plus brillantes & du plus parfait accord ; envain les fourneaux se trouveroient-ils les mieux construits; envain auroit-on encore les Ouvriers les plus habiles & les plus expérimentés, tout cela n'est rien si la terre ne se trouve pas de bonne qualité, & si elle n'est pas bien composée ni bien préparée. C'est donc principalement à la nature de la terre qu'il faut s'attacher dans la plupart des Fayan. teries; on n'emploie cependant que des terres communes, telle que de la glaise verte ou bleue, de l'Argille rougearre, jaunatre ou brune; de la marne blanche, grife ou brune. A Paris on se sert, pour la fayance commune, de la glaife verdâtre de Belleville, de l'Argille jaune de Charonne, & de la marne blanche du côté des Picpus; & pour le brun ou terre à feu, de la glaise d'Arcueil. Les Manufactures de Thionville, d'Aprey, emploient pareillement trois fortes de terres. qui sont à peu près de la même nature que celles usitées dans les Manufactures de fayance de Paris. On ne fa brique à Nevers la fayance qu'avec deux especes de terres , qui sont l'Argille jaunaire grasse & la marne blanche, & rarement trouve ton une Fayancerie affez heureusement située pour ne faire usage que d'une seule terre.

M. Bosc d'Antic prétend, d'après Vallerius, que la glaise bleue, vetre, grise est uniquement une Argille pure, chargée d'une substance martiale, d'une petite quantié de terre plus ou moins grossiere, d'un peu d'acide vitriolique, & quelquesois d'un sable très-sina. Quantà l'Argille rougeaire, jaunâtre ou brune, ou l'Argille à btiques communes, elle ne disser pour l'ordinaire de la glaise, qu'en ce qu'elle abonde en parties ferrugineuses. L'Argille de Nevers est mitoyenne entre les deux Argilles; c'est pour cela qu'en la combinant avec une quantité suffisante de sable de grosseur noyenne, on en sait d'excellentes briques dures.

La mame est une espece de terre cascaire; nous aurons occasion d'en parler dans l'Article qui la concerne; celle dont on fait usage dans les Fayanceries, se trouve cependant mêlée avec un pen d'Argille, &
même quelquefois avec une petite quantité de substance
martiale; pour s'en convaincre, il sussit de la dissoudre
dans l'eau régale; les Naturalistes en distinguent de
plusieurs fortes, ainsi que nous les désignerons ailleurs.
Verez article Marne. Mais il faut employer par présé-

rence, dans les Fayanceries, la moins colorée & celle qui se divise le mieux dans l'eau. M. Bosc d'Antic examine ensuite pourquoi on emploie plusieurs especes de terre. Les ouvrages faits avec la glaise seule seroient trop long-tems, dit il, à se dessicher; ils gerseroient & se détormero ent dans les sécheries & les fourneaux : ils seroient d'une lourdeur insupportable, & on n'y verroit qu'estuy. La glaise a besoin d'un intermede qui prévienne une retraite, qui la rende moins compacte, & qui ne se laisse pas facilement attaquer par l'ém il. L'Argille rouge n'est rien moins que propre à remplir ces vues , les mêmes inconvéniens seront à crainire, à peu de chose près, & les ouvrages seroient plus disposés à la fusion; mais dans la marne on rencontre tout ce qu'on desite, elle reduit la retraite à un point convenable, donne à l'eau la facilité de s'échapper promptement & sans forcer les ouvrages; toutes choses d'ailleurs égales, elle produit le blanc, l'email le mieux glacé & le plus brillant, & la raison qu'on en peut sans doute rapporter, c'est que par son moven les autres terres se trouvent moins disposées à la fusion, elles ne peuvent se matier trop intimement & se confondre avec l'émail, ou bien c'est parce qu'elle donne à l'émail ce que les deux autres lui font perdre ; & en effer , le verre approche d'autant plus du bel émail blanc, qu'on l'a soulé d'une plus grande quantité de terre calcaire. La terre calcaire bien dépurée produit dans l'émail à peu près les mêmes effets que la chaux d'étain ; l'Argille rougeatre n'y est cependant pas inutile; les ouvrages faits avec la glaife & la marne, à dose convenable pour le blanc, n'auroient pas affez de solidité & s'émailleroient, à moins qu'on ne leur fasse subir un degré de seu plus violent que celui des Fayanceries communes; c'est l'Argille rougeatre qui , par rapport à la substance martiale dont elle est composée, seur donne, à la cuisson ordinaire, la liaison nécessaire.

Dans la composition de la terre propre à la sayance,

il y a deux extrêmes à éviter ; en y épargnant la marne on s'expose à la casse, à la déformation, à l'essuy; & en la prodiguant, on tombe dans le défaut de solidité & l'écaillage. Chaque Manufacture a sa composition particuliere; dans la plupart on mêle parties égales de glaise & de marne, ou trois parties de glaise sur deux parties d'Argille colorée & cinq parties de marne; il faut se diriger là-dessus sur la différence qui regne dans les terres. Toute terre qui ne se divise pas en parties très-fines, dans l'ean, doit être rejettée; pour en faire l'esfai, il faut l'exposer à la gelée, lorsqu'elle est humide, l'agiter fortement dans l'eau, & I'y laisser long-tems, après quoi la passer sur un tamis très-fin. Dans presque toutes les Fayanceries, on est dans l'habitude de jetter dans une fosse les trois especes de terres qui entrent dans la composition de la fayance, de les y laisser tremper dans l'eau un certain tems, de les mêler & de les marcher ; mais cela n'est pas suffisant. M. de Vilhan, Directeur de la Manufacture d'Aprey, s'y prend beaucoup mieux, il a la précaution de faire tirer les terres avant l'hiver, pour que la gelée les ouvre & les divise. Au printems suivant il fait sa composition dans un patouillard, où elles sont brifées & exactement mêlées. Au sortir du patrouillard, le coulis est reçu dans un crible, & conduit par un très-long canal dans un tamis de crin, d'où il se précipite dans un vaste baffin qui laiffe couler l'eau à fur & à mesure que la terre s'affaisse. Sur le crible s'arrêtent les parties les plus grofsieres : dans le canal se déposent les parties de la grosseur du sable ordinaire, & le tamis arrête celles qui auroient restées en forme de sablon. Lorsque la terre commence à être ferme, on l'apporte dans un autre bassin couvert & plus profond , d'où on la tire pour la marcher & mettre dans des caves proprement voûtées & pavées ; elle y refte à pourrir & à se dissoudre entierement, autant de tems que la confommation le permet. Auffi-tôt que le preanier baffin est vuide, on ne perd pas un moment pour Tome III.

194

le remplir de nouveau, afin que la terre y éprouve les

plus grandes rigueurs de l'hiver.

Quand on veut avoir une bonne terre à feu, on choisit une glaife où la fubîtance martiale puisse à peine se développer, & on fait entret dans la composition un sable de moyenne grosseur. Selon M. Bosc d'Antie, la meilleure composition pour la fayance, est celle où l'on fait entrer parties égales d'Argille pure & de marne pure, telle que le blanc de Troie; on peut remplacer la dernière. Une attention qu'il faut avoir pour certe composition, c'est qu'on est obligé d'augmenter le seu du double; mais on est bien dédommagé de cette de de double; mais on est bien dédommagé de cette de pense. On a le plaisse de voir son bistoit blanc; on a une fayance légere, très-solide, elle peut soutenir le seu, elle est d'un beau blanc, & elle reçoit parfaitement bien les couleurs.

Après avoir entré dans le détail de la composition de la terre, notre Auteur passe à la confection du blanc ou de l'émail. Presque tous les Directeurs des Fayanceries prétendent que le sable de Nevers & celui de Bros, peu éloigné de Besançon, sont les plus propres pour faire du beau blanc bien glacé. Ces sables n'ont cependant pour toute propriété, que d'être un peu plus fusibles que les beaux fables, à cause de la substance martiale dont ils sont chargés; les uns veullent pour fondant, la soude d'Alicante, d'autres celle de Carthagene, d'autres la salicate, d'autres le Warec, ceux-ci préferent . la potage, ceux-là le falin & le sel de verre; il y en a enfin qui n'emploient que le sel marin. Il est d'expérience que cent livres de calcaire composée de chaux de plomb, & d'environ un septieme d'étain fin, pour la fayence commune, & d'un quart pour la fayance fine, suffisent pour foudre cent livres de beau sable, par conl'équent la composition de l'émail n'a pas besoin d'autre fondant que la chaux de plomb. Le sel de verre & le sel marin ne peuvent pas être regardés comme fondans dans Le cas présent ; ils produisent dans l'émail un effet bien

différent, c'est celui d'enlever le principe colorant grof-Ger. Sans leur secours, i émail seroit d'un jaune plus ou moins foncé, plus ou moins désagréable. Quand on emploie la foude d'Alicante, même la meilleure, & la. potasse, elles ne produisent, ni l'une ni l'autre, un bon effet; elles ont une trop grande quantité de sel alkali fixe, & trop peu de sel de verre; l'émail où on les fait entrer est jaune, peu glacé & se fondille. La soude de Carthagene, la salicote & le Warec ne sont gueres meilleurs, quoique cependant ils contiennent moins de sel alkali fixe & plus de sel verre. En général toutes les soudes ne valent rien pour l'émail; elles sont chargées d'une trop grande quantité de principe colorant, qui ne peut être entierement détruit, ni dans le

colombier ni dans la fritte.

On observe journellement que dans les Fayanceries le sel de verre ou le sel marin, le sel admirable de glauber & le tartre vitriolé, réduits en vapeurs, entraînent avec eux le principe colorant groffier, des matieres avec lesquelles ils sont combinés. On remarque, en outre, que le tartre vitriolé, ou le sel de verre de potasse est moins propie à la fayance que les deux autres, parce qu'il est un peu plus fixe au feu. Le sel marin de cuifine réuffit ordinairement mieux, il produit même plus d'effets, à doses égales, que le sel de verre, même des foudes; la raison en est bien évidente : le sel marin est. en petits grains; déja ouvert par l'humidité, il se trouve par consequent disposé au mêlange avec d'autres matieres; à la fusion, à la raréfaction & à l'évaporation. Le sel de verre, au contraire, est en gros morceaux très-compactes, affez difficiles à être réduits en pouffiere, point d'humidité, & chargé de beaucoup de principes colorans groffiers; cependant quand le sel de verre de soude est préparé convenablement, il peut produire, à poids égal, plus d'effets que le sel marin ordinaire, avec d'autant plus de raison que ce dernier est chargé d'une certaine quantité d'eau, & d'une plus grande quantité de parties hétérogènes.

pour la fayance commune; mais la proportion ufitée pour la fayance fine, de trente-deux ou trente-trois livres d'étain fin sur cent livres de plomb, est toujours un peu trop forte; l'écaillage seroit pour lors inévitable & le blanc ne seroit pas beau. L'émail qui provient de cette proportion est même trop dur pour mordre. suffisamment sur la terre & pour s'y attacher aussi fortement qu'il faut; on peut cependant obvier à l'écaillage, pourvu qu'on ait la précaution de ne faire éponger par les ouvriers leurs ouvrages qu'avec la barbatine, partie très-fine de la glaise & de l'argille colorée, ou de leur empêcher plutôt d'éponger. La proportion que notre Auteur recommande pour éviter tous les inconvéniens ci-dessus détaillés, seroit de ne mettre sur cent livres de plomb, que vingt livres d'étain fin; l'émail, ajoute-t-il, seroit très-solide fur le binet & d'un beau blanc tirant un peu fur le bleu . qui est le blanc de fayance le plus recherché. C'est donc un principe général dans l'art de la fayancerie, qu'il est moins dangereux de diminuer l'étain dans l'émail, que la marne dans la composition des terres.

L'écaillage offre un phénomène fingulier; toutes les fois que l'émail écaille, il est plus ou moins bourfouffé; mais il est à observer qu'on ne trouve jamais d'écaillage avec boursoussement sur la fayance saite avec do

l'argille pure & la terre calcaire pure.

## ARMATURE.

C'EST en tetme de Minéralogie, une croûte minérale qui couvre certaines pétrifications marcassiteuses, telles que les cornes d'Ammon & d'autres especes, cette croûte, est de couleur d'or, ou de cuivre, ou blanchâtre.

#### ARSENIC.

CEST une concrétion volatile, pesante, très-caustique & pénétrante, qui se trouve souvent & même trop dans les mers, sous une apparence plus ou moins mérallique. L'Arsenic parost participer disféremment aux soufres, aux sels & aux méaux, selon Spersing, dans la Disseration qu'il a publis sur cette substance; il est ou opaque, ou transparent, d'une couleur noire, brune, grite ou blanchâre; il se son aissement avec les matieres grasses, & il s'en forme un régule sous une forme mérallique. On prétend que la pestaneur spécifique est d'environ 5000, mais celle du régule est de 88-88.

Linnæus range l'Arfenic dans l'ordre des foufres & dans la claffe des pierres compofées; mais M. Bertrand obferve à ce sujet, que puisque l'Arfenic est fusible & qu'il en naît un régale, il eutété plus naturel de le placer dans l'ordre des fubliances minérales, qu'il appelle Mer-

curiales.

Vallérius distingue dix especes distérentes d'Arsenic; la premiere espece est l'Arsenic vierge, Arsenieum nationalisme finale de la vierge, Arsenieum nationalisme finale de la vierge, Arsenieum nationalisme finale pierreuse ou minérale; il se reconnoît seus lement à la couleur, à la fumée, & à l'odeur qu'il donne dans le feu; il y en a de trois sous especes, la premiere sous espece ou variété, est celle qu'on nomme Arsenic en vapeurs, Arsenieum nativum vaporosum; elle s'éleve dans les mines sous la forme d'une vapeur ou sumée, & cette sumée est si pernicieuse, que souvent eux qui s'y trouvent exposés en périssen. La seconde variété est l'Arsenie vierge en farine, Arsenieum nativum farinaceum. Cet Arsenie est en tout semblable à de la farine blanche, il est produit partie par l'Arsenie décomposée, partie par un dépôt d'Arsenie en vapeur, qui s'est

199

condensé. La troisieme variété est l'Arsenic crystallin, Arsenicum crystallinum; il est blanc, transparent, semblable à du verre blanc, mais cet Arsenic n'est pas com-

mun

La seconde espece d'Arsenic, est l'Arsenic rouge, Arfenicum rubrum, flavum. Cet Arfenic fe trouve mêlé aves du soufre, il est ou rouge ou jaune; mais le jaune n'est pas si sulfureux que le rouge. Plusieurs Naturalistes mettent une grande différence entre l'un & l'autre; ils nomment le rouge sandaracha, & le jaune, risigallum. On a observé que plus la couleur de cet Arsenic est rouge, plus il est un poison violent; le jaune passe néanmoins pour le plus dangereux de tous. Il y a quatre sous especes d'Arsenic rouge; l'Arsenic jaune, risigallum flavum, il est ou d'un jaune tirant sur le rouge, ou d'un jaune de citron, ou oranger; l'Arfenic opaque rouge, rifigallum opacum rubrum; l'Arfenic rouge demi-transparent, rifigallum semi-pellucidum, il est semblable à du cinnabre transparent, & souvent à de l'Ambre demi transparent, l'Arfenic rouge transparent, risigallum pellucidum, il est aussi clair & aussi transparent que le rubis.

La troisieme espece est l'Arsenic noir, Assenicum nigrum, cadmia bituminos agricola. Cet Arsenic est pur,
d'une couleur grise ou noire, mêté de quelque matiere
inflammable, ou de quelque portion de bitume; tantôr
il parost feuilleté & peu compacte, tantôr il est plus serré
& est semblable a une pierre nouvellement cassée; à l'intérieur il est brillant comme du plomb fraichement coufey, il noirci à l'air en un court espace de tems & devient d'une couleur obscure; ji se volatilise entierement
an seu, & quand on le présente à la flamme d'une bougie, il en part aussi-tôt une sumée blanche, il s'enslamme
même dans le seu. On en distingue deux sous especes,
l'Arsenic noir friable & l'Arsenic noir solide; le premier
est noir, peu compacte & friable, ainsi que l'épithete de
son nom l'indique assen, on divoit que cet Arsenic a tis

N 14

fublimé avec une matiere inflammable. Le fecond est ordinairement d'un bleu gris ou d'un noir tirant sur le gris, un peu plus compacte & plus dur que l'Arsenic noir friable, il ressemble intérieurement à du plomb fraîchement coupé.

La quatrieme espece est l'orpiment, nous en parlerons

dans l'article qui le concerne.

La cinquieme espece est l'Arsenic testacé ou Cobalt testacé, Cobaltum restaceum. Ce minéral est d'une cou-leur grise brillante, il est composé de couches ou de seulles recourbés les uns sur les aurres; quand ces couches se trouvent dégagées des parties terrestres qui les environnent, elles ont la figure d'un hémisphere creux ou concave, & quand on les stappe, elles rendent le même son que du métal: elles ressembleut souvent à du cuivre jaune bien pur.

La fixieme espece est la mine d'Arsenic cubique, tesfera Arsenicalis; elle est d'une figure réguliere, en dez ou en cubes octogones; la conseur est noirâtre.

La séptieme espece est la mine d'Arsenie blanche ou Pyrite blanche, minera Arseniei alba; elle a toute sorte de sormes, mais peur l'ordinaire elle est cubique ou en dez; elle parost; quelquesois taillée à facettes brillantes assez grandes; elle est blanche & luistante comme de l'érain, & conserve ordinairement sa blancheur à l'air. On distingue deux sous especes ou variétés de mine d'Arsenie blanche, la cobique & la blanche à facettes brillantes.

La huitieme espece est la pierre Arsenicale, minera Arsenici cinerca; elle est d'un gris cendré tirant un peu fur le bleu, emierement compacte, mêlée de paillettes ou particules luisentes; quand on la frappe avec de l'acier, elle donne des étincelles, elle répand même une odeur arsenicale; exposée à l'air, elle devieru noire à la longue & ressemble beaucoup à une mine de Cobalt.

La neuvieme espece est la mine d'Arsenic d'un rouge de cuivre, minera Arsenici rubra; sa couleur est d'un

The Control

gris rougeaure affez semblable à celle du cuivre, elle renferme une affez grande quantité d'Arsenic, fort peu

de soufre & encore moins de cuivre.

La dixieme espece est la terre Arsenicale, Arsenicum terra mineralisarum ; cette terre renferme quelques parties arsenicales, elle se reconnoît parfaitement à la sumée & à la vapeur qu'elle donne dans le feu. Outre les différens minéraux ci-dessus décrits, il se trouve encore de l'Arfenic dans plusieurs mines; telles que dans celles de Cobalt, de Bilmuth, de Cuivre, de Plomb, d'Etain & d'Argent.

Les mines d'Arfenic ne s'exploitent point uniquement pour en retirer le demi métal; quand on veut néanmoins s'en procurer, on fait griller dans un fourneau les mines Arsenicales, principalement celles de Cobalt, & on obtient ce demi métal principalement sous la forme de

chany.

Parmi les propriétés de l'Arsenic, il y en a qui lui sont communes avec les substances salines, d'autres le rapprochent des matieres métalliques ; la saveur de la chaux d'Arsenic est très-vive & très âcre; il ne faut qu'environ quinze parties d'eau bouillante pour la dissoudre, & quand cette dissolution est refroidie, il se forme des crystaux triangulaires jaunâtres. Quand on fait distiller dans une cornue de verre au bain de fable, de l'Arfenic conjointement avec du nitre, il en résulte un acide nitreux affez concentré, & la couleur de cet acide est ordinairement verdâtre; la masse saline qui reste dans la cornue, est entierement dissoluble dans l'eau, elle peut même se crystalliser par une évaporation lente en colonnes pyramidales qui se terminent par des pyramides à autant de facettes. C'est même avec l'Arsenic combiné très - intimement à l'alkali fixe du nitre, que se forme le sel neutre arfenical ainsi nommé par M. Macquer; ce sel résiste à sa décomposition dans les vaisseaux clos, mais du moment qu'on l'expose dans un creuset à un feu ouvert, l'Arfenic s'évapore bien vîte. Il est de fait que les acides

minéraux n'ont point de prife sur le sel neutre arsenical; il n'en est pas de même de tous les sels à base métallique; ils la décomposent par la voye des doubles affinités.

Si on distille l'Arsenic avec le nitre cubique, il décompose ce sel, il en dégage l'acide nitreux, & par le moyen de son alkali, il réculte un sel neutre arsenical à base d'alkali marin. Une des propriétés de l'Arsenic, est encore de décomposer le sel ammoniacal nitreux, d'en dégaget l'acide & de former avec l'alkali volatil une espece de sel neurre arsenico-ammoniacal qui se crystallisse en petites aiguilles applaties, mais qui se décompose par l'action du seu même dans des vaisseaux sermés.

Les acides minéraux n'agiflent pas fur ce fel; cependant l'alkali fixe & la chaux dégagent l'alkali volatil qui lui fert de bafe, & tous les fels à bafe métallique le décomposent en vertu de leurs doubles affinités. Il est à obterver que l'Arfenic qui agit si puissamment sur les fels nitreux, n'agit en aucune taçon sur les fels neutres qui

sont formés par l'acide marin.

Les propriétés métalliques de l'Arsenic ne méritent pas moins d'être examinées que les propriétés falines ; la chaux d'Arsenic peut facilement se convertir à l'aide du phlogistique en un régule demi métallique, il ne faut pour cet effet que composer une pâte de chaux d'Arsenic en poudre & de savon noir. On met cette pâte dans un petit matras; on commence par la faire fécher, mais fort lentement; on poulle ensuite le feu jusqu'à faire rougir le fond du matras; quand on ne voit plus élever de vapeurs, on laisse refroidir les vaisseaux, & ou trouve dedans quelques cryftaux blancs d'Arfenic fublimé, de même qu'une matiere grise, noirâtre, brillante & casfante, c'est ce qu'on nomme régule d'Arsenic. Si on expose au seu ce régule dans des vaisseaux ouverts, il perd son phlogistique & il se dissipe en une sumée blanche, qui n'est rien autre chose que la chaux d'Arsenic, telle qu'elle étoit dans la formation du régule.

Si on jette de l'Arsenic avec du nitre dans un creuset

Yongi au feu, il se fait une détonnation du sel, la detonnation sinie, l'alkali six du nitre est devenucaustique par une portion de la chaux d'Arsenie, & cela arrive toujours toures les sois qu'une matiere métallique décompose le nitre; il a plu aux Chymistes de désigner cette prépazation sous le nom de Nitre six par l'Arsenie.

Du mélange de l'Arsenic avec un peu de soufre, il résulte par la sublimation un composé arsenical sussimation aunâtre, semblable à l'orpiment, & ce même mêlange traité par la susson, donne un produit rouge qui est un

réalgal factice.

Ouand le soufre est uni à l'Arsenic, on peut s'y prendre de plusieurs façons pour le dégager. 1°. Il ne faut que la seule sublimation à une chaleur douce, c'est ainsi que la portion de soufre, qui est plus volatile, se dissipe bien vîre. 2°. On se servira de l'alkali fixe, on fera une pâte avec du réalgar en poudre & une lessive d'alkali fixe, on mettra cette pâte à sublimer dans un fourneau; l'Aismic s'élevera sous la forme de fleurs blanches, & on trouvera au fond du vaisseau un vraie foie de soufre. 3°. On pourra encore employer le mercure; on triturera pour cet effet du mercure avec de l'Arsenic sulsuré, on mettra le mêlange en sublimation, l'Arsenic s'élevera d'abord, après quoi seulement le cinnabre montera; cette opération se réitere jusqu'à ce qu'on soit parvenu à dégager le peu d'Arsenic, qui auroit pû être resté uni à ce cinnabre.

Il est à observer que deux parties d'acide vitriolique bouillant, disflotvent une partie d'Arsenie; mais le tout étant refroidi, devient une masse concrete, & cette masse est devenue si fixe par le moyen de l'acide, qu'elle sond & se virisse plutôt que de se volatisse. L'acide nitreux bouillaut ne dissou pas moins l'Arsenie que le virtiolique; pendant la dissolution qui se faix, il s'éleve des vapeurs rouges très épaisses, & à sur & à mesure que cette dissolution s'acheve, elle devient d'une constitance mucilagineus & se les parts restoidissement es une

Gue

maffe concrete, connue sous le nom de Nitre d'Arfenie On obtient aussi un vrai sel d'Arsenic en masse concrete, en faifant diffoudre l'Arfenic avec de l'acide marin bouillant.

On a encore observé que si on fait bouillir de l'alkali fixe fur l'Arfenic, il la diffout & acquiert une confiftence même affez épaiffe. M. Macquer a donné à cette combinaison le nom de Foie d'Antimoine; elle attire l'humi-

dité de l'air & se précipite par tous les acides.

Telles sont les qualités salines & métalliques de l'Arsenic; examinons actuellement les propriétés qui lui sont particulieres; ces propriétés sont l'extrême volatilité & la facilité de se combiner, quoique dans l'état de chaux, avec les matieres métalliques, qui toutes refusent même de s'unir avec leur propre terre; mais il est à remarquer que les combinaisons des métaux avec l'Arsenic, n'ont aucune force de ductilité. M. Braudt rapporte que l'Arsenic se diffout dans toutes les huiles, dans les acides végétaux & dans l'esprit de vin; mais il faut que ces menstrues soient bouillans. En faisant bouillir dans l'eau de la chaux vive avec l'orpiment, il se forme avec la partie saline de la chaux & le soufre de cet orpiment un foie de soufre, qui dissout une certaine quantité de soufre; ce foie de soufre arsenical précipite toutes les dissolutions des métaux dans les acides. Il donne avec la difsolution de plomb dans le vinaigre, une encre de sympathie; ce foie de soufre dégage également le plomb qu'on a fait diffoudre dans le vin pour l'édulcorer, aussi a-t-on donné à ce foie de soufre le nom de liquor vini probatorius.

Quelques Médecins ont été affez téméraires pour ordonner l'Arfenic intérieurement contre les fievres intermittentes; on ne peut néanmoins avoir affez d'horreur contre l'emploi d'un pareil remede. C'est un vrai poison corrosif, il produit les aceidens les plus graves, telles que les douleurs d'entrailles, les vomissemens violens. les fueurs fioides, les fyncopes, les convulsions, & bientôt après la mort s'ensuit. On donue comme contrepoifons dans ces cas, l'eau, les mucilages, l'huile & le lait; mais il faut prendre ces boissons en grande quantité. Les spécifiques indiqués par M. Macquer, sont les absorbans alkalins & terreux, ils peuvent très-bien s'unit à cette substance dans le corps & la neutraliser.

L'Emery rapporte dans sa Chymie quelques préparations arsenicales; nous les allons exposer ici: c'est par là

que nous finirons cet article.

La premiere préparation est le régule d'Arsenic. Comme elle est la même que celle que nous avons déja rapporté dans cer article, nous n'en ferons pas mention

d'avantage.

La seconde est le sublimé d'Arsenic. On mettra, pour le faire à volonté, de l'arfenic grossierement pulvérisé dans un creuset; on le placera sous un petit seu de cheminée pour le calciner & pour faire fortir en fumée environ le tiers de la matiere; on évitera tant qu'on pourra cette vapeur maligne; on versera dans un mortier ce qui fera resté; & après l'avoir pulvérisé, on le pesera & on le mêlera avec une égale partie de sel décrépité; on mettra ce mêlange dans un matras, dont les deux tiers seront vuides; on placera le marras sur le sable dans un perie fourneau; & après avoir fait un petit feu au commencement, on l'augmentera peu a peu jusqu'au troifieme degré, pour faire sublimer l'Arsenic; on le continuera dans cet état, jusqu'à ce qu'il ne monte plus rien : par ce moyen, il ne faudra que cinq ou six heures pour achever l'opération; on laisse refroidir le vaisseau & on le casse; on rejettera comme inutile ce qui demeurera au fond. Si l'on réitere quatre ou cinq fois la sublimation, dit M. l'Emery, ajourant du sel a chaque fois, on aura un sublime d'Arsenic doux, c'est-à-dire, bien moins corrosif que l'Arsenic commun. Mais M. Baron observe à ce sujet que toutes ces sublimations multipliées ne tendent qu'à perdre du tems, & que l'Arfenic, malgré toutes les sublimations, n'est pas moins corrosif qu'il l'éz

- Carry

toit d'abord. Quelques Auteurs ont prétendus néanmoins que l'Arfenic sublimé à distérentes sois, & qu'ils ont qualisé fort mai à propas du nom d'Arfenic doux, est un contrepoison, mais, loin de l'être, c'est un vrai poison. L'Emery prétend que le sublimé de l'Arsenic mange les chairs baveules, & nettoie les vieux ulceres : il faut le mêler alors avec le suppurant & l'égyptiac, mais de quelque saçon qu'on employe l'Arsenic, même à l'extérieur, il est toujours très-dangereux.

La troisieme préparation est l'Arsenic eaustique; mais comme cette préparation n'a aucune utilité, & comme d'ailleurs nous en avons déjà parlé dans cet article, nous

n'y reviendrons plus.

La quatrieme & derniere , est l'huile corrosive d'Arsenic; cette liqueur est un Arsenic pénétré & rendu en confistence de beurre par les acides du sublimé corrosif. On prend pour ce procédé parties égales d'Arfenic & de sublimé corrosif, on les pulvérise, & après les avoir mêlé, on met le mêlange dans une cornue de verre, qu'on place sur le sable. On y adapte un récipient, & ayant luté les jointures, on fait distiller par un petit seu une liqueur butyreuse, semblable au beurre d'antimoine; quand il ne distillera plus rien, on retirera le récipient & on en mettra dans sa place un autre rempli d'eau; on augmentera le feu & on verra descendre le mercure dans l'eau goutte à goutte; on continuera la distillation jusqu'à ce qu'il ne coule plus rien. On peut se servir de ce mercure en toute occasion, comme d'un autre, après l'avoir néanmoins bien lavé & féché. Quant au beurre d'Arsenic, c'est un caustique très-fort, il fait murir plus promptement que le beurre d'antimoine ; quelques Empyriques ont eu la témérité de vanter comme un spécifique, l'application extérieure de cette liqueur sur le cancer des mammelles; mais il s'en faut bien que de pareilles promesses soient réelles. Si le beurre d'Arsenic fait escarre plus promptement que celui d'antimoine, c'est uniquement parce que c'est un poison plus dangereux.

M. Geoffroy dans sa matiere médicale, fair mention préparation arsenicale, qu'il dit très-utile à l'extérieur dans plusieurs cas, il bu a donné le nom d'Aimann arsenical. On preud pour cette préparation de l'antimoine crud, du Gotte jaune & de l'Arsenic crystallin pulvétifé, de chacun deux onces, on mêle le tout ensemble & on le met dans une cucurbite de verre; on le fair sondre à un seu de sable bien doux, comme de la poix, on retire pour lors le feu, on laisse refroidir, il se forme une masse d'un rouge obscur; on la garde pour l'usage.

Ce remede qui ne s'employe qu'extérieurement, est fuivant M. Geostroy, un caustique doux ; on lui attribu une vertu maturative ; il attire, à ce qu'on prétend, le venin du centre à la circonsérence, comme l'aimant fait le fer. On en fait usage contre les bubons vénériens avec l'emplatre qu'on nomme le grand Diachylon; on s'en sert pareillement dans l'emplâtre magnétique d'Angelus Jila, on le conseille pour saite mûtir & ouvrit les bubons pétilentiels, il est aussi très-vanté contre les écrouelles; il les outvre, les mondisse, & les ferme sans être obligé

d'employer aucun autre onguent.

## ASTACOLITHE.

On donne ce nom à une écrevisse qui s'est pétrissée; j'en ai trouvé plusieurs aux environs de Dieulouard, entre Pont-à-Mousson & Nancy.

# ASTROITES.

On nomme ainsi les pierres qui sont composées de tuyaux paralleles disposés en masse solide, pour l'ordinaire sous la forme de champignons, & dont la supersi-

cie est garnie d'étoiles tantôt rondes, tantôt anguleuses; plus ou moins grandes & à plus ou moins de rayons; on peut regarder les Astroites comme de vraies pétrifications d'une espece de corail de mer, composé de tubules ou de branches tubulaires & paralleles qui se joignent ensemble & qui ont de même la superficie garnie d'étoiles de différente grandeur & de différente figure ; il est même souvent très-difficile de distinguer l'Astroite marin de l'Astroite fossile, d'autant qu'ils sontégalement pierreux & qu'ils ont même quelquefois le même poids. M. Bertrand, dans son Dictionnaire des Fossiles, se plaint de ce que plusieurs Auteurs confondent sans ceste les Attroites avec les Madreports, les Millepores & les Tubulites; cependant il y a, ajoute cet Auteur, de la différence. Les Aftroites different principalement des Madrepores, en ce que les premiers ont des tubules jointes & paralleles qui ne font qu'une seule masse; ils different des Millepores, en ce qu'ils ont des étoiles au lieu de pores, ou pour le moins des étoiles visibles; enfin ils se distinguent des Tubulites, parce qu'ils ont des tubules droits & paralleles qui se joignent & sont garnis d'étoiles, tandis que les Tubulites ont des branches fourchues & irrégulieres, au lieu de tubules droits.

M. Bertrand ne diftingue que de deux especes d'Aftroites, il prétend qu'on peut rapporter toutes les autres à ces deux especes; la premiere, selon lui, est l'Afroites somposs de tuy-ux paralleles en masse polite, garnie d'étoiles rondes, & qui est connue sous le nonra Heliolithe Rhodite; La seconde est l'Afroite composs de tuy-ux paralleles qui se touchent en faisant une masse solide, garnie d'étoiles angulaires. Les Naturalistes lui donnent le nom de Favagites. M. Guettaid a fait graver une suite

très-intéressante d'Astroites.



## BELEMNITES.

N appelle Belemnite, une pierre qui a pour l'ordinaire une figure conique, quelquefois même à peu près cylindrique, qui se termine en pointe aigue ou obtuse, extérieurement lisse, quelquefois avec un ou plusieurs canaux ou fillons, & dans l'intérieur de laquelle on remarque des rayons qui vont du centre à la circonférence. ou pour mieux dire des cercles concentriques comme les aubiers des arbres. Le peuple appelle Belemnites femelles, celles qui sont creuses à la base; cette cavité est conique, tantôt vuide, tantôt remplie de terres, occupée même quelquefois par d'autres pierres, qu'on nomme pour cette raison alvéoles. Si on expose les Belemnites au feu, ils se fendent souvent dans toute leur longueur, selon la direction des fibres qui y regnent. Quand les Belemnites sont transparens, on remarque un tuyau qui occupe l'axe du cône; ces pierres sont de la nature des calcaires, elles répandent, mises au feu, une odeur fétide de soufre; elles sont ordinairement brunes & cornées, & quelquefois même un peu diaphanes, on en trouve beaucoup de cette espece aux environs de Bar-le-Duc; elles varient en groffeur & en longueur, elles font longues depuis un pouce jusqu'à dix, & groffes depuis une ligne jusqu'à trois pouces de diametre ; elles se rencontrent presque par tout, on en voit dans différens lits de terres ou de fables. ou dans les couches de toutes sortes de pierres, & se trouvent même souvent accompagnées d'autres dépouilles de l'océan; elles sont aussi quelquesois applaties, écrales & figurées de différentes manieres.

Il y a eu beaucoup de fystême sur la nature des corps qui constituent les Belemnites, il en est fait mention dans tous les ouvrages qui ont traité de l'Oryckologie; aous n'en serons donc ici nulle mention. Voyez le Dic-

Tome III

sionnaire Encyclopédique, le Dictionnaire d'Histoire Naturelle & le Dictionnaire des Fossiles. Nous rapporterons seulement ici à leur sujet un extrait du Mémoire de M. Gautier, Chanoine Régulier de Saint-Sauveur. Prieur de Nancy, & un autre Mémoire de M. Charvet, Chanoine Régulier de Saint-Antoine, résident à Metz; comme ces deux ouvrages sont très-peu connus, nous avons pensé qu'ils pouvoient mériter une place dans ce Dictionnaire. « Le champ des observations, dit M. Gautier, s'aggrandit par des idées qu'elles font naître; les Naturalistes deviennent Physiciens, leurs combinations tournent quelquefois à l'avantage des Arts, toujours à celui de l'Histoire Naturelle. Quelque peu fondées que soient les hypothèses, quelques changemens qu'elles éprouvent, elles sont au moins utiles par les discussions & les disputes qu'elles occasionnent, par les nouveaux efforts qu'elles font naître & par l'obligation où elles mettent de considérer les objets sous toutes leurs faces. Ces réflexions m'ont empêché, continue notre Auteur, de regarder d'un œil indifférent, le partage des sentimens par rapport aux Belemnites, vu sur-tout que les Naturalistes, qui ont beaucoup de réputation, prétendent qu'elles appartiennent au regne minéral. Leur opinion me paroît dangereuse, par rapport aux conséquences qui en résulteroient; consequences qu'ils désavoueroient sans doute, parce qu'ils ne les ont pas eu en vue. Si de l'argille humectée produisoit des corps organisés, tels que les Belemnites munis d'alvéoles, on pourroit croire qu'elle est capable de produire aussi des plantes & des animaux. fans développer aucun germe ».

Non-feulement on dispute auquel des trois regnes appartiennent les Belemnites; on agite encore la question, quelle branche de ceregne on doit les rapporter? J'examinerai d'abord, dit M. Gautier, les raisons qui ont porté M. Woldward à soutenir que la Belemnite est minétale; opinion que M. le Monnier, de l'Académite Royale des Sciences, a fortissé par ses observations. 1. M. Woldward dit que la pesanteur spécifique des Belemnites étant plus grande que celle des cornes & des desis, est une preuve qu'elles ne peuvent être ni l'une l'aurre; de ce qu'on lui accordera ces deux c'hoses, il ne sensiuvra cependant pas que les Belemnites appartiennent au regne minéral.

2°. Qu'il y en a de transparentes & jaun âtres, qui ressemblent assez à l'ambre ordinaire, que leur substance est stiable & cassante, comme celle du talc & des autres sossiles semblables; je réponds, dit M. Gautier, qu'il y a des plantes marines, des contes d'ammon & d'autres coquillages pétrissés qui ont les mêmes qualités.

3°. Que la Belemite a la même gravité fyécifique, que le ralc; s'enfui-il qu'il faille la ranget dans la classe des corps ralqueux: Si cette raison étoir suffilante, on journoit mettre ceux-ci dans la classe de quelques co-quillage fossiles, qui ont a même pesanteur, comme je

m'en suis affuré par plusieurs expériences.

4°. Elles sont de la même tissure & de la même conftitution que le tale, je ne sais pas sur quoi cette affertion est fondée ; il est vrai que ces pierres sont composées de couches fort minces , ainsi que le talc & plusieurs autres productions des trois regnes, encore leurs feuillets ne le léparent-ils que par le moyen du feu; à cela près, la conflitution de la Belemnite n'a rien de commun avec le talc. Ce minéral est une espece de pierre onctueuse, molle, &c. le talc se plie, il est glissant & comme gras à l'attouchement, il s'attache & se laisse difficilement briser, il résiste à un seu assez véhement, sans souffrir de changement confidérable, & nul menstrue acide ni alkalin en forme humide, ne vient à bout de le dissoudre. Aucune de ses propriétés ne convient à la Belemnite : comment peut-on dire qu'elle est de la même nature que le talc ? Elle se convertit en chaux aussi facilement que les plantes & les coquillages de mer, & ne résiste pas aux menstrues.

Comme plusieurs Auteurs confondent les talcs avec

des concrétions qui paroissent sy rapporter, telles que les pierres ollaires, fissels, spéculaires, de corne, le spah alkalique, le verte de Moscovie, le gipse, &c. c'est peut-être de quelques-uns de ces corps, que M.Wodawad a vouln parler. En esset, il di que le tale fibreux, ou cannelé, le gipse strié, le spath talqueux, l'asbeste, l'alun de plume, &c. ont leurs sibres transversales, comme celles des Belemnites. Cette observation ne peut servir de preuves à son opinion, parce que les sibres de plusseurs coquillages de mer sont disposées de la même maniere; Telles sont celles de quatre especes qu'on trouve en Lorraime & ailleurs, l'ans parler d'autres pétrifications du genre animal & végétal.

J'ai appris par pluseurs expériences hydrostatiques, c'est roujours M. Gautier qui parle, i', que les Belemintes sont plus légeres que les coquilles marines, & que les deux especes de griphites sont les deux especes de griphites sont les varieté dans la gravité spécifique de divers coquillages; les bulles d'air adhérentes à leurs pores, peuvent l'occafionner en partie. A l'égard des coquillages soffiles périfiées, i'l n'est pas éconnant qu'il y en ait de différentes gravités spécifiques, pussque de le proposition de la différente gravités spécifiques, pussque cette pesareur plus ou moins, grande, d'épend de leur dureté & des matieres métalli-

ques ou minérales qui les ont pénétrés.

La pefanteur spécifique des corps , ne suffit donc pas pour affigner la classe qui leur convient , ce qui est contirmé par les variations considérables qu'on remarque dans la pesanteur des crystaux & des pierres précieuses.

Sil'on compare les Belemnites avec les stalastictes, les pyrites, les sels, les crystaux, on verra que le méchanisme de leur fornation ne peut ette le même. Il est impossible d'assigner la matrice des Belemnites, on connost celle des crystaux, on en fait aussi artificiellement de semblables à ceux de spath, au lieu que toutes les opérations chymiques ne produiront jamais un corps tel que la Belemnite.

On trouve souvent des matieres hétérogènes dans les

crystaux & dans les pierres précieuses, telles que de la mousse, des herbes, &c. On a beau casser des milliers de Belemnites, leur cône extérieur ne présente aucune matiere étrangere, rien qui caractérise un stalactite. On peut expliquer d'une maniere simple & vraisemblable, la génération des pyrites, des sels, des crystaux, en faisant usage des affinités crystallines des angles sous lesquels s'arrangent leurs fibres ou leurs lances; mais à quelque degré de vraisemblance que l'on éleve les affections ou tendances des corpuscules élémentaires, ou tour autre cause qu'on voudra, l'attraction newtonienne, les petits tourbillons magnétiques, on ne peut pas se flatter d'expliquer solidement pourquoi les Belemnites ont des fibres dont la direction varie, des cannelures plus ou moins profonde, une fente tantôt directe, cantôt finueuse, qui regne sur toute leur longueur & descend jusqu'au centre des fibres, pourquoi l'alvéole est environnée d'une pellicule qui porte l'empreinte des coupes ; pourquoi elles sont séparées les unes des autres par des cloisons fort minces, d'une matiere différente de la leur, qui n'a rien elle-même de commun avec celle du cône extérieur ; pourquoi le demi - diamètre qui regarde la future, est plus petit que l'opposé, d'environ un tiers dans les Belemnites coniques, & qu'il est sensiblement égal à l'autre demi-diametre, dans les Belemnites rensiées à l'une de leurs extrêmités.

Après avoir donc confidéré attentivement la fructure de la Belemnite, la diversité de ses especes, la simétrie variée & réguliere, les matieres hétérogènes qui en constituent les disférentes parties; on peut conclure de ce qui vient d'être opposé aux rasionnemens de M. Wodward, dit M. Gautier, que ce Physicien a eu tort de prétendre avoir démontré que les Belemnites se rapportent au genre minéral.

M. le Monnier, en adoptant son sentiment, envisage la question dont il s'agit sous un meilleur point de vue, il tache de connoître la maniere dont elles se forment; 214

ses observations méritent d'être examinées. Il en a vu dans le Berry, dont la cavité conique étoit remplie d'une terre très-fine, jaune, grasse & humide, qui lui a semblé Leur tenir lieu de matrice. Il regarde la feuille mince & transparente qui les termine, comme un ouvrage en train, que la nature n'a pas encore achevé. Il a observé que celles qui sont dans les pierres & dans la craie, sont dépourvues de toute cette terre dont nous venons de parler. On ne peut rien conclure de sa premiere observation en faveur de son sentiment. Loin que la terre qui remplit la cavité de la Belemnite lui donne pour ainsi dire la vie, en lui fournissant des sucs nécessaires à son développement; cette terre annonce, ou que la Belemnite a perdu plusieurs parties de son alvéole, ou qu'elles en sont toutes sorties, c'est ce dont on peut se convaincre en ouvrant un grand nombre de ces fossiles. Presque toutes les Belemnites dont l'alvéole est tombée, soit par diffolution, foit autrement, renferment des terres, tantôt jaunes, tantôt grises, ou de quelqu'autre couleur. fuivant la nature des terreins où on les trouve. On voit même quelquefois dans une seule cavité conique, plufieurs matieres de différentes couleurs, qui sont disposées fort irrégulierement; au lieu que les Belemnites, qui ont conservées leur structure primordiale, offrent des corps d'une irrégularité admirable, dont les unes sont quelquefois crystallisées ou spathisées , & les autres d'une dureté si grande, qu'on ne peut supposer que la nature n'y ait pas mis la derniere main. J'ai des pierres, dit M. Gautier, qui en renferment de parfaitement semblables à celles qu'on trouve dans les terres; leurs coupes sont de différente nature, suivant les sucs lapidifiques qui s'y sont insinués. Elles n'ont donc pas plus de vie les unes que les autres. Si l'on suppose avec M. le Monnier, que ce sont des productions actuelles de la terre, il est impossible de concevoir comment, depuis un grand nombre de siecles, elles n'ont pas encore acquis la groffeur & la longueur dont elles font susceptibles; il y en a beaucoup d'ennees en farme de fuseaux, qui n'ont point de câne anteceun, point a deple par conféquent, qui puille pale par lair, riarité en remuant les tertes où j'en al estignant y a onze ans ¿ c'est toujours M. Gaurier qui rille, iches traive dans le même état où elles étolent par lots, foi profiles, foit petites, elles ne prennent aucutes firment, ai par jusca position de parties, ni par tues telepricon. Qu'on prenne exactement leur dimentrue en directentes anneés, oni fera convainci qu'elles item dans le même état ou qu'elles n'éprouvent que des time seprens qui les décritorent; danimuent leur volume samison leurs divocles.

Jas de petites Belemnites, continue M. Gautier, fur lefundles il y a des vers ou tuyaux & des coquillages marins; plutieurs Naturalistes en ont de semblables; les aus offeent des fabots, des lézards, des hunres; d'autres des glands & autres productions de la mer. Il y a un nd nombre de Beleinnites entourees de vers marins. Cette feule observation suffit pour se convaincre qu'elles pa pas cette forte de vie que leur prête M. le Monnier. renc habile Naturaliste en est vit de semblables, il about conclusans doute, que des vers marins ne pouvant Baring chuellement aux Belemnites fossiles & en suivre s contours, il s'enfuit qu'elles font dans le même étar de la mor les a laislées. Les Bels junites fillonnées par des 1226 maens n'ont pas quelquefois deux lignes de diaois julqu'à deux pouces. Peut-on croire que pendant rant. de ficcles, elles n'avent pas pris un accroiffement affez femilie pour le manifester, en rompant la continuité des myark marins qui les entourent?

Le sensiment le plus suivi; est que les Belemnites sont des animany marins, ou quelques-unes, de leurs parties; rellus que des deuts, des comes, des pointes d'hérissons, de men nons allons voir si les conjectures halandees sur cette mariers peuvent es ouvenir. M. Gotte ald Valerius du que les Belemnites sont des périsiteations de petits vers de mer, que l'on nomme holothuria. Ce Savant ne rapporte aucune des raifons qui l'ont déterminé à penfer de la forte; cependant les holothurions font affez connus par les deferiptions qu'en ont fait les Naturalités anciens & modernes. Il est impossible de les lire sans être con-vaincu que M. Vallerius s'est trompé. La seule disfection

de cet Animal, tranche toute discussion.

M. Wodward a prouvé que les Belemnites ne sont ni
des cornes d'animaux, ni des dents de poisson; M. Gautier se contente d'ajouere à ces remarques les observations suivantes. 1°. On ne peut amollir ni moulet les.
Belemnites comme la corne; j'ai transformé, dit M. Gautier, celle-cie nu ne espece de colle forte, en me servant
de la machine de Papin, sans employer le seu & les
menstrues falins; j'ai fair avec des Belemnites, de petits
pains blancs & durs comme de la craie, & propres à servir aux mêmes usages: les cornes & les dents n'ont pas
donné de semblables produits.

2°. Les Naturalifies se sont affurés par l'expérience que l'émail, dont les dents sont couvertes, est une subftance très-dure, sort différente de celle de la dent; son tisse tellement serté, que le Burin y mord disseillement, empêche l'os de se carier. Les Belemnites n'ont point d'émail, leur extérieur est friable & cassan, comme l'in-

térieur.

3°. Quoique la cavité conlque que certaines Belemnites ont à leur bafe, reffemble un peu à celle des défenées de l'éléphant & du poiffon natwal, des dents du crocodile & du physeter; on ne doit pas pour cela conjecturer avec quelques Naturalifies, que la Belemnite soit une dent d'animal. Celles qui sont renssées en forme de fuseau, n'ont point de cavité conique.

4°. On voit une infinité de Belemníres, dont l'extrêmité lupérieure se termine par un faisceau de pointes trèsaigues; pour peu que ces prétendues dents ou cornes eussent servies, ces pointes seroient ou cassées ou émoufées. Ceux qui prétendent que les Belemnites sont des fess. Ceux qui prétendent que les Belemnites sont des

ees. Ceux qui pretendent que les belemnites iont o

rayons de l'oursin, ne me paroissent pas mieux fondés; les pointes d'un ourfin de l'Amérique, appellées echinus digitatus, ont pu les jetter dans l'erreur; elles ressemblent en partie à la Belemnite. Mais comme le remarque M. Klein, tous les fossiles qui ont sa figure, ne sont pas pour celades Belemnites; voici les raisons qui empêchent M. Gautier de croire qu'elles sont des piquans d'hérissons marins. 1°. M. Klein , qui nous a donné la collection la plus complette que l'on ait, des ourfins de mer & des oursins fossiles, avance que leurs piquans sont de la même matiere que plusieurs entroques ; c'est un composé de petites lames lui fantes inclinées à l'axe de ces pierres, ou bien ces lames disparoissent & forment un tout fort compact à l'aide des sucs lapidifiques, dont elles sont empreintes dans l'un & l'autre cas ils different entierement de la tissure de la Belemnite; ils n'ont ni suture, ni rayons qui aillent du centre à la circonférence, ni couche en forme l'aubier, ni cavité réguliere qui forme des coupes ; ceux qui sont creux sont fort irréguliers dans leur intérieur ; il est garni de petites éminences inégales, de filets creux ou en relief, qui en rendent la surface raboteuse. 2°. Les Belemnites n'ont point de pédicule par lequel elles puiffent s'articuler avec les apophyses des ourfins, & les piquans qui en ont, ne sont ni de la même tissure, ni de la même matiere que les Belemnites. Celles qui ont environ deux pieds de longueur & deux pouces de diamètre, s'opposeroient par leur pesanteur, au mouvement progreffif des ourfins, & quoique petites, elles ne lui ferviroient point non plus, s'il ne pouvoit pas les faire tourner autour de ses apophyses. Les Belemnites qui ressemblent à des fuseaux, n'ont point de base creuse, elles n'ont donc pu servir de piquans aux oursins. On voir que M. Scheuchzer a eu raison de dire qu'il étoit atrêté, parce qu'il ne trouvoit point l'analogie que les Belemnites pouvoient avoir avec les productions marines. Dès qu'on n'a aucune preuve que les Beleinnites appartiennent au genre minéral & animal (c'est le troisieme article de la

differtation de M. Gautier) On peut croire que c'est une végétation marine, à moins qu'on n'aime mieux suspense de se ni peur pour oit pour ci aime meux sur pour oit bien être le meilleur parti, pourvu qu'on continue les mêmes recherches. Quoiqu'il en soit, il est bon de tacher de découvrir les rapports que les Belemnites

peuvent avoir avec le regne végétal.

M. d'Argenville s'exprime ainti dans son Orytologie. « Les Belemnites dont l'origine partage encore les sentimens de tous nos Savans, sont à la veille de changer de nature, on leur a trouvé une racine aux pieds, » J'ai une Belemnite, continue M. Gautier, dont il sort un rejetton; son extrémité se consond avec le trone, de maniere qu'il n'en augmente pas la grosseur. Cette protuberance n'est point une racine, sa position fair voir que cette. Belemnite est dissertente de celle dont parle M. d'Argenville; a sorme savorise le système de ceux qui présument que la Belemnite est une plante. Au reste, il n'est pas nécessaire qu'elle ait des racines; les plantes pierreuses s'en entre disserte de la se le plante de se la plante spierreuses.

n'en ont point.

On a pêché dans la mer du Groenland, une production singuliere, qui donne une idée du rapport que les Belemnites peuvent avoir avec quelques végétations marines; c'est une grappe de trente petits corps en forme de cones, longs de deux pouces & demi, & d'un pouce trois lignes d'épaisseur, montés sur une espece de tige quarrée, longue de quatre pieds & demi, presqu'aussi dure que l'ivoir. On a ouvert un de ces cônes, & on y a trouvé un double rang de petites feuilles formées en croissant, & quantité de petits corps ronds couleur d'orange. M. Gautier a fait dessiner des Belemnites qui ont été arrachées de quelques tiges. Une de ces figures offre, dit M. Gautier, l'a moitié d'une Belemnite, que j'ai ouverte en la mettant fur des charbons allumés. Les petits cônes concaves emboités les uns dans les autres, font appercevoir les différens accroissemens de la Belemnite; or, c'est toujours du côté de la base de ces concavités coniques, que la Belemnite est rompue, soit que ce bout soit plus petit ou plus gros que l'autre, ce qui montre que c'est par cet endroit qu'elle étoit attachée à un corps quelconque au fond de la mer; elles étoient un peu dures, comme le sont quantité de plantes marines. Je ne parle pas seulement des Belemnites qu'on trouve sur les terres labourées, mais de celles qui sont cachées dans des lits de glaise, qui n'ont jamais été remuées depuis leur premiere formation; elles ont eu autrefois une dureté semblable à celle de certains corps un peu élastiques , qui se prêtent jusqu'à un certain point, au-delà duquel ils se rompent par une plus grande compression. Tel est visiblement l'état des Belemnites, qui ont des alvéoles; leur folidité diminue dans la même proportion que s'augmente la base de leurs coupes, de sorte que les plus grandes ne sont environnées vers cette extrêmité, que d'une lame aussi mince qu'une feuille de papier; de-la un grand nombre de Belemnites n'ont pas pu supporter la charge des terres, sans s'applatir plus ou moins vers cette partie. Cette pression a fracturé les alvéoles & leurs enveloppes, de maniere néanmoins que les parties se sont affailées en quelques endroits sans se casser; on sait par-là jusqu'où leur degré de souplesse s'étendoit autresois.

Fai même vu de petits coquillages & d'autres matieres enfoncées légérement dans la fubitance des Belemnites & des empreintes, qui marquent qu'elles n'ont pas toujours été auffi dures qu'elles le sont aujourd'hui; c'et ainsi que la plante à chaux, dont le P. du Tartre donte la description dans son voyage d'Amérique, se durcit de durcit e durcit

encore hors de la mer.

Un autre rapport que les Belemnites ont avec quelques végétations matines, c'est qu'elles sont composées de parties de nature différence; cette distreence expendant ne s'étend pas aussi loin qu'on pourroit le penser. A l'inspection de l'état actuel des Belemnites, les croupes qui remplissent leurs avéoles, ont distreence souleurs & sont plus ou moins compactes, sclon la qualité des eaux

aty Google

pétrifiantes qui les ont humectées. Elles ne ressemblent jamais à la substance des Belemnites qui les renferment, d'où l'on peut conclure qu'elles ont et d'un tistu beau-coup plus poreux, puisque les sucs lapidisques en ont changé la nature selon celle des terres à travers desquelles sils se filtroient. Ce n'est pas que les Belemnites n'ayent des coulcurs dissertentes, mais elles ne sont pas susceptibles des mêmes variations à tous égards, quoiqu'elles ne soient pas les mêmes qu'elles étoient au fond des mers.

Si M. le Comte de Marfilly avoit sit ou pu distinguer Pouvrage des animaux qui se creusent des loges dans les plantes marines, d'après la subtlance de ces mêmes plantes, on pourroit compter sur les analyses qu'il en a données, elles jetteroient pour lors quelques jours sur la matiere dont il s'agit; mais cette partie de l'Histoire Naturelle est un champ qu'il faut défricher de nouveau, tant il est dissicile de lever entierement le voile qui cache

les secrets de la nature.

Tel est le Mémoire de M. Gautier sur les Belemnites, il paroit se décider en faveur des productions végétales, pour l'origine des Belemnites. M. Charvet, Chanoine Régulier de Saint - Antoine, dans la Lettre que nous allons rapporter ici, suppose que les Belemnites sont des productions animales; il en examine la nature, comme nous l'allons remarquer par la simple inspection de cette

lettre.

« Le hasard vient de me procurer, dit M. Charvet, le moyen de répondre avec plus de certitude à la lettre dont vous m'avez honoré, & de vous faire part de mes conjectures sur la Belemnite, ainsi que vous le souhaitez. Ce sont deux fragmens de ce fossile, dont l'un a trois pouces & fept lignes, & l'autre environ quinze lignes de longueur sur dix de largeur, l'un & l'autre disféremmen ouverts, mais qui le sont affez tous les deux pour laisser à découvert partie d'un insecte qui se termine en cône & qui rempit exactement toute la capacité vuide de la Belamnite. La multiplicité des anneaux dont ces inséches

sont composés & qui paroissent encore bien distingués les uns des autres, ne permettent presque pas de douter que ce ne soit des vers ou quelques autres insectes marins. Comme leur figure est un cône dont l'extrêmité est trèspointue, leurs anneaux font plus ou moins gros & multipliés à proportion de leur diminution, de façon qu'ils sont très-minces & serrés dans la partie pointue. Il paroît que la nature a revêtu cet insecte d'une membrane trèsfine & propre à se prêter à tous les différens mouvemens de leurs boucles ou anneaux.

Il me semble que cette découverte pourroit fixer l'état de cette pétrification sur lequel les Naturalistes ont varié. Les uns (Spect. de la Nat. Ent. 4 p. 385.) veulent qu'elle soit la dent de quelque monstre marin inconnu jusqu'à nos jours; les autres affurent qu'elle n'est autre chose que les pointes ou piquans de l'oursin, ou hérisson de mer. On croyoit bonnement autrefois qu'elle étoit le carreau ou la foudre qui tombe; c'est de-là que lui est venu le nom de pierre de tonnerre que le Peuple lui don-

ne encore aujourd'hui.

Si ma conjecture fait fortune, elle ne sera plus que le coquillage & la demeure de quelque insecte, ou le tuyau d'un ver marin; en effet la cavité, les fibres, les lames dont elle est composée, couchées horizontalement les unes sur les autres pour aboutir à un même centre, & rangées à peu près de la même maniere que celles de l'écorce d'un arbre, principalement du chêne, paroissent nous indiquer qu'elle n'est elle-même qu'une simple enveloppe ou l'habitation de quelqu'insecte, bien différent de la finesse de l'émail qui couvre les dents, dont les fibres entrelassées en tout sens forment l'enveloppe la plus légere & en même-tems la plus dure.

Je ne puis me persuader que des dents aussi creuses & aussi fragiles que la Belemnite, soient propres à garnir la mâchoire d'un monstre marin, qui risqueroit de les caffer & de les perdre à la premiere résistence que lui feroit sa proie. Pourquoi seroit-il le seul que la nature auroit privé de ce bel émail si propre à affermir & à conserver les dents des autres créatures? Et cette espece de sente ou de suture que l'on apperçoir regnet le long des Belemnites, paroît plutôt être l'ouverture d'une gaine que l'insecte ouvre, quand il veur, que d'une dent dont elle afsibiliroit à lodidité.

Parmi les Belemnites que j'ai actuellement, il s'en trouve quelques-unes qui me paroiffent être d'une espece disférente de celles dont il s'agit ici, s'olt par leur figure, soit par la maniere dont les fibres qui les composent son arrangées; elles paroissent disposées partie horisontalement, partie verticalement; j'ai cru même en appercevoir quelques-unes transversalement mises, sur-tout dans

le milieu.

Quant à la figure, elle imite affez le battant d'une cloche, dont le gros bout se termine dans une pointe médiocrement allongée; les autres au contraire semblables à une pyramide arrondie, vont toujours en diminuant uniformément depuis leur base jusqu'au sommet. Quelqu'attention que j'aye apportée à considérer celles qui ressemblent au battant d'une cloche, que j'ai examinées même avec le microscope, je n'ai jamais apperçus dans aucune le moindre vestige de cavité; cette solidité qui se trouve dans toute leur longueur, me donne lieu de croire qu'elles sont les véritables piquans des oursins, ou hérissons de mer; la solidité est une qualité nécessaire à ces sortes d'armes offensives pour en assurer la bonté, en quoi elles different encore effentiellement des autres qui sont toutes creusées en forme d'étui, très-propre pour le logement de quelqu'animal. Je croirois volontiers que celles où regne la solidité dans toute leur longueur, qui ont une figure à peu près semblable entr'elles & différente de celle des autres, seroient de véritables piquans d'oursins & que les autres qui sont toutes creuses en dedans & uniformes dans leur figure, avec une suture dans toute leur longueur, font la demeure de quelque ver ou infeste maria que nous ne connoissons pas, ainsi que

femblent nous l'affurer les deux fragmens dont j'ai l'honneur de vous parler, où l'on diftingue parfaitement deux restes de vers ou autres insectes remplis d'anneaux.

Ce fossile parost être commun dans la Lorraine & le Pays Messilen, principalement au bas des côtes qui bordent la plaine de Richemont, entre Metz & Thionville, dans l'endroit où est situé l'Abbaye de Justemont, où j'en ai trouvé quelques-unes d'affez belles & d'affez bien conservées. J'ai l'honneur d'être, &c. »

Après avoir rapporté le Mémoire de M. Gautier & la Lettre de M. Charvet, nous allons finir cet article par quelques observations particulieres sur les Belemnites, que nous puiserons dans le Dictionnaire des sossiles de

M. Bertrand.

Divers Savans, entr'autres MM. Capeler & Valerius. pensent que les Belemnites sont des pétrifications des hotothuries. Ces animaux sont des vers de mer qui approchent des zoophytes, on en distingue de différentes especes; parmi ces holothuries, il y en a d'oblongues, de cylindriques, de ventrues, de globuleuses, de pyriformes; en les examinant avec attention, on leur remarque la même organifation que celle de l'intérieur des Belemnites, & en effet dans les unes & dans les autres, on obferve des fibres circulaires, des fibres en rayons & un canal au milieu. Les holothuries ont un double mouvement, un mouvement de contraction & de succion, & un mouvement d'éjaculation ou d'allongement; la disposition de ces fibres sert à l'une & à l'autre de ces actions. Elles sucent & repoussent comme avec une seringue, la liqueur qui est dans leur corps, c'est un espece de mouvement de systole & de diastole; privées de membres pour se-mouvoir, elles avancent & reculent par le moyen de cette fuccion & de cette éjaculation de l'eau de la mer. Par cette éjection d'une eau fétide, elles repouffent encore les ennemis qui les approchent. Plusieurs poissons de mer, tels que la seche, le calemar & le polipe à huit pattes, ont auffi une veffie remplie d'une liqueur noire;

foit par prudence, foit par frayeur, ils font couler cette Liqueur quand ils sont poursuivis. L'eau des environs en est salie & troublée, & c'est ainsi qu'ils se dérobent à la poursuite d'un ennemi dérouté; expliquons actuelle-

ment la formation des Belemnites.

A la partie molle & aqueuse propre aux holothuries. s'est jointe dans les Belemnites de la terre de différente fortes, & le tout s'est trouvé durci par un suc lapidifique, c'est ce qui occasionne la variété des couleurs des Belemnites, la diaphanéité de quelques-unes d'entr'elles & leux puanteur lorsqu'on les jette dans le feu pour les brûler ; c'est encore par cette raison qu'il s'en trouve d'écrasées . de comprimées, de recourbées sous diverses formes & en diverses attitudes.

Les Belemnites peuvent être examinées sous trois afpects différens, eu égard à leurs formes ou figures extérieures, à leur surface & à leur organisation intérieure & c'est ce qui donne lieu aux genres, aux especes & aux variétés. Les Belemnites confidérées par rapport à leurs figures, font ou coniques à pointe aigue, ou presque cylindriques à pointe atrondie, ou ont un renslement à peu

près comme les fuseaux.

Ces mêmes corps confidérés par rapport à leurs surfaces n'ont qu'un fillon, une canellure de la base à la pointe. ou ils en ont deux & quelquefois même trois, & si on a égard à leur organisation intérieure, il s'en trouve qui présentent des couches visibles comme les aubiers des arbres en forme de cercles concentriques, & il y en a d'autres dans lesquels on n'en apperçoit point; un petit canal ou tuyau traverse tout le cône & en fait l'axe, la cavité qui s'apperçoit quelquefois à la base des Belemnites, est encore très-facile à expliquer par le moyen des holothuries. Ces vers en relâchant ou en étendant les fibres circulaires, accourciffent ou contractent les fibres transversales, par-là le canal longitudinal s'élargit vers la base, c'est même par ce mouvement que ces animaux faisiffent, retiennent & sucent la nourriture; mais il ne s'enfuit

s'ensuit pas que cette cavité dut se rencontrer dans tous les Belemnites entieres, c'est selon l'état où l'animal a été surpris à la mort; aussi on trouve souvent dans cettecavité, de la terre endurcie, qui n'est autre chose que la vase de la mer, que l'animal a succée & retirée. On y trouve aussi quelquefois un coquillage qui s'y est pétrité, c'est ce corps accidentel auquel on a donné le nom d'alvéole, lequel n'appartient pas, selon l'Auteur du Dictionnaire des Fossiles, au Belemnite; l'holothurie se nourrit probablement du suc de la chair de l'animal renfermé dans ce coquillage qui a un fiphoncule; ce fiphoncule fert de communication d'une concamération à l'autre, & favorise la succion de l'holothurie. Ces alvéoles, dir-M. Bertrand, sont composées de pieces semblables à de petites coupes ou à des verres de montre enchassées les unes dans les autres, & qui vont en diminuant ; on ten : contre de ces alvéoles fossiles dans des endroits mêmeoù l'on n'apperçoit pas la moindre trace de Belemnite, ainsi quoiqu'en pensent les Auteurs, les Belemnites & les, alvéoles sont, suivant M. Bertrand, deux animaux différens.

M. Allioni, Médecin de Turin, place les Belemnites au rang des coquillages; il cite à ce sujet Targionius Tozzetti, qui dit avoir vu l'analogue marin dans le cabinet du Chanoine Vincent Capponius. Ce coquillage étoit adhérent à une matrice de corail rouge, sa longueur étoit d'un demi pouce, & le diametre de sa bouche ou de sa cavité, a la base de deux lignes; on voyoit intérieurement des chambres ou concamérations. Il faut dit M. Allioni, que ce coquillage tubulaire cloisonné, foit pelagine ou de l'espece de ceux qui se tiennent au fond de la mer, & que sa délicatesse ait-empêché sa conservation; mais M. Bertrand prétend que ce système doit être nécessairement renversé par les trois objections suivantes. La premiere, c'est que l'intérieur des Belemnites ne paroît point être un noyau formé dans un moule déwuit, mais un corps organique pétifié. La seconde, c'est Tome III.

qu'on devroit trouver quelque refte du coquillage même qui a servi de moule, sur-tout aux grandes pieces, dont le coquillage doit avoir eu de la consistence. La troisieme, c'est que l'on trouve des Belemnites pétrifiés, sur lesquels on observe une peau, qui contient l'organisation intétieure, & sur cette peau, on voit des vermisseaux & des coquillages parasitiques adhérans, preuve qu'elle est entiere & qu'il n'y a point de coquillage qui ait été détruit après avoir servi de moule.

M. de Claret de la Tourrette, Conseiller à la Cour des Monnoies de Lyon, dans une lettre qu'il a écrite à M. Bertrand, combat le système de ce Minéralogiste, on peut la lire dans le Dictionnaire des fossiles, nous. ne la rapporterons pas ici; nous ne nous sommes déjà que trop étendu fur un fossile, aussi peu intéressant pour les usages de Médecine qu'est la Bélemnite, car ce corps, malgré ce qu'en puisse dire tous les Auteurs de matiere médicale, n'a aucune vertu, il ne peut être tout au plus, que de la classe des absorbans. Le nombre de ceux qui ont écrits sur cet objet, est très-considérable, il se trouve fur-tout dans le Dictionnaire Encyclopédique, un article très-intéressant sur les Belemnites.

## BEZOARD.

E Bézoard est une pierre qui se trouve dans différentes parties du corps de certains animaux, telles que l'estomac, les intestins, la vésicule du fiel, la vessie & les reins, il y en a de différentes formes & de divers volumes; les uns ressemblent à une fêve, d'autres sont ronds; ou oblongs, on ovoïdes; ils sont tantôt unis, tantôt raboteux . &c. On en distingue de deux sortes . l'oriental & l'occidental. L'oriental est une matiere solide trouvée pour l'ordinaire dans le quatrieme ventricule d'une espece de chevre des Indes orientales, qui se nomme gazelle,

Le Bézoard occidental nous vient de l'Amérique, ces deux especes se forment par sédimens appliqués l'un sur l'autre, qui découvrent des couches concentriques, lesquelles s'enveloppent & se placent les unes sur les autres en forme d'écailles & de peaux, ce qui prouve que ces corps ne se forment pas tout d'un coup, mais successivement en recevant des matieres propres à leur formation. Ces cercles sont disposés autour d'un noyau qui en est le centre, & souvent d'une matiere très-différente; on trouve quelquefois ce noyau libre & détaché du reste de la pierre, ce qui fait sonner le Bézoard comme une pierre d'aigle; fouvent ce noyau est un fruit que l'animal a avalé, une autrefois c'est une coquille, du bois, un caillou, un amas de fable, des poils, &c. La nature de ces pierres est visqueuse, tartareuse, ou pour mieux dire, c'est une matiere dure, à peu près semblable à celle que l'on trouve attachée dans l'intérieur & les parois d'un tonneau; ces pierres sont lisses par dessus & extrêmement unies; quelques-unes sont rudes & inégales, les autres teignent les malns en jaune & en verdatre; il y en a de tendres qu'on pourroit écrafer sous la dent, & dont les lames se séparent au feu. On attribuoit anciennement au Bézoard, sur-tout à l'oriental, de grandes vertus sudorifiques, on prétendoit qu'il avoit la vertu de chaffer les venins hors du corps: la groffeur des Bézoards en fait la valeur. Pour qu'un Bézoard oriental foit bon, il faut qu'il foit d'une seule pierre entiere, uni, lisse, luifant, d'une odeur agréable; mais foible, d'une couleur grise, ou d'olive un peu foncé, se féparant par lames, quand la pierre est cassée. Le prix exorbitant auquel on avoit porté le Bézoard oriental, a donné lieu à sa falsification; voici la composition des faux Bézoards.

On prend des serres d'écrevisses de mer, des coquilles d'huire broyées sur le porphyre, du musc & de l'ambre gris; on en fait une pate que l'on réduit en boulettes, de la forme du Bézoard, on les roule ensuire dans des feuilles d'or; ceux qui veullent imiter davantage les vrais Bézoards, ne les recouvrent point de feuilles d'or.

Pour connoître si le Bézoard occidental est véritable, il faut le mettre & le laisser dans l'eau pendant quelques tems; s'il ne trouble point la limpidité de l'eau, & s'il n'en augmente ni diminue le poids, c'est la vraie marque. qu'il n'est pas falsisié; mais si après l'avoir concassé, on le met dans de l'esprit de nitre ou de sel, il doit s'y disfoudre, & laliqueur prendra une couleur rouge. M. Bourgelat, dans sa matiere médicale vétérinaire, dit que le Bézoard oriental réuffit très-bien dans les maladies épidémiques & contagieuses; la dose, selon lui, pour les animaux, est depuis vingt-quatre grains jusqu'à deux scrupules. Les propriétés des Bézoards, ainsi que leurs qualités, proviennent selon Rumphe, de la bonté des pâturages remplis d'herbes falutaires & aromatiques, dont les chevres, les vaches & les autres animaux de ces pays font leur nourriture ordinaire. C'est du résidu des herbes & de leur coction dans l'estomac de ces animaux, que se forme les pierres propres, dit Rumphe, à chaffer le venin & à guerir plufieurs maladies; cela est si vrai, que si ces herbes ne sont pas salutaires, ou qu'elles ne soient pas broutées sur les montagnes où elles sont les plus fortes, le calcul qui s'en forme n'a aucune propriété. Quant à nous, nous ne lui croyons d'autres propriétés que celles d'être absorbans.

Nous ne nous arrêterons pas plus long-tems aux Bézoards orientaux & occidentaux, ils ne font pas parti de
notre plan; ceux du pays font ceux qui doivent le plus
nous intéreffer. M. d'Argeuville les divifent en trois
caffes, en calcul animal, en végétal & en minéral; le
calcul animal fe fubdivife en celui de l'homme & celui
des animaux : le premier, c'éch-à-dire celui de l'homme,
fe forme dans différentes parties de son corps. Kentmann
rapporte douze parties du corps humain oit fe forme la
prierre, mais il y en a encore beaucoup d'autres dont il ne

barle pas; on en trouve dans la cervelle, dans les paupieres, dans les yeux, dans le nez, dans le dessous de la langue, dans les joues, les mammelles, l'estomac, le foie, le cœur, les poumons, la vésicule du fiel, la rate, les intestins, le mesentere, l'urethere, le scrotum & dans les articulations des doigts ou nodus des goûteux. De toutes les parties du corps humain, celles qui y sont les plus sujettes, sont les reins & la vessie.

Parmi les calculs humains, on en diftingue de deux especes, (voyez notre Dictionnaire raisonné des maladies épidémiques, endémiques, aignes & chroniques de la France, qui est sous presse); les uns sont formés par une matiere platreule, affez tendre & friable & de couleur blanchâtre, les autres plus durs, sont gris ou noirâtres, & font connus sous le nom de murales. Les pierres des animaux qu'on nomme Bézoards, se rencontrent ordinairement dans leurs vessies, & quand ce sont des pierres que ces animaux avalent, elles se trouvent dans leur ventre.

Les boules qu'on nomme egagropiles ou Bézoards de poils, ne sont pas absolument des Bézoards & des calculs, elles n'ont aucune dureté & sont uniquement composées des poils que les animaux avalent en se lêchant l'un l'autre; ces boules sont la plúpart des pelottes de poil apparent, les autres sont couvertes d'une peau & sont lisses par dessus. Celle à laquelle Pline a donné le nom de tophus juvencarum, est toute ronde, couverte d'un travail raboteux, légere, pleine en dedans de poils, de couleur noire. M. Baumé, Apothicaire à Paris, possede dans son cabinet un Bézoard très-considérable, il pese plus de treize marcs ; il a été tiré de l'estomac d'un vieux cerf, tué dans les montagnes de la terre ferme, aux environs de Carthagêne.

La pierre de fiel qui se trouve dans la vésicule du fiel de l'homme ou des animaux, est sulfureuse, inflammable, friable & marbrée en dehors; les Peintres en font usage, ils en préparent une couleur affez dorée.

Le calcul végétal se trouve ordinairement dans le fruit Pili

du coco, en latin calappus; on en trouve quelquesois dix à douze dans un même fruit. Rumphe áflure que ce calcul croît encore dans le bouleau, le chène, le sapin & le pin sauvage, mais il s'agit de s'avoir si ce prétendu calcul végéral est né naturellement dans ces plantes, ou

s'il v a été introduit accidentellement.

Le Bézoard minéral ou fossile se trouve dans la terre; il de formé de même que le Bézoard animal par coucher; sa substance est plus ou moins dure, il distere aussile en forme & en contraction, il y en a d'adhérens sur la superficie des pierres, sur des coquilles pétrifiées; & formés par des couches très-minces; d'autres sont en forme de noyau ou de geades, & se trouvent dans s'imtérieur d'un caillou long & dur avec des parties chrystal-lisées, leur couleur est noire, verdâtre, & quelquesois blanche. On trouve beaucoup de ces Bézoards à Boutonnet, près de Montpellier, dans la Provence, & même aux environs de Paris.

La nature des Béxoards fofilles varie beaucoup, die M. d'Argenville, les uns font fans enveloppe ou écail-les, & approchent de la nature de l'ochte, ainfi que leur couleur; d'autres font tout gris, & quelquefois gros comme un ceuf de pigeon; il y en a aufi qui n'excedent pas le volume d'un pois. Le Bézoard minéral est pour l'ordinaire fablonneux, & fa furface est affez régulierement atrondie, le nombre de ses couches est indéterminé, mais tarement on en compte jusqu'à dix; elles ont au centre une petite caviré qui contient du fable, & leur solidité égale celle du marbre. Quelques Auteurs attribuent au Bézoard minéral les mêmes propriétés qu'au Bézoard fossile; mais nous regardons la plúpart de ces vertus comme très-douteuses, on dit que les Turcs ea font des vales pour boire.



#### BITUME.

N entend par bitume une matiere huileuse & minéralifée qui se rensontre dans le sein de la terre sous une forme fluide & nageant quelquefois à la surface des eaux. ou fous une forme tantôt molasse, tantôt solide & plus ou moins concrete. Plus le Bitume est liquide, plus il brûle rapidement au feu; il donne pour lors une fumée sétide & suffoquante. L'asphalte, le pétrole, le naphthe, sont des especes de Bitumes qui se trouvent en France, on en voit en Alface, aux environs de Beziers, à Walfdebronn & à Gaujac. Nous ne parlerons pas ici de l'huile de pétrole des environs de Beziers, ou pour mieux dire, de la fontaine de Gabian, nous en avons parlés dans le premier volume de ce Dictionnaire, en traitant des fontaines minérales. Nous ne dirons rien non plus ici du pétrole de Walfdebronn, voyez cet article, tome 1 & 2, de même que du puis de poix dont nous avons pareillement donnés la description dans notre second volume; nous nous réduirons donc à l'examen du Bitume de Gaujac & de celui d'Alface; nous donnerons à cet effet l'extrait du Mémoire de M. Spielmann fur le dernier, & celui de M. Juliot fur le premier.

. La partie méridionale de l'Alface, dit M. Spielmann; qu'on nomme le fuadgan, près le village de Hirsbach, à une lieue d'Alkirch, abonde fur tout en bitrame; il est très-probable que la partie feprentrionale au-dela d'Haguenaw, en est aussi entierement imbibée; depuis long-tems on lettravaille à Lampertscho, on en a encore découvert à Drachenbronn, à Philisbourg & aux-environs de Birmefenz. La forèr de Sulz est un des endroits où on en trouve le plus. Roland dans son Hydriatica, a fair mention du Bitume qui surnage sur les eaux de la fontaine de Walsdebronn. M. Spielmann dit avoir vu du Bitume en sorme de pellicule, sur un ruisseau vu du Bitume en sorme de pellicule, sur un ruisseau.

Piv

appelle de Sturgalbronn; les analyses des eaux de Nie derbronn & d'un puits dans le Jugarthal, dénotent qu'on trouve encore du Bitume dans ces endroits. Thurnaison dans son Traité sur les eaux minérales, parle d'un ancien puits près de Gersbach dans le Laberthal, d'où suinte du Bitume, il en donne même une description affez ample. Il est vrai qu'on ne voit plus à présent de Bitume dans le Laberthal, personne ne se souvient même d'en avoir entendu parler; mais il ne s'enfuit pas delà que la mine n'existe plus. Différens accidens ont pu seulement tarir la source de ces puits. Sulz est le seul endroit de l'Alface où l'on travaille actuellement le Bitume. quoiqu'il y en ait en plusieurs endroits de la Province; c'est un bourg situé au pied des Vosges, il est à neuf lieues de Strafbourg, à deux au midi de la forêt d'Haguesneau, dans laquelle il y a une quantité de pins, & à cinq lieues du Rhin. Tout l'espace qui se trouve entre ce fleuve & Sulz, est entigrement garni de forêts, excepté quelques petites collines qu'on voit de ce bourg. Ces collines ont environ quarante toises de hauteur, Leur terre est argilleuse, on y cultive du froment, de l'épeautre, de l'avoine, de l'orge, du mays & même des vignes qui fournissent de l'excellent vin & dont le goût exquis provient sans doute du pétrole qui se trouve dans le terroir. Les collines qui ne sont pas cultivées, sont couvertes de chênes & de hètres. On remarque depuis Sulz jusqu'au village de Lobsanne, dans la direction d'ouest, une vallée étroite, longue d'une lieue. Derriere Lobsanne cette vallée s'éleve, se rétrécit, & aboutit à une forêt qui s'approche des montagnes, dans la direction du nord-ouest. On nomme bois de la Paroi se de -Sulz, la partie la plus voisine du bourg. Dans ce bois 'il y a un moulin que l'eau des sept fontaines fait mouvoir; c'est pour cette raison que ce moulin s'appelle moulin des sept fontaines, & les fontaines ont leur source dans le voifinage. Le bois change de nom au-delà du moulin, & prend celui du village auquel il aboutit. Les thamps d'Hælschloch, village situé à une lieue de Sulz vers le midi, sont parsemés de scories de fer. On a encore découvert aux environs des traces de charbon de terre, de même qu'à Bierlebach, village qui n'est éloigné que d'une demi-lieue du moulin des sept fontaines, vers le nord. On a observé depuis long-tems dans les prairies attenantes au pied d'une colline, située à une lieue de Sulz vers l'occident, entre les villages de Merkwiller & Lamperstoch des fontaines d'eau, sur lesquelles nageoit du Bitume, dont les Paysans se servoient à différens usages, comme on peut s'en certiorer par la lecture des différens Auteurs qui ont parlé de ces eaux, & dont M. Spielmann rapporte le texte dant sa Differtation. Tout le Bitume dont on s'eft servi jusqu'en 1742, 2 été tiré, dit ce célebre Professeur de Strasbourg, déjà cité, des fontaines d'une prairie marécageuse, comme le sont ordinairement toutes les prairies qui se trouvent entre des montagnes; cette prairie est située vers le sudouest, au pied d'une colline, qui a Lampersoch au nord, & Merkwiler au sud. La hauteur de la colline est d'environ trente toiles, & son sommet est large d'un quare . de lieue. L'eau de plusieurs fontaines chargées de Bitume. s'écoule sur cette prairie ; l'une d'entr'elles est la plus remarquable par son abondance & par son ancienneté, & c'est d'elle, dont on a tiré principalement du Bitume. De tems en tems il s'est formé de nouvelles sources, qui ont fait tarir les anciennes; mais la plus grande s'est toujours conservé. Les petites sources qui subsistent, tarissent pendant l'été, & il n'est pas douteux que si l'on continue de travailler à la mine & de faire écouler les eaux de la montagne, les fontaines de la prairie ne tarissent un jour entierement. La grande source est au sud de la mine, de niveau avec la prairie; elle a d'un côté quinze pieds de profondeur, dix-huit de l'autre & cinq pieds quarrés de largeur : les eaux n'augmentent pas beaucoup, quoique celles des environs croissent considérablement, L'eau de cette source est bleuâtre comme le

petit lait, fans doute par rapport aux parties huileufes qui y surnagent; elle n'a cependant aucun goût. M. Hxsel, Physicien de Deux-Ponts, dans la Differtation qui a pour titre: Historia Balfami naturalis Alfatia, feu Petrolei vallis Sancti Lamperti, affure que la plus grande quantité de Bitume qui pouvoit se ramasser en 1734, su r les fontaines de Lampersloch, se portoit tout au plus à quarre livres par jour; mais en 1742, on a trouvé le moyen d'en tirer plus de quintaux qu'autrefois de livres. Ce fut en cette année que M. Tirnis, originaire de Suisse, commença à fouiller dans la superficie de la terre de ce canton. M. de la Sablonniere qui avoit déjà fait exploiter la mine d'Asphatte de Neuf-Châtel, entreprit ensuite de faire des recherches à Lampersloch. Il fit pénétrer jusqu'à l'intérieur de la montagne, & il y découvrit le lit de Bitume qu'on travaille actuellement. Il poussa en 1745, Les travaux avec la plus grande vigueur, & c'est de lui que vient le nom de la sablonniere, qu'on donne aujour-Thui à l'enclos de la mine qu'on travaille fur la colline. On y a fait bâtir depuis une petite maison pour le Directeur, & une grange spacieuse pour la préparation de

On a commencé, dit M. Spielmann, à creuser près du pied de la colline, la bouche ou l'ouverture du conduir, elf struée du côté de l'orient, & la galerie vers l'occident; celle-ci a envirou deux cens toises de longueux. Outre cette galerie, il y en a encore plusieurs autres qu'on a faites depuis pour en tirer la mine. On a aussi pratiqué trois puirs dans la colline; le plus ancien est actuellement rainé, il avoit vingt-deux pieds de profondeur. Les leux autres, dont l'une à treixe toises de profondeur. À l'autre soixante-deux pieds, aboutissent de galeries, dont l'une s'étend du sud-ouest au nord-ouest, & est longue d'environ quatre cens toises. Ce dernier puits a été cressié tout récemment, & la galerie à laquèelle il aboutt, a environ vingt toise de longueux. Toutes les galeries de ces puits ont en général huit pieds de hauteux.

r years

Celles qui sont les plus proches du fond, sont garnies d'une planche sur laquelle on marche, & au-dessous de laquelle les eaux peuvent se rassembler; elles sont enfuite conduites par le moyen de canaux jusqu'à la pompe qui les tire dehors. C'est à MM. Tirnis & de la Sablonniere, que la Province d'Alface est redevable de la découverte de la mine bitumineuse qu'on y exploite actuellement, leur exemple a encouragé d'autres curieux à faire de pareilles recherches; ce n'est que quelques-tems après cette époque, qu'on a commencé de tirer la mine de Bitume de la forêt de la Paroisse de Sulz. L'ouverture de la galerie principale est dans le point de la vallée, qui se termine dans cette forêt; cette galerie avance de trois ou quatre toifes vers le sud, elle se tourne ensuite vers l'ouest, & delà vers le nord-onest; elle est haute de cinq pieds, large de deux pieds & demi & longue de vingt toises ou environ. C'est à l'entrée de la galerie qu'est pratiqué le puits, d'où on tire la mine par des caveaux. ainsi qu'il se pratique dans la colline. On pompe encore l'eau par le même puits, qui a cinq toises de profondeur; on a donné à cet établissement le nom de saupferch, parce que c'est-là que se conchent les cochons qu'on envoye au gland. A une demie-liene de cet endroit, du côté du nord, on a découvert une couche de Bitume à quelques pieds fous terre; cette couche a environ cent vingt pas de large, mais personne n'en a entrepris jusqu'à présent l'exploitation. Le puits de Saupferch commence par une couche de fable, après laquelle vient une mine de Bitume; sous celle-ci se trouve une couche de charbon de terre & enfin une d'argille. Quant au puits de la colline, lorsqu'on l'a creusé, on a d'abord trouvé une couche de terre de potier d'un jaune gris, elle a près de quatre pieds d'épaisseur; ensuite une terre sablonneuse dans laquelle on a remarqué des veines d'un rouge brun, après quoi on a découvert un banc d'argille, tantôt blanche, tantôt grise, & enfin sous ce banc la mine de Bitume, audessous de laquelle il y a un banc d'argille semblable au

banc qui la couvre. L'argille du banc inférieur est cets pendant beaucoup plus dure que celle du supérieur. On y rencontre aussi des pyrites disposées par pelotons; mais

plus on y pénetre, moins on en découvre.

M. Spielmann rapporte dans son Memoire analyse, qu'il s'éleve quelquefois de la miniere de Lampersloch ou de la colline, des vapeurs souterraines en si grande quantité, qu'elles font un dommage considérable. Combien de fois n'est-il pas arrivé que des eaux de la miniere qui paroissent onctueuses au goût & au tact, ont percé dans la galerie, que le Bitume qui nageou sur elles s'est enslammé, & que l'air en a été si prodigieusement ébranlé, que les ouvriers en ont été terrassés; mais encore que les tuiles de la petite maison du puits en ont été brisées, on entendoit alors pendant près d'un quart d'heure, un bruit entierement semblable à celui du canon. Le Bitume qu'on tire des trois endroits, actuellement exploités, n'est pas également le même. On y remarque quelque différence, celui de Saupferch est sur-tout plus puant que les autres, & le plus tenace de tous est celui qui est le plus proche de la terre, Il s'est trouvé du véritable Bitume affez solide, quoiqu'il ne soit incorporé dans aucune substance. C'est à l'aide de deux instrumens qu'on arrive à la mine de Bitume. L'un est une pelle de fer, qui fait un angle aigu avec le manche; sa partie antérieure est formée en demi-lune, l'autre est simplement un coin de fer, qui se trouve attaché à un manche.

Le Bitume d'Alface le plus renommé, est celui qu'on tire de la colline. Cette mine se nomme sur les lieux, mine d'Asphalte; c'est une terre noire, qui est plus ou moins onctueuse au tact, à proportion qu'elle approche davantage de la stipressicie de la terre. On la tire en grandes masses, & si on s'expose à l'air, elle sépare en petits morceaux. C'est improprement qu'on a donné à cette terre, Jir M. Spielmann, le nom de mine; ce n'est réellement qu'un s'able impregné de Bitume. La maniere dont on l'en s'epare le prouve sinssianment. On

met de cette terre dans des chaudrons de fer, on la fait bouillir avec de l'eau, le Bitume monte sur la superficie de l'eau, & il se précipite au fond de la chaudiere un fable blanc; mais le Bitume ne se trouve pas encore dégagé par cette premiere opération de tout le fable', il faut en venir à une seconde. On le fait fondre de nouveau dans une chaudiere de fer, & on l'y fait bouillir pendant quelque tems. Par ce moyen, le sable qui s'y trouve encore mêlé, se précipite au fond de la chaudiere, & le Bitume, qui est au-dessus du fable précipité, se trouve entierement purifié. Ce sable précipité dans la seconde opération, ne laisse pas néanmoins d'entraîner avec soi quesques parties bitumineuses, qui n'ont pu entierement s'en séparer ; il ressemble même parfaitement à la terre bitumineuse tirée de la miniere, il en a effectivement l'odeur; il s'enflamme aussi facilement quand on le jette au feu, & dans la fabrique même on s'en sert au lieu de bois. La nature l'emporte de beaucoup sur l'art pour séparer le Bitume du sable. Les eaux souterraines qui coulent d'un mouvement très-rapide lorsqu'elles passent dans un lit de sable bitumineux, se chargent à l'instant du Bitume. Le courrant supplée alors au mouvement qu'on excite dans la fabrique par le bouillonnement.

M. Spielmann a observé qu'une livre de fable bitumijneur, ; tirée de la mine de la colline, donne deux onces
de Bitume bien net & quatorze onces de fable, dont une
once s'étoit précipité par le rasinage. Il a en outre observé qu'une livre de fable qui reste après le rasinage du
Bitume, fournit par la distillation deux gros d'eau, six
gros d'huile subtile, & cion gros d'huile épaisse. Il conclut delà que chaque livre de sable qui se précipite pendant la purification du Bitume, en contient au - delà
d'une once & demi, & comme on retire d'une livre de
terre bitumineuse une once de ce sable, on perd sur
chaque livre environ un gros de Bitume, qu'il est imposs
fable d'en retirer; mais cette pertre est bien peu de chôse:
on peut três-bien la négliger. Quand le Bitume et s'éparé

de la mine, il est noir, d'une odeur assez forte, de qui lui est particuliere. Il n'est ni bon ni mauvais, d'on peut, lans aucune prévention, le comparer au succin. Si on jetre du seu sur cette substance, elle ne s'enstamme point, elle donne même une sumée blanche. M. Spielmann dit avoir tamassé de cette sumée, il en a eu une suie très-sine, sans cependant être brillante. Le Bitume d'Alface brûle dans la lampe, comme une huile trée par expression; il n'en résulte même aucune odeur désagreable. Il tient par sa tenacité le milieu entre le miel de la térébentine. Pour ce qui concerne son pois spéciaque, M. Spielmann a dresse une table de comparaison avec les autres substances, on peut la voir dans son Mémoire qui se trouve daus le tome treizienne de la collection académique.

Si I'on expose le Bitume, dit M. Spielmann, à l'air pendant un certain tems, il perd non-seulement de son poids, mais il devient même plus tenace, & cela proportionnellement à un air plus ou moins chaud, dans les grandes chaleurs, l'odeur de la mine se fair senir à plus de quarante pas; au reste les vapeurs qui s'exhalent de ce Bitume, ne sont en aucune façon multibles: Les mou-ches, les oficaux & les auures animaux qui en approchent,

ne s'en trouvent jamais incommodés.

La fubitance bitumineuse dont il s'agit, mise sur le
feu & pousse jusqu'au bouillonnement, pétille d'abord
beaucoup à causse des parties aqueutes qui s'y trouvent
mélées & devient ensuite plus tenace; si on continue à la
faire bouillir jusqu'à ce qu'elle soit réduite à la moitié
de son poids, elle devient dure & cassante à la moitié
de son poids, elle devient dure & cassante en a tenue une
partie réduite à cette conssistence 'pendant quelque tens
dans l'eau bouillante; elle est devenue très - molle, &
capable de recevoir toutes sortes de forme, sans cependans s'attacher aux doigts.

Toutes ces différentes expériences paroissent annoncer que le Bitume d'Alsace peut être aussi bon pour enduire les navires, que le goudron végétal; il peut même encore être présérable à ce dernier, d'autant qu'il peut préserver les vaisseaux des vers & des insectes que l'odeur

du pin y attire presque toujours.

M. Spielmann a observé que ce même Bitume évaporé à un plus grand degré, devient un véritable Asphalee. Les entrepreneurs de la mine lui ont donné le nom de guation, parce qu'ils ont eu d'abord dessein de le vendre pour calseure les vaisseux, & effectivement on auroit pu l'y adapter; mais on ne l'employe actuellement en Alface, que pour graisser les voisseux aussi le mêle-ton avec du savon & du suis pour le rendre plus propre à cet usage. Le Mémoire de M. Spielmann finit par une grands dissertant pour sevoir qu'elle est la vaie nature du Bitume d'Alface; il prétend que c'est une huile éthérée, dont une grande partie a été condensée par l'acide du sel commun.

Tel est le Mémoire de M. Spielmann sur le Bitume d'Alface, voyons actuellement celui de M. Juliot sur le Bitume de Gaujac. C'est dans les Paroisses de Bastane & de Caupene, dépendantes de la Jurisdistion de Gaujac & siruées à quarte sieues de Dax, tirant vers l'est, qu'on a découvert, dir M. Juliot, de cette matiere bitumineuse. Il a forme d'une pierre noire extrêmement dure, & se trouve des mines très-abondantes, elle y est sous la forme d'une pierre noire extrêmement dure, & se trouve d'une tenacité si grande, qu'on ne peut la briser; on est même bobligé pout la tires de la mine, de se servit de broches & de cuilliers de fer rougies au seu. La mine de Coupene est meilleure que celle de Bastane; dans le dond de celle-ci on a trouvé distrêrens coquilages sossiles.

Le Bitume étant tité de la mine, il s'agit de l'éputer; on le fait fondre à cet effet dans de grands fourneaux de réverbere confituits avec beaucoup s'art, on y entretient le feu pendant quatre ou cinq jours. Le Bitume le plus difposé à la fonte, coule de dessus des grilles de fet dans des bassins, & delà dans des barrils; il en reste toujours une partie qui ne peut se sondre & qu'on rejette partie qui ne peut se sondre & qu'on rejette

comme inutile.

Le Bitume tout brut, & tel qu'il est tiré de la mine ; se trouve d'une nature si semblable à celle de la pierre, & s'y attache si fortement, que deux pierres jointes ensemble avec cette matiere, ne peuvent se séparer l'une de l'autre; comme elle est fort infinuante & fort pliante, elle obéit plutôt que de casser. Voici la méthode qu'on peut employer pour lier avec ce Bitume les pierres qu'on destine à faire un pavé. On prend quatre-vingt cinq livres de Bitume brut, & quinze livres de Bitume épuré pour lui servir de fondant; on commence par mettre l'épuré dans la chaudiere, proportionnellement à ce qu'elle en peut contenir de tous les deux, & tandis qu'il fond, on casse le brut par morceaux, les plus petits qu'il est posfible, on les met ensuite dans la chaudiere & on y mêle fix ou sept pour cent de chaux vive en poudre tamisée. pour resserrer davantage cette matiere après l'avoir employé. Les choses étant ainsi disposées, on brasse le tout dans la chaudiere, jusqu'à ce qu'il soit entierement sondu, qu'il soit bien liquide & qu'il ne s'éleve plus après avoir néanmoins bouilli pendant quelque-tems; quand on n'y veut point mettre de chaux, on n'employe pour fondant que dix livres de Bitume épuré sur quatre-vingtdix de brut.

Cette matiere étant ainsi sondue, on la fait couler dans les joints des pierres avec un cuillier, jusqu'à ce que les joints soient bien remplis, & pour donner plus de force à cette liaison, on élargit les joints avec le ciscau depuis six à huit lignes de largeur sur dix à douze lignes de profondeur. On se sert avec avantage du Bitume ainsi préparé en dissérentes occasions, on l'a employé même sans chaux & avec le plus grand succès pour le Château-Trompette de Bordeaux.

Les pietres qui fervent de pavé aux remparts de cette place, ont un pied de large sur deux pieds de long ou environ. Après avoir ajuste les joints de la même façon qu'on vient d'indiquer, on a employé pour en réunir les pietres, par toiles quarrées, environ foixante quinze

ivres

livres de ce Bitume tant brut qu'éputé. Ces remparts qui renfermoient fous des voûtes des cafernes & d'autres bâtiment, quelque foin qu'on eut prit auparavant pour les raccommoder, même toutes les années, avec du maîtie ordinaire, laifloient cependant toujours prife à l'eau; dès qu'il pleuvoit un peu, tout étoit inondé dans les cafernes, mais depuis qu'on s'est fiervi de ce Bitume, tout est aussi fec pendant la pluie qu'en tout autre tems, ce qui prouve évidemment que toute supérficie de niveau en pente ou autrement, couverte de bonné pietre, dont les joints seroient ainsi remplis de Bitume, pourroit résilter à tous les tems.

Si on veut employer ce Bitume pout la liaison d'un mur perpendiculaire construit de pierre de taille, on ferme simplement les joints de l'un & de l'autre côté avec de bon mortier à la pose de chaque assise pour retenir le Bitume dans le moment qu'on le coule entre les pierres; on peut faire de la même maniere des citernes. basins de fontaine ou autres réceptacles, pour retenir les eaux plus solides & plus durables que de toute autre maniere. Il y a encore deux observations à faire sur la liaison des pierres avec le Bitume; il faut que les corps sur lesquels on veut l'appliquer, soient secs au moment de l'application, & si on veut l'employer à découvert, il faut choisir le tems le plus beau & le plus chaud qu'il est possible. Mais comme il est fort difficile de couler le Bitume dans les joints, sans qu'il ne se répande quelques bavures aux côtés, on ratiffera quelques jours après l'o pération, & lorsque la matiere sera endurcie, sur-tout le matin avant que le soleil ait pu la ramollir, les joints au niveau du pavé avec un instrument de fer à ce destiné. jusqu'à ce que le tout soit bien uni, après quoi on y répandra de la coupe de pierre tamifée & on passera pardessus un fer chaud; les joints ainsi couverts, ne paroftront plus, & le tout ne formera alors qu'un même corps, ce qui rendra le pavé tout-à-la fois agréable à la yue & commode pour ceux qui s'y promeneront. Telle

Tome III.

242

est l'utilité du Bitume brut , l'épuré n'est pas moins

avantagens.

Cette matiere léparée de toute partie hétérogène, est du plus beau noir, elle est si visqueuse & pénetre de telle façon les pores du corps, qu'il est presqu'impossible de l'en détacher, dès qu'une fois elle s'y trouve appliquée; elle peut par consequent être très-avantageuse pour la marine. Elle est en outre très-coulante, lorsqu'elle est suffisamment fondue, sans être obligé d'y ajouter aucune autre substance; elle s'étend beaucoup plus que le brai ordinaire. On est obligé de mettre de l'huile & du suif dans la fonte de celui-ci pour le rendre coulant, il se pulvérise d'ailleurs lorsqu'il est exposé à l'air , il s'écaille en outre & se détache dans l'eau par l'usage, tandis que le Bitume de Gaujac s'endurcit avec le tems à l'air & à l'eau, ensorte qu'un vaisseau épalmé de Bitume n'a plus besoin d'aucune réparation, il n'en est pas de même d'un vaisfeau épalmé de brai composé de résine, il faut le mettre souvent deux ou trois fois en carene.

Une derniere remarque à faire sur le Bitume de Gaujac, c'est qu'il-se gonste pour l'ordinaire lorsqu'il est échausse, il faut par consséquent avoir l'attention, lorsqu'on le fait sondre, de ne le brûler que jusqu'à ce qu'il soit abaisse, de ne l'employer qu'après qu'il a encore bouilli quelque tems avec apparence seulement d'un petir mouvement; c'est pour lors qu'on pourra s'en servie pour les vaisseaux, suyaux de sontaine &

autres choses de pareille nature.

## BLENDE.

C'EST'un minéral qui a quelque ressemblance avec la galene ou la mine de plomb cubique, il est formé par pluticurs écailles plus ou moins petites, plus épaisse néammoins que celles du mica, il est encore quelquesois

243

compofé de cubes semblables à ceux de la galene, mais d'une couleur plus obscure; son éclat disparoit dès qu'on le mouille. Les Blendes sont effervescence pour la plipara avec les acides, & calcinées elles deviennent ou rouges, ou grises. Vallérius en admet de deux especes, l'obscure & la rouge, & il y a, selon lui, différentes variées de la premiere espece, car elle est ou à petites écailles, ou dure & tisulaire, ou noire & luisante & en lames paralleles. La Blende rouge varie encore dans ses nuances, elle tire tantor sur le saune, d'autresois elle est à demi transparente; il artive quelquesois que les Blendes tiennent quelques onces d'argent au quintal, mais c'est toujous par accident.

Si on en croit Henckel dans sa Pytitologie, la Blenden'est autre chose qu'une pierre martiale stérile, composée de parties arsenicales & d'une terre qui résiste à l'action du seu; il s'y trouve aussi du soufre. On rencontre souveut cette substance dans les minieres de plomb & d'argent; Hossmam la regarde comune la matrice de ces

deux métaux.

## BLEU DE MONTAGNES.

C'EST un minéral, ou pour mieux dire, une espece de pietre bleuâtre, itirant un peu sur le verd d'eau & affez semblable au lapis laçad ou à la pietre arménienne d'Europe; il diffère cependant de ces deux substances, en ce qu'il est plus tendre, plus léger, plus poreux & plus cas-lant, d'ailleurs il ne peur le polit & il ped sa couleur au seu: on prétend que ce Bleu n'est autre chose qu'un ochre de cuivre ou un cuivre rouge dissour, précipité ou décomposé dans le sein de la terre. La couleur bleue n'appartient pas néanmoinstoujours aux mines de cuivre, car l'expérience nous apprend que le fer surchargé d'une plus grande quantité de phlogistique, donne aussi cette

111 (319)

couleur. Les Hollandois imitent, à ce qu'on dit, le Bleu de Montagnes, en faisant fondre du soufre & en y mêlant du verd de gris pulvérifé. On distingue de plusieurs especes de Bleu de Montagnes; 1°. du terreux, qui est souvent mêlé de parties hétérogènes; 2°. du pierreux, toujours solide, souvent friable, quesquesois seuilleté, 3°. du grainé comme le grais; 4°. du superficiel, qui se trouve attaché sur les mines de cuivre.

### BOIS FOSSILES.

N donne ce nom à du Bois qui s'est transformé en différentes substances minérales dans le sein de la terre, on en voit ou changé en charbon, ou en terre, du pétrifié, du minéralifé, de l'alumineux, du pyriteux, du ferrugineux, &c. Cependant le vrai Bois Fossile est selon les Naturalistes, du Bois non dénaturé, qui s'est trouvé enseveli à différentes profondeurs de la terre par des éboulemens ou d'autres déplacemens que nous ignorons ; un suc sulfureux ou bitumineux a plus ou moins pénétré ce Bois, & l'a sans-doute préservé de corruption : il est ordinairement noit & dur comme de l'ébene. En creufant les fondations des nouveaux murs de Nancy en 1768, on a trouvé un chêne fossile d'environ cinquante pieds de longueur sur cinq de diamètre; ce chêne étoit réellement de couleur d'ébene, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur : il étoit néanmoins très-sain, à l'exception de quelques nœuds qui se trouvoient changés en une espece de charbon fossile. A est probable que cet arbre y étoit enterré depuis plusieurs siecles , & qu'il n'a été entierement couvert de terre qu'à la longue, par le changement du lit de la riviere de Meurthe, qui passe actuellement à près de trois cens toises de l'endroit marécageux où il s'est trouvé, & où il étoit enfoncé environ à cinq pieds de prefondeur.

On a trouvé il y a quelques-années, beaucoup de chênes fossiles de cette nature dans les plaines marécageuses du Comté de Lancastre en Angleterre, ces plaines ne rapportent rien ou du moins très-peu de choses; toute la surface de ce terrein cede & s'affaisse sous les pas, souvent les Chasseurs y enfoncent & se meurtrissent même les jambes contre des arbres qui sont enterrés dans ces marais. On a ôté la terre en plusieurs endroits jusqu'à la profondeur de deux ou trois pieds, & l'on y a trouvé des branches & des troncs bien conservés. Comme personne n'avoit jamais vu d'arbres dans ces plaines, & qu'elles ont toujouts passées pour stériles, la découverte de ces arbres a fait naître dans le tems plusieurs conjectures; mais depuis le hasard y a même fait découvrir une forêt entiere. Un ruiffeau groffi par les pluies ayant entraîné en se débordant plus de huit arpens de surface de la terre d'un de ces marais, on a vu tout à-coup une forêt soutesraine, dont les arbres étoient étendus sous une matiere molle, spongieuse & noire; ces arbres étoient couchés l'un auprès de l'autre & fort serrés , il y en avoit de cinquante à soixante pieds de longueur, ils étoient même très-entiers & avoient toutes leurs branches, mais ils étoient aussi noirs que le bois d'ébene & avoient la même dureté. En examinant bien ces arbres, on s'est apperçu qu'ils avoient tous été coupés, & en effet on a trouvé à peu de distance de chacun, le trone dont il a été séparé; la marque des coups de hache y étoit très-visible, & répondoir exactement aux traces du même outil qu'on voyoit sur chaque arbre. Les racines attachées à ces troncs pénétroient fort avant dans la terre en ligne droite, & aboutissoient à un fond argilleux, très-ferme, qui forme la base du marais. Par les recherches qu'on a faites pour savoir dans quel tems ces arbres avoient été coupés, quelle avoit été leur destination & ce qui avoit pu empêsher d'en faire usage, voici ce qu'on a pu alors conjecturer.

Les Romains ayant conquis l'Angleterre, leur garnison eur beaucoup de peine à se garantir contre les ia-

cursions des habitans qui se retiroient dans les forêts marécageuses & inaccessibles, dont il y avoit alors un grand nombre dans l'Isle; du fond de ces forêts, ils faisoient de continuelles forties sur les troupes Romaines. Les Romains fatigués par ces Infulaires, résolurent de détruire leurs retraites. On commanda des légions entieres pour couper les bois, & les arbres qui leur étoient inutiles, resterent sur la place; ce sont ces débris qui, par succession de tems, se sont enfoncés dans les terreins marécageux du Lancastre, dont une propriété reconnue est de conserver le bois. Des gens du lieu, fouillant parmi les arbres, ont aussi trouvé un cadavre humain très-bien conservé; ses habits qui étoient aussi entiers que le corps, ont fait juger que c'étoit quelque Voyageur, qui passant par ces marais, y a péri malheureusement, & l'on a estimé pour lors que l'accident pouvoit être arrivé depuis environ un siecle.

On peut employer le bois de ces fortes d'arbres pour toutes fortes de marqueteries & pour les mêmes ulages que le bois d'ébene, puifqu'ils en ont la beauté, la couleur & la dureté; rien n'est plus commun que de fe 'tervir à Paris, de pareils bois pour faire des cannes.

Quant au boisqui se change sous terre en charbon, cela provient pour l'ordinaire des seux souterains, qui après avoir consumé le bois, le changent en charbon, l'ans néammoins qu'il perde tien de sa figure; ce charbon se distingue du charbon de terre ou se pierre par sa figure extérieure, il est rond comme les trones & les branches des arbtes, il se reconnoit encote par sa contexture qui est fibreuse, & par sa légéreté qui est plus grande que celle des charbons sossiles de terre ou de pierre. On appelle Bois minéralisé, celui qui est pénéré par une vapeur métallique ou minérale; on donne aussi ce nom à celui dont les pores on été remplis par une terre minérale précipitée ou par une dissolution métallique; le Bois change pour lots de nature & consérve néammoins sa forme qui le fait reconnoitre. Le Bois alumineux est d'une

eouleur brune, beaucoup plus léger que le charbon de terre, si on l'expose à l'air, il s'y allume de lui-même, à moiss qu'on n'air soin de l'arroser. Il y a aussi du Bois pyriteux; MM. Henckel & Vallérius, disent en avoir rencontré. Le Bois ferrugineux est cependant plus commun, c'est un Bois pénétré d'ochre martiale, on en reconnoit facilement l'espece. Il arrive communément que le Bois sans être altéré, ou du moins sans l'être beaucoup, est uniquement recouvert ou incrusté de matieres minérales, ochres, cuivres, galenes de plomb, &c. On peut consulter à ce super la tameuse Distertation de Samuel Stalldt, imprime à Rome en 1636.

On nomme Bois périfié, celui qui est changé en pierre, ce Bois est encore conun plus particulierement par les Minéralogistes fous le nom de lithoxylon, quand il est percé de troux & comme rongé de vers, on lui ajoure l'épithete de multiflorum. Scheucher rapporte qu'on a trouvé dans le Bolonnois la tige d'une plante périfiée de couleur de fer, dans laquelle on remarquoir l'écorce raboreule du Bois & les fibres intérieures des croissances.

du tronc.

Il y a en Flandre, fur-tout dans le Hainaut François, au territoire de Furnemback, diocèse de Bourbourg, plusieurs Bois pétrifiés & beaucoup d'arbres sous terre; ils se trouvent renversés & couchés horisontalement avecleurs feuilles & leurs fruits. Ce Bois s'est pétrisié & confommé en partie, en formant des tourbes nécessaires dans ce pays ; on trouve aussi à Saint-Lô en Normandie , des arbres de vingt-cinq pieds de long dans les tourbes. On rencontre encore dans le diocèse d'Alais en Languedoc, parmi les carrieres de charbon de terre, une racine pétrifiée qu'on a cru être celle d'un chêne. Quand c'est du Bois d'aulne qui est pétrifié, on nomme la pétrification eletrites; & agallochites, quand c'est de l'aloës qui est pétrifié. Le Bois de hêtre pétrifié, se nomme phegites, & celui de chêne, dryites. Le Bois de sapin pétrifié est connu fous les noms d'alatites & de paucites. Le corylites

Qi

248

est le Bois de coudrier; le fandalizes, celui de fantal. Le rizolithus est la racine du trembe pétrifiée, « on donne communément le nom de lithecalamus à une pierre qui repréfente des tiges & des tuyaux de plantes. Nous aurons encore dans la l'uie occasion de parler des Bois pétrifiés au moss faladilie; voyez cet art. On trouve encore trèsfouvent des végétaux, des bois & des plantes qui se changent en terre, & qui conservent néammoins & retiennent leurs premieres figures. Le Bois terréste se toutent fa forme; mais dès qu'on touche & qu'on exposé à l'air ce Bois, il tombe en poudre. C'est ains que teutes les plantes & les animaux qui se nourrissent de la substance même de la terre, sont à leur tour rendus à cette terre, dont il seuretiennent la masse.

## B O L.

ON donne communément le nom de Bols à des terres compactes, graffes, qui détrempées dans l'eau demeurent liées & peuvent prendre une forme qu'elles confervent lorqu'elles font feches; ces subfances on cela de commun avec les argilles, mais ce qui les caractérisse, ce sont les propriétés suivantes; elles sont très douces au toucher, elles se fondent dans la bouche, elles deviennent dures comme une pierre dans le feu, & si on pousse le sui, elles se virtissen; si on les salise dans l'eau, elles s'y dissolvent, ensin elles ont toujours quelque chose de métallique qui y donne la couleur: on tire du ser des Bols rouges.

Il y a plusieurs especes de Bols, mais la plupart sont étrangers à la France; nous n'en serons pas mention ici, nous parlerons seulement de ceux qui s'y trouvent naturellement, tels sons ceux de Blois, de Saumur, de Bretagne & de Bourgogae. Ces Bols ne disferent entr'eux



que par les endroits d'où on les tire, ils sont d'un rouge pale, gris ou jaune; le jaune est le plus estimé. Les Doreurs se fervent de celui de Blois, qui a une très-belle couleur pour faire l'assiette de l'or; les Relieurs sont usage du même Bol, en l'écrasant avec une molette, & le couchans sur la tranche d'un livre pour le rendre poli.

Les Médecins & les Pharmaciens ont attribués anciennement de grandes vertus aux Bols, mais on est actuellement bien revenu sur leurs comptes; les nouvelles expériences ont sait connoître que ces fossiles étoient remplis de parties virrioliques, & que confequemment leur usage étoit très-dangereux pour le corps humain. Cependant comme les Bols sont astringens & dessileatis, on s'en ser pour arrêter les cours de ventre, les hémorrhagies, pour desse cour fortise et arssermit les ointeures.

## BOTRYOIDE.

C'EST une espece de pierre qui ressemble à une grappe de raisin, il y a des Stalactites pierreuses Botryoides, & on a pareillement des mines de ser en Stalactites Bortyoides; il y a encore une espece d'oursin, auquel on donne le nom de Bortyoide.

#### BOUCARDITES.

ON donne ce nom aux cœurs, aux boucardes ou coquilles bivalves, cordiformes, à peu près rondes, qui fe trouvent pétrifiées. Les deux valves sont à peu près égales & également convexes dans ces sortes de coquillages; la coquille cordiforme a différentes formes, elle est plus ou moins élevée, cannelée, garnie de pointes

ou de tubercules, souvent en tuile creuse. Il se trouve dans le nombre de ces cœurs, quelques-uns qui ont un arrête aigue & qui représentent le cœur humain; cette coquille se trouve dans le sein de la terre, elle y est testacée, pétifiée, minéralisée, le plus souvent on n'en rencontre que le noyau, auquel ce coquillage a servi de moule, & quelquesois seulement l'empreinte.

### BOUTON.

ON donne en minéralogie le nom de Bouton à une espece d'ourfin de mer connu par les Auteurs sons le nom d'ourfin fibulaire; il s'en trouve beancoup dans la Franche Comté.

# BRIQUE.

C'EST une Pierre factice, de couleur rougeltre comme la tuile, composée d'argille pétrie, mise en quarte long dans un moule de bois, sechée à cuite dans un four, où elle acquierr la constitance nécessaire pour servir à des bâtimens; cette Pierre factice est d'un tres-grand & trèsbon usage pour les bâtimens, à equand on veur en tire toute l'utilité possible, il saut pour la faire, avoir égard à trois choses, au choix de la terre, à sa séparation & à sa cuisson parfaire.

La vraie tetre à Brique est uniquement de l'argille', voyez ce que nous disons de cette substance dans l'article qui la concerne. Examinons d'abord le choix qu'on en doit faire, avant que d'en venir à la préparation; quand l'argille est trop sableuse, elle n'est point douce au toucher ni savonneuse, soit qu'elle soit humide, soit qu'elle soit seche: on l'appelle alots maisgre. Si on pétrit

une pareille terre avec de l'eau, elle a peu de ductilité, elle se gerce, se casse aisément & seche en peu de tems : elle devient communément dans cet état de ficcité, d'un jaune clair, elle est très-friable sous les doigts, legere & fort poreuse. Si on fabrique de cette argille pure en Brique, elle ne réussit pas; les Briques qui en sont formées, ne prennent point au feu le degré de consistence, qui en doit faire la bonne qualité. Il faut dans ce cas, nécessairement mêlanger cette argille avec la terre, qui se trouve ordinairement à la surface du terrein d'où on la tire & qui est à peu près semblable à celle des jardins. Si au contraire l'argille est savonneuse, douce & trop forte, on est obligé de l'amaigrir avec du sable, sinon les Briques qu'on en fabriqueroit, se tourmenteroient au feu, perdroient leur forme & ne seroient plus propres aux paremens des mâçonneries. La vraie méthode pour connoître la bonne terre à Briques, c'est de façonner soigneusement une toise cube de cette argille qu'on n'a point encore effayée, d'en faire cuire les Briques dans quelque fourneau voisin, & d'en observer le succès; on apprend ainsi à peu de frais, s'il faut amaigrir par le sable ou adoucir par la terre de jardin, l'argille qu'on veut employer: mais quelqu'attention qu'on apportat dans le choix des terres, on ne feroit que de très-mauvais ouvrages, si on négligeoit de les corroyer, c'est-à-dire, préparer. On peut distinguer en trois tems différens, les préparations que reçoit la Brique avant sa cuisson; 1°. avant qu'elle entre en moule ; 2°. le tems de la mouler ; 3°. le tems de la faire sécher. On appelle ces trois préparations, tirer la terre, la détremper & la battre.

Il est essentiel de tirer la terte à la fin de l'automne, & de la laisse passer l'hyver exposée aux gelées, aux degels & aux pluies. Les grumeaux & les molécules de cette terre nouvellement remuée se fondent, & la terre se disposé au mélange & à l'uniformité qu'on y déstre; d'ailleurs quand même la matiere totale destinée pour la Brique seroit homogène, & n'auroit pas besoin de mê-

lange, comme il faudra la bien petrir, & en faire parve? nir toute la masse à un degré de consistence & d'humidité parfaitement égal, ce travail sera toujours moins long & moins couteux, en faisant tirer la terre avant l'hiver. On observe de l'étendre d'une médiocre épaisseur, pour qu'elle puisse mieux recevoir les influences de l'air. L'hiver étant passé, on forme avec cette terre des tas de six à huit pouces d'épaisseur, sur une base à peu près circulaire de sept à huit pieds de diamètre, on l'arrose de beaucoup d'eau; on l'amiette avec une houe & on la pétrit avec les pieds; on répete plusieurs fois cette manœuvre & à différens tems, en observant de changer la terre de place à chaque fois qu'on la remue & qu'on la bat, & on finit par donner à ces tas la forme d'un cône. Le lendemain de grand matin, on remue encore cette terre pendant une demie-heure ou environ, après quoi elle se trouve en

état d'être employée par le mouleur.

On conçoit aisément que toutes ces préparations de la terre, avant de la mouler, ont pour but d'en assouplir également & d'en atténuer toutes les parties, tant pour la rendre propre par la ductilité qu'elle acquiert à la forme qu'on veut lui faire prendre, que pour donner à toute la masse le plus d'homogénuité qu'il est possible. & c'est principalement de ces préparations que dépend la bonne qualité de la Brique. Il faudroit avoir fait beaucoup d'épreuves pour déterminer précisément à quel point il faut avoir corroyé telle ou telle espece de terre pour sa perfection, & en qu'elle proportion l'eau doit être administrée; il est nécessaire que l'eau soit presque toute évaporée de la Brique avant la cuisson, il est donc inutile de n'y en pas faire entrer trop. Lorsque la terre est ainsi préparée, le mouleur fait ses fonctions. Après avoir saupoudré le coin de la table à mouler d'un peu de fable, ainsi que l'un des deux moules, il plonge ses bras dans le tas de terre, & il en détache un morceau de quatorze à quinze livres. Il le jette d'abord sur la case du moule la plus proche de lui, & il rase en même-tems Ettre case à la main en y entassant la maitere; ensuité si jette ce qu'il y a de trop sur la seconde case qui n'a pas été remplie du premier coup. Il rase aussi cette case à la main en entassant, & remplit les vuides qui s'y trouvent; il saîtie en même-tems de la main droite la plane, qui se présente à lui par son manche au bord du baquet où elle trempe dans l'eau, & il la passe fortement sur la meule, pour enlever tout ce qui déborde les vingt-huit à vingtneus lignes d'épasseur que doivent avoit les deux Briques, & donne un petit coup du plat à la plane, comme d'une truelle sur le milieu du moule, pour séparer les deux Briques l'une de l'autre.

Le porteur reçoit les Briques des mains du mouleur; & va les porter le long de son cordeau ; il présente pour lors le moule contre terre, puis tout-à-coup le renverfant à plat, il retire son moule par en haut, prenant bien garde d'observer l'aplomb dans ce dernier mouvement, qui défigureroit immanquablement les deux Briques pour peu qu'il eut d'obliquité. Tout cela se fait avec la plus grande vîtesse; un bon mouleur ordinaire fait dans sa journée jusqu'à neuf à dix milliers de Briques. Il est essentiel que le mouleur ait la main formée à cet exercice, pour que la matiere soit d'une égale densité dans toutes les Briques, & qu'il ne s'y rencontre pas des vuides & des inégalités de compression, qui se feroient remarquer au fourneau. Si le tems est beau & s'il fait du soleil, en moins de dix heures ces Briques rangées une fois à plat fur le sable, peuvent se ressuyer & prendre consistence au point de pouvoir être maniée sans se déformer; une dessiocation trop précipitée ne vaut absolument rien.

Lorsque les doigts ne s'impriment plus dans la Brique, le metteur en haie peut commencer son travail, en lestransportant & en les rangeant sur les haies; mais il faut auparavant qu'il ait bien soin de les bien parer. On nomme haies une espece de murailles, auxquelles on ne donne que quatre Briques d'épaisseur pour qu'elles puissens se sour par le de la partie de la partie proper qu'elles puissens se sour le sant accident sur la hauteur de cinq picas; on observe d'en construire les extrèmités un peu plus solidement que le reste, & de maintenir la haie sien à plomb sur toute sa longueur. La haie se trouve ordinairement divisée en autant de seuilles, qu'elle a de Briques d'épaisseur jeur pendre garde de ne pas trop multiplier les seuilles, l'action du soleil ne pourroit pénétrer une si grande épaisseur. Le la pourroit pénétrer une si grande épaisseur. Le la circule entre les joints, ne teroit que renvoyer l'humidité d'une Brique à l'autre, ce qui retarderoit beaucoup la dissiscation entiere. On aura soin aussi de couvrir entierrement avec des paillassons les haies pendant la nuit, '& toutes les sois qu'on prévoit la pluie, car elle pourroit causer un grand désortet dans les Briques.

Voyons actuellement la maniere de faire cuire la Brique, cette opération n'est pas moins importante que l'autre; comme cet ouvrage est simplement minéralogique, nous exposerons uniquement ici comment on peut la cuire avec du charbon de terre. Les Briqueteurs, (on donne spécialement ce nom à ceux qui font cuire les Briques ) après avoir reconnu qu'elles sont prêtes à être cuites, ce qui se reconnoît en en cassant quelquesunes; leur couleur fait aussi voir qu'il n'y a plus d'humidité. Ils établissent le pied de leur fourneau, ils choifissent pour l'ordinaire un terrein uni, près des haies de Briques, avec la seule attention que les eaux n'y puissent séjourner. On employe pour le pied du fourneau, des Briques cuites & même des meilleures, pour que le feu ne les fasse point éclater & qu'elles ne soient point écrafées par la charge.

Toutes les Briques du fourneau, depuis la premiere affise de ces Briques cuites jusqu'au fommet, seront placées sur leur champ, asin que le seu puisse agir plus facilement sur chacune d'elles. Dès que l'enfourneur a recouvert le fourneau du sixieme tas, le cuiseur y répand le premier lit de charbon, sur lequel l'enfourneur poseencore une septieme & derniere assisée de Briques cuites, qui couronne & termine le pied du fourneau. Tous les

foirs on a foin de crépir tout le parement du fournéau avec du mortier préparé, avec l'argille la plus maigre mélée de fables car l'argille forte se gerce aussi-tôqui elle sent le seu. Comme les bordures du parement du fournéau doivent contenit un édifice de vingt à vingt-deux pieds de hauteur & souffiir quelques essors; on ne peur y apporter trop d'attention. Le lendemain avant le jour, le cuisseur vient reconnoître l'état de son sourneau, il y répand une suffisante quantité de nouveau charbon, & tout le monde se net à l'ensourneur ne charge que la moitié de la surface du sourneau. A chaque tas complet, il entre près de dix milliers de Briques. On place les Briques de Façon qu'elles se coissen à chaque tas.

Un des principaux soins de l'enfourneur, doit être de prévenir l'inconvénient qui pourroit résulter de l'assaise+ ment qui se fait dans le corps du fourneau, où l'activité du feu se porte plus qu'aux paremens. Il doit abaisser les bordures en mettant les Briques à plat au lieu de les mettre de champ. Le cuiseur couche obliquement dans les foyers quelques gros paremens de fagots, puis des fagots entiers d'environ trente-fix pouces de tour; il charge chaque fagot de trois ou quatre bûches de quartier, & y ajoute quelques morceaux de charbon : tout le reste du charbon qui entre dans le fourneau, a été réduit en poufsiere à peu près comme celui des forges. On répand un lit général de charbon de trois tas en trois tas; il faut que les Briques qui doivent recevoir ces charbonnées, soient à peu près jointes & beaucoup plus serrées les unes près des autres; autrement le charbon pourroit tomber fur les tas inférieurs. Le meilleur charbon est celui qui paroît net, brillant & argenté.

On ne peut pas trop déterminer la quantité de charbon néceffaire pour la cuisson des Briques. Dans certains sourneaux on fait entrer six & sept pieds cubes de charbon par millier de Briques, dans d'autres huit ou neus, dans d'autres peut-étre moins de quatre pieds; cela dépend de la quantité de matiere combustible qu'il contient. C'est par rapport à cette incertitude, que les Briquetiers ont coutume de mettre le feu au fourneau dès la septieme couche de Briques, pour ménager la distribution de leur charbon

suivant les connoissances qu'ils acquierent.

La grande regle pour conduire le feu, est de l'entretenir égal par tout; il feroit tout naturel de penser que les points où le feu vat plus vire, sont ceux auxquels il Taudroit fournir le moins de matiere combustible; mais c'est précissement le contraire. Le cuisseu tooi; jetter du charbon aux endroits où il voir le feu plus près de gagner la furface; mais il faut observer qu'on ne doit agir ainsi que dans le commencement de l'embrăsement. C'est peut-tre parce que le feu est plusôt pris dans les endroits où il y a moins de matieres combustibles. Lordy ume fois le seu a gagné par tout, si on le trouve trop fort, il en faut rallentir l'activité en y jettant du fable; l'usage apprend la quantité qu'on en doit jetter.

Comme les vents rerardent toujours la marche du feu, ou la rendent inégale dans l'étendue du foumeau, il faut obvier à cet inconvénient; on évite par-là les foufflures. Lorsque toutes les Briques sont enfoumées, on couvre entierement le fourneau du même placage que l'on applique aux paremens à la fin de chaque année; il faut environ vingt à vingt-einq jours pour cuire un four de quatre

cens milliers de Briques.

Le juste degré de cuisson qui convient à ces matériaux factices, est celui qui rélulte de la plus grande chaleur que leur matiere puisse sources de la meilleur Brique est d'erre très-dure, & Conzer dans être bridée. Les Briques brilées ressemblen plus ou moins à du machefer, ou aux scories des métaux; elles ont luissantes dans toute la cassure, & connex dans les coups de briquet; elles ne laissen pas d'être bonnes dans les constructions, mais il ne saur paremens des édifices. On juge au contraire que celles qui s'écrasent facilement sous le matteau & qui rendem

rendent un bruit sourd quand on les frappe, sont trop peu cuites; il est très-essentiel que la Brique soit mouilléa au fortir du fourneau, quand elle ne l'a pas été, elle, aspire l'humidité du mortier qui ne prend point pour lors

corps & tombe en poussiere,

Les fourneaux à Briques sont une espece de sphere; d'où partent quantité de rayons de feu qui tendent à s'érendre au dehors. L'enduit d'argille qui couvre l'extérieur des Briques, joint à la bordure de terre qu'on accumule au pied du four; tous ces obstacles retiennent beaucoup de ces rayons ignés, qui sont représentés vers le centre. La chaleur trop vive dans cet endroit y met les Briques en fusion, elles s'attachent les unes aux autres & forment ce qu'on appelle des roches, du biscuit ou des pares crues. Il y auroit peut être un moyen de diminuer. considérablement cette perse; ce seroit de modérer la chaleur, fur-tout lorsque la fournée est entierement achevée, car c'est le moment où l'activité du feu est plus grande. Il faudroit construire pour cet effet avec les Briques mêmes, au centre du fourneau, une cheminée d'un pied & demi ou de deux pieds en quatré, qui régneroit dans toute la hauteur de la pile, & pratiquer de même au rez-de-chaussée ou plutôt au-dessus du sixieme tas une communication, en observant d'y faire un enduit d'argille ainsi qu'au dedans du tuyau de la cheminée. On rempliroit de bois la galerie de la cheminée, on allumeroit ce bois avant de mettre le grand feu dans la totalité de la Brique. La partie supérieure de la cheminée pourroit se fermer à volonté, au moyen d'une plaque à laquelle on ménageroit plusieurs registres; en ménageant cette cheminée & la galerie de communication, il en résulteroit deux avantages. Le premier seroit d'échauffer par degrés toute là pile, par le moyen du feu mis au bois qu'elle contient avant d'allumer les fourneaux. Le second seroit de pouvoir conduire convenablement le feu, soit en ouvrant, soit en fermant l'évant ou quelques-uns de les registres.

Tome III.

258

On donne aux Briques différens noms felon leure formes, leurs dimensions, leur signe & la maniere de les employer; la Brique entiere de Paris, est ordinairement de huit pouces de long sur quarre de large & deux d'épais. La Brique de Chantignole ou demi Brique, n'a qu'un pouce d'épais, & a les autres dimensions comme la Brique entiere; on l'employe aux âtres & aux contrecœurs des cheminées entre les bordures des pierres.

On fait de l'huile de Briques; cette préparation n'est autre chose qu'une huile d'olives, dont on empreint les Briques & qu'on fait ensuite distiller. Vous faites rougir à cet effet des morceaux de Briques entre les charbons ardens, & vous les éteignez en les jettant dans un pot rempli à demi d'huile d'olives, & vous aurez soin de le couvrir aussi-tôt de peur que l'huile ne s'enslamme ; laissez-les en infusion pendant dix ou douze heures, ou jusqu'à ce que l'huile ait bien pénétré la Brique, après quoi séparez-les, & après avoir pulvérisé grossicrement la Brique imbue d'huile, mettez-la dans une cornue de grais ou de vetre lutée, qui soit grande, ensorte qu'un tiers en demeure vuide. Placez-la dans un fourneau de réverbere, & adoptez-y un grand balon ou récipient de verre, lutez exactement les jointures & donnez au commencement un petit feu pour échauffer la cornue, après quoi augmentez-le peu à peu, vous verrez fortir des vapeurs; continuez-le pour lors dans cet état, jusqu'à ce qu'il ne forte plus rien. Délutez les jointures, & retirez votre récipient, il restera dans la cornue toute la Brique qu'on rejettera comme inutile. Mélez l'huile qui sera dans le récipient avec une quantité suffisante d'autre Brique en poudre bien seche pour en faire une pâte, vous en formerez plusieurs petites boules, & vous les mettrez dans une cornue de verre; vous placerez la cornue sur le sable, & après y avoir adapté un grand récipient & luté les jointures, vous y donnez un feu gradué pour dire rectifier toute l'huile, que vous verserez dans une phiole & la garderez, on lui donne le nom d'huile des

i Grah

Philosophes; quand il s'y trouve quelque phlegme, on

l'en lépare.

On prétend que cette huile appliquée à l'extérieur, et un excellent remede pour résoudre les tumeurs de la fatte, pour la paralysie, l'assime de les sussions de martice; on en peut même prescrite insérieurement, mais seulement depuis la dose de deux gouttes jusqu'à quatre dans du vin ou dans une autre liqueur appropriée; & quand il s'agit de dissiper les flatuosités des oreilles, on y en verse quelques gouttes, cela produit en peu de tems de bons effets.

#### BUCCINITES.

On entend par Buccinites, trompes ou trompettes des coquilles contournées ou en volutes, à plusseurs spirales & qui vont en diminuant; ces coquilles varient en l'elles, elles sont plus ou moins allongées, leur ventre est plus ou moins tensée, leur bouche est plus ou moins longue & ouverte du côté du gros bout, leur corps est lissé ou strié en diversée sens; leur bouche est unie ou dentelée; leur ventre est avec des tubercules ou sans éminences, la plus variée Quand ces coquilles son pétrisses, la plus variée Quand ces coquilles son pétrisses, elles prennent le nom de Buccintes; on entrouve dans le sein de la terre de presque de toutes les especes, & on donne le nom de Buccinotypolithes, aux pierres qui en pottent l'empreinte.

### BUFFONITE.

C'EST une pierre qu'on a faussement attribuée aux crapaux & qui n'est autre chose que la dent molaire périshée de quelque poisson. Voyez art. Crapaudine.

#### CACHIMIE.

EST un terme employé par Paracelse, pour désigner des substances minérales qui n'ont pas atteint leur Etat de perfection, ou pour mieux dire, l'état métallique; ces substances participent des qualités des métaux, de ce genre sont le cobalt, le bismuth, le zinc. C'est une erreur populaire, dit M. Bertrand, que de prendre ces minéraux pour des substances moins parfaites que d'autres; ils ont leurs propriétés & leurs usages, & cela dépend entierement de leur maniere d'être, de leurs parties primitives & de leurs formes. C'est encore un autre préjugé, selon cet Auteur, que de prétendre que le cobalt ou l'arsenic en acquierant de la maturité puissent devenir du cuivre ou de l'argent; la nature ne change pas dans ses productions, & si jamais un if ou un cyprès n'est devenu sapin, n'y une chenille serpent, pourquoi le cobalt deviendra-t-il cuivre ? On est revenu actuellement des erreurs des Alchymistes, on ne croit plus à la pierre philosophale.

## CADMIE.

ON donne le nom de Cadmie ou Calamine, à diffétentes fubftances. La Cadmie des foutneaux est une matiere qui se fublime, quand on fait la fonte des mines qui renserment du zine; cette Cadmie tirant donc uniquement son origine des sleurs du zinc qui se subliment pendant cette sonte & qui vont s'appliquer sur les parois intérieures du soutneau; elles y éprouvent une demifusion & y prennent une certaine consistence; il s'ea amasse une si grande quantité, que cela sorme en assex seu de tems des instuftations fott épaiffes, qu'on es obligé d'enlever affez fouvent. On a aufit qualité en général du nom de Cadmie des fourneaux, routes les fuies & fublimés métalliques qui s'élevent dans les fontes en grand, quoiqu'il y ait certainement de grandes différences entre ces matieres.

La Cadmie que les Naturalistes nommens fossile, est une espece de pierre ou de minéral qui rensesme du zinc, du ser, se quelquesois d'autres substances, elle a une couleur jaune ou rougeàtre, elle est aussi connue sous lo nom de pierre calaminaire, elle est très en usage, de même que celle des sourneaux, pour saire le laiton ou cuivre jaune.

Les Chymites font encore dans l'unege de donnet le nom de Cadmie foffile à un minéral qui contient de l'artenic, fouvent du bifmuth, de l'argent & fur-tout le demi-métal, dont la chaux fondué avec des maieres vitifiables dome un beau verte bleu; ce minéral est un vrai cobalt, & il est plus à propos pour éviter la confufion de l'appeller de ce nom, que de celui de Cadmie fossible.

## CAILLOUX.

CE sont des especes de pierres vitreuses, opaques & dures, raboteuses à l'extérieur, plus ou moins arrondies; sous cette écorce grossiere en découvre un grain plus sin & des couleurs plus vives. La matiere qui les compose est compacte, comme du verre, aussi sont le sous vitrisables, strappés avec l'acier ils sont du seu. Ceux qui sont de l'espece la plus sine, prennent un beau poli & de l'éclar; pour les vitriser, il sau les calciner à blancheur, cela les fait d'abord gerser, & pour les mettre en suson, il saux un seu violent. La calcination augmente leurs poids, on reasontre sourent des lits de Cailloux, ou Riii

même des couches très-étendues dans le fein de la terres on les y trouve confondus ou mêlés d'autrefois avec le sable, le gravier ou la terre; mais jamais la matiere des Cailloux ne forme des bancs ou des roches suivies comme les autres pierres : quelquefois ils se trouvent renfermés, il est vrai, dans quelques bancs de pierre arenacés & liés entreux, mais nonobstant cela, il est très-facile de les distinguer de la matiere même du banc; on les voit otdinairement épars dans les campagnes, dans les lits des rivieres & des torrens. Quand ces especes de pierre sont exposées pendant long-tems à l'air, elles s'y décompofent: elles se calcinent même encore au soleil, y deviennent plus tendres & y prennent une couleur blanche; elles perdent pour lors leurs couleurs, leur transparence & la facilité d'être polies. Les agathes même qui ne sont que des Cailloux, ainsi que nous l'avons fait voir, lorsqu'elles ont été polies, perdent à la longue de leur éclat. & celles qui étoient herborisées, s'effacent aussi à ce qu'on prétend. Les Cailloux exposés au soleil, se changent auffi-infensiblement dans une espece de craie; on prétend même que c'est cette décomposition qui produit la croûte extérieure qui l'enveloppe. Quant à l'intérieur du Caillou, il est plus dur, d'une couleur plus vive, plus transparente, & donne beaucoup plus de feu quand on le frappe avec l'acier.

M. Bertrand, dans son Dictionnaire des Fossiles, ne distingue que de deux sortes de Cailloux proprement dits; les grossiles & opaques, & les pietres à sussil. Par grossiles & opaques, or leux foncée, & qui ne deviennent point brillans lorsqu'on les polis, ce sont les quartz de Linnuus, ils sont pour l'ordinaire de couleur blanchâtre, jaunâtre, orugelatre oa brun, souvent verdâtre, bleuâtre, noistre, quelquesois de couleur mèlangée, & parmi ces demiers, il s'en trouve de demi-transparens & de diverses couleurs par taches, par veines ou par bandes. Quant aux pietres à s'ussil qui sont la seconde espece de cailloux, suivant M. Bertrand,

alles ont pour l'ordinaire la couleur de la corne; on les rencontre ilolées dans les campagnes ou dans des couches, où même dans de la craie; elles font compactes & unier en dedans comme le verre. M. Bucquet, Médecin de Paris, dans fon introduction au regne minéral, admet dix-neuf elpeces de Cailleoux.

La premiere espece, selon lui, est le caillou opaque & gris; silex opacus, intrinseed inaqualis, mollior. Valler. Ce Caillou est d'une couleur grise ou blanchâtre, il est toujours parfaitement opaque, il s'en trouve de ta-

chés & de veinés.

La seconde est le Caillou opaque & noiràtre, autrement la pietre à suil commune & trossiere: ¿silex igniarius, per arva obvius. Vall. C'est de tous les Cailloux le plus commun, on s'en sert pour battre le briquet, on en trouve dans la craie en petites masses irrégulieres, & souvent caverneuses, couvert d'un enduit de matiere cretacée.

La troisieme espece est le Caillou brun, Caillou d'Egypte; silex vagus, cornu ochraceo, opacus, con-ecritico variegauss. Linn. Le sond de sa couleur est brun, il est marqué de taches & de veines jaunes & prend

un très-beau poli.

La quatrieme espece est le Caillou tacheté de blanc & de rouge, le jaspe seuri rouge; jaspis varieg sta rubra. Valler. Ce jaspe est marqué de pointes rouges & de veines blanches.

La cinquieme espece est le Caillou marqué de veines grises & blanches, le jaspe steuri gris; jujuis variegata grisea. Vall. Il ressemble au jaspe steuri rouge, mais ses taches sont grises, mêlées de blanc ou de jaune.

La sixieme espece est le Caillou jaune, mêlé de veines blanches, le jaspe seuri jaune; jaspis variegata, stava, Vall. Cette espece ne differe du jaspe sleuri rouge, que par la couleur des taches.

La septieme espece est le Caillou verdâtre, marqué R iv 264

de points jaunes, le jaspe fleuri verd ; jaspis variegatà

obscure viridis. Vall.

La huitieme espece est le Caillou verd, ponctué de touge, le jaspe sanguin; jussis variegata viridis. Vall. Ce jaspe a un sond verd ponctué de rouge; le jaspe de Vallérius n'est autre chose qu'un Caillou, selon M. Bucquet, aussi le trouve-von de même en masses désachées; il ne fond pas plus que la pierre à fusil. M. Darcet l'a wèsbien observé, il y a encore une infinité de jaspes, mais ce n'est pas le lieu d'en parler ioi.

La neuvieme espece est le Caillou à suss, la pierre de corne commune; silex corneus, interinscet aqualis, durissmus, Vall. Cette pierre est de couleur de corne elaire, elle est un peu transparente & approche tant soir peu de l'agathe; c'est de ce Caillou sondu en larmes, dont on se sett pour armer les chiens des sussis & des

pistolets.

La dixieme espece est le Caillon demi-transparent, de couleur d'eau; achaies aquea. Valmont de Bomare. Cette agathe est la plus pure & la plus transparente do toutes, on lui donne le nom d'agathe orientale.

La onzieme est le Caillou demi-transparent rouge, la cornaline; achares fere pelutuida, colore ruséfeene. Pal. Elle se trouve quelquesois parfaiement transparente, d'autresois elle est marquée de quelques taches, mais pour loss elle n'est sas si estimée.

La douzieme est le Caillou demi-transparent jaune; la sardoine; onyx fasciis & circulis donarus, altervero rubro Vall. Cette espece de pierre ou Caillou est pour

l'ordinaire de couleur jaune, veinée de brun.

La treizieme est le Caillou demi-transparent laiteux, la calcedoine, achates vix pellutida, nebulofa, colore grifen mixta Vall. Cette pierte est tantôt blanche & de couleur de lait, tantôt grise & veinée de blanc; mais elle est toujours un peu opaque.

La quatorzieme est le Caillou demi-transparent varié

agathe, achates durissima, fere pallucens, diversis colosibus nisens, variegata. Vall. Voyez att. Agathe.

La quinzieme est le Caillou demi-trassparent par bandes de divertes bouleurs; onyx achetes vix semi pellectida, sassini aut stratis diverse coloratis ornata. Vall. L'onyx est sommée de couches diversement colorées de disposées circulairement.

La seizieme est le Caillou demi-transparent figuré,

achates figurata. Vall. Voyez agathe.

La dix-septieme est le Caillou demi-transparent, brun & chataignant, la charoyante des Lapidaires; Lapis musabilis gemmariarum. Valmont de Bomare. Ces pierres sont brunes & chatayantes.

La dix-huitieme espece est le Caillou demi-transpasent, rempli de petits points brillans, l'avanturine. Sites vagus, sub diaphanus , punstis minimis , micantibus distintius. Bucquet. Cette pierre est rougeatre & demitransparente , marquée de petits points brillans ; on con-

ferve au cabinet du Roi deux de ces cailloux.

La dix-neuvieme enfin est le Caillou demi-transparent, blanc & chatoyant, qu'on nomme communément pople. Astars fere pellucida, colores, profitu fietlatoris mutans. Wall. De toutes les agarhes il n'y en a point de si belle ni de si transparente que l'opale; le fond de sa colleur est le blanc de lait, il est billant & comme vitreux.

Le fameux Hill place les cailloux parmi les lithiadia, il prétend que ce font des foffiles compolés qui ne
font ni inflammables, ni folubles dans l'eau, formés en
maffe détachées, composés d'une matiere crythalline,
vilie & obfeurcie par l'addition d'une matiere terreftre,
asse bomogene; il distingue les cailloux des pierres qu'il
mais M. Bertrand observe que dans la nature ces gentes
paroissen rentrer les uns dans les autres, & La croûte qui
diffingue les calculs est le plus souven accidentele.

M. de Buffon tâche de rendre raison de la formation des cailloux; il dit que le globe dans son premier état

a été un sphéroïde de matiere vitrifiée fort compacte; couverte d'une croûte légere, de scories friables. L'agitation de l'air & le mouvement de l'eau, qui briserent cette croûte de pierre ponce & la réduisirent en poudre , produisirent ensuite les sables, & ces sables, en s'unisfant, formerent des rocs vifs & des cailloux en grande maffe, qui doivent, de même que les Cailloux en petite maffe, leur dureté, leur couleur ou leur transparence & la variété de leurs accidens, aux différens degrés de pureté, & à la finesse des grains de sable qui sont entrés dans leurs compositions primitives; mais M. Bertrand qui rapporte, dans son Dictionnaire des fossiles, le sentiment de M. de Busson, ne paroît pas être de son sentiment, au contraire, il le regarde comme une hypothese, & il ajoute en outre que des raisonnemens tires de pareilles hypotheses ne peuvent être que fort incertains. A quoi sert, selon lui, pour expliquer la formation des Cailloux, de supposer que la terre a d'abord été un sphéroide de matiere vitrifiée? Le verre, dans une pareille hypothese seroit donc la matiere élémentaire, & tous les différens mixtes ne feroient qu'un verre déguisé ? Combien n'existe-t-il pas néanmoins de matieres calcaires ou refractaires qui ne paroissent avoir aucune affinité ni analogie avec le verre? On ne découvre pas non plus un grand rapport entre le roc & les cailloux, ni pour la forme, ni pour la composition, ni pour la matiere.

Nous trouvons dans l'introduction à l'étude du regne minéral, par M. Bucquet, une analyfe très-exacte des Cail-lour; nous la rapporterons ici d'après cet Auteur: tous les Cailloux, dit M. Bucquet, rougis au feu y perdent leur couleur, & y deviennent d'un blanc mat; fi, après les avoir rougis, on les jette dans de l'eau bien froide, ils se fendent à l'instant & se brisent; c'est ainst qu'on les réduira, si on le destre, dans une poudre blanche affez fine. Une partie de cette poudre, sondue avec huit partiets d'alkali sixe, sorme une massile qui se dissour l'eain, & cette dissolution se nomme liqueur de Cuil-q

loux, elle prend avec le tems une confistance mucillagineuse. Si on verse un acide sur la liqueur de Cailloux, il s'unit à l'alkali fixe, & dégage la terre qu'il tenoit en dissolution ; cette terre se dissout très-facilement dans les acides tant qu'elle est humide; mais si une fois elle est desséchée, elle a plus de peine à s'y dissoudre, quoique néanmoins toujours avec effervescence. Ces différens acides forment avec cette terre des sels semblables à ceux que produit la terre de l'alun, & celle qu'on sépare en précipitant par un alkali, la dissolution des argilles dans l'eau ; ce qui prouve très-bien l'analogie de ces différentes terres ; la différence qu'on remarque cependant entr'elles, c'est que la terre des Cailloux conserve la propriété de se fondre en verre, tan lis que celle des argilles & de l'alun est absolument infusible ; comme l'a très-bien remarqué M. Macquer ; la masse d'alkali fixe & de Cailloux miseà digérer dans l'esprit-de-vin, produit ce qu'on appelle la teinture des Cailloux; on peut pareillement faire dissoudre le sable quartzeux dans l'alkali fixe, pour en préparer une liqueur & une teinture.

Nous allons à présent donner les procédés qu'indique M. l'Emery pour faire exactement la teinture & la liqueur

de cailloux.

Le premier n'est autre chose, suivant l'Emery, qu'une exaltation de quelques parties des Cailloux & du sel de rattre dans l'esprit-de-vin, mais M. Baron observe à ce sujet que cette prétendue teinture de Cailloux n'est préciément autre chose qu'une teinture de seilloux n'est préciément autre chose qu'une teinture de seilloux n'est procédé de M. l'Emery: vous mélez exactement quatre onces de Cailloux calcinés & réduits en poudre simpalpable, avec vingt-quatre onces de cendres gravelées; vous metrez ce mêtange dans un grand creutet que vous couvrirez & placetez dans un fourneau à vent; vous l'entourez peu à peu de seu, pour l'échausser dous couvrirez & placetez dans un fourneau à vent; vous l'entourez peu à peu de seu, pour l'échausser doucement, après quoi vous lui en donnez à la derniere violence;

vous le continuez en cet état pendant cinq heures , ensorte que la matiere soit toujours en fusion; vous introduisez dedans une espatule, & en la retirant vous observez si votre matiere commence à devenir diaphane comme du verre, & en ce cas vous la versez dans un mortier de fer chauffé, elle se congelera aussitôt dans une masse dure que vous réduirez en poudre pendant qu'elle sera encore chaude, & vous en mettrez la moitié dans un matras fort sec & bien chauffé; vous versez par dessus de l'esprit-devin très-alkoolisé, de sorte qu'il surpasse la matiere de quatre doigts; vous bouchez bien le matras avec un autre, duquel le col entre dans celui qui contient la matiere, vous lutez exactement les jointures avec de la vessie mouillée & vous le placez sur le sable : vous donnez. dessous un feu assez fort pour faire frémir l'esprit-de-vin pendant deux jours, il prendra une couleur rouge: vous délutez vos matras, & après les avoir fépares, vous versez par inclination la teinture dans une bouteille; vous remettez sur ce qui reste, d'autre esprit-de-vin, & vous le faites digérer comme ci-devant, vous féparez la liqueur qui en sera encore un peu rougie, & après l'avoir mêlée avec l'autre, renversez le tout dans une cucurbite de verre que vous couvrez de son chapiteau, & après y avoir adapté un récipient & luté exactement les jointures, vous distillez au bain de vapeur les deux tiers de l'espritde-vin qui pourra servir comme devant; vous retirez votre vailleau du feu, & vous gardez ce qui sera demeuré au fond de la cucurbite dans une phiole bien bouchée. On attribue à cette teinture une vertu désobstructive, antiscorbutique & antihypocondriaque; on la prescrit depuis dix gouttes juiqu'à trente, dans quelques liqueurs appropriées.

La liqueur de Cailloux eft, suivant M. l'Emery, une résolution des Cailloux en liqueur, par le moyen du sel de tartre; mais selon M. Baron, commentateur de cet Auteur, cette liqueur est plutôt une véritable huile de metre par désiliance, ou une liqueur d'alkali fixe, daus

laquelle la poudre de cailloux reste suspendue imperceptiblement à la faveur de son extrême division & de la

transparence de ses particules.

Prenez pour cette opération l'autre partie de vos Cailé lour calcinés avec la cendre gravelée, & l'exposez à la cave dans un vailfeau de vetre plat, il en résoudra une liqueur claire comme de l'eau commune, vous la filtre-

rez & la conserverez pour le besoin.

On donne cette liqueur comme un vrai diurétique; sa dose est depuis six jusqu'à vingt-cinq gouttes, dans quel+ ques liqueurs appropriées. Si on mêle ensemble égales parties de cette liqueur, & de quelqu'esprit corross, il le fera en même tems une espece de pierre. M. Baron en commentant cet article, prétend que cet effet n'a pour cause que la forme concrete que l'addition d'un acide fait prendre au sel alkali, en le convertissant en un sel neutre, jointe aux particules de Cailloux qui, se trouvant confondues avec cette masse saline, contribuent à lui donner encore plus de solidiré. On se sert de la liqueur de Cailloux pour extraire le souffre de plusieurs minéraux; les Alchimistes lui ont donné le nom d'alkaest, c'està-dire, dissolvant universel; mais ce nom paroît trèsmal adopté à la liqueur des Cailloux & à plusieurs autres auxquelles on l'a donné, puisqu'il ne s'y trouve que des parties fixes & rien de spiritueux.

Avan de finir l'article des Cailloux, il ne fera pas hors de propos de rapporter les méthodes les meilleures dont on puille faire ufage pour les calciner, puisque dans les procédés précédens on est obligé de les employer ains calcinés: il y a deux procédés usées à cet estre; dans le premier vons faites rougir vos Cailloux dans le feu, & vous les éteignez dans de l'eau commune froide; vous réitérez à les faire rougir & à les faire éteindre trois ou quarte fois, ou jusqu'a ce qu'il soient friables, & qu'ils fe puissent mettre en poudre impalpable quand ils auront

été féchés.

Quant au seçond procédé, qui est sans contredit le

meilleur, voici comme on opere : vous prenez des Cailloux de riviere qui soient marqués de veine de différente couleur, on prétend que ce sont les meilleurs, vous les mettez dans une marmitte de fer, vous couvrez bien ce vaisseau, vous le placez dans un fourneau au milieu d'un grand feu; les Cailloux étant échauffés pétilleront & rougiront, on y continuera le feu violent julqu'à ce qu'ils ne pétillent plus; on découvrira alors le vaisseau, & on les jettera tous rouges dans l'eau commune froide, on les y laissera éteindre & infuser environ une heure, après quoi on en séparera la liqueur en la versant par inclination dans une terrine; si les Cailloux n'étoient pas encore affez friables, il faut réstérer à les faire rougit & à les jetter dans la même eau. Cette eau est rendue par cette opération apéritive; on la dit propre pour la gravelle & les pales couleurs, il suffit d'en boire un verre chaque fois.

Nous allons actuellement donner une liste des différens Cailloux qui se trouvent en France, parmi lesquels il s'en trouve de chrystallisés & de transparens, quoique dans la division que nous avons rapporté ci-dessus nous n'en ayons point fait mention; c'est pour cette raison que nous les allons définir ici. On nomme Cailloux cryfrallifés, felon M. d'Argenville, ceux qui sont formés d'une matiere vitrée, qui sont fusibles, & qui forment avec la soude la matiere des glaces; M. d'Argenville en distingue de deux especes : les Cailloux crystallisés de la premiere espece sont incorporés l'un dans l'autre. mais celui qui sert de noyau paroît d'une nature bien différente, se trouvant seul crystallisé. Ceux de la seconde espece sont creux en dedans & ne présentent qu'une caverne congelée & brillante par la crystallisation; cette cavité est d'une matiere plus fine & plus serrée que la croûte de dessus : elle est connue sous le nom de crystal de Caillou. Les Cailloux qui se trouvent àBreuil-Pont, près Anet, ont leurs crystallifations intérieures, graveleuses & peu élevées; ceux de Nogent, de Rotrou sons

la plupart cryftallifes, de même que ceux de Ville-Bon, près Chartres; parmi ces différentes cryftallifations de Cailloux, il s'en trouve des jaunes, des blanches, des violettes & d'autres couleurs, cela dépend des matieres auxquelles elles avoifinent

Les Cailloux transparens sont pleins par-tout de la même matiere; ils approchent parfaitement du diamant, & ils furpassent de beaucoup le crystal de roche en blancheur, en netteté, & par le feu qu'ils répandent; dans le champde S. Vincent, près Regnes en Roussillon, on trouve de ces Cailloux, ils ont naturellement fix pans & font de différentes couleurs; on met aussi au nombre des cailloux transparens ceux qui se trouvent près de l'Abbaya de Senones, dans les Voges, en Lorraine; ceux de Guernachenay près Belle-isse, en terre de Bretagne. (Il y a même dans cet endroit des amethystes.) Ceux du Rhin qui passent même pour très-beaux & qu'on pêche dans ce fleuve; ceux d'Ars en Saintonge, & de Médoc en Guienne; ces derniers sont fort connus & trèsrecherchés, on donne principalement la préférence aux jaunes. Nous avons encore en France une infinité d'autres Cailloux transparens, tels que sont ceux de Vichy en Bourbonnois, qu'on trouve sur les bords de la riviere d'Allier, ceux de l'Isle de Ré sur les côtes du Pays d'Aunis; ceux d'Alençon, auxquels on a donné improprement le nom de diamant, & qui sont des vrais crystaux, ils se trouvent au milieu d'une pierre appellée Artrey du nom du village, dans les confins duquel on les rencontre, fitué à une demi-lieue d'Alençon; ceux de Royan dans le Pays d'Aunis, beaucoup plus durs & plus transparens que les précédens; ceux de Sully-sur-Loire qui se pêchent dans cette riviere ; ceux de Poitou, qui se trouvent dans les terres proche Mauleon & qui approchent par leur couleur de la topaze de Boheme, & enfin ceux qui se trouvent près les villes d'Orel & de Die en Dauphine, au milieu d'une pierre grife & cryfi tallifée.

E - I / Cony

Les Cailloux opaques sont formés de matiere sablonneuse; on en distingue de deux especes, les uns peuvent se polir, les autres n'en sont pas susceptibles; on en trouve en France plusieurs de la premiere espece & encore plus de la seconde. Voyons d'abord quels sont les Cailloux de France qui peuvent se polir ; ceux de Rennes en Bretagne sont très-compactes, ils se polissent trèsbien ; ces Cailloux tirent fur le rouge , fur le jaune , fur le porphire & sur le blanc, ce qui rend leur marbruro très-agréable, & affez semblable à du jaspe. On a découvert depuis quelques années, dans la terre de Veretzproche Tours, un Caillou jaune, rouge, agathe, mêlé de taches blanches, qui est très-susceptible d'être poli, & qu'on prendroit très-bien pour du jaspe; les Cailloux de Champigny fur le chemin du village d'Ofovla-Ferriere, près Paris, imitent très-bien l'agathe, quand on les a poli, ils ont des veines crystallisées, des taches & des accidens finguliers.

On nomme Cailloux opaques ceux dont le grain trop gros ne permet pas de les polir facilement, quoique composés néanmoins d'une matiere douce; ces Cailloux sont pleins à l'intérieur, & unis à l'extérieur, ils sont ordinairement ronds & n'ont ni pans ni angles, ce qui les rend peu propres à être employés dans le bâtiment, d'autant qu'ils ne peuvent se lier avec le mortier. Quelques - uns sont revêtus d'une croûte & d'une enveloppe pierreuse & dure, tels que les Cailloux de Villebon près Chartres. qui sont de différentes couleurs, & ceux de Gué de Loré, près cette ville; les Cailloux pris dans la Loire sont ronds & la plupart transparens, ainsi que nous l'avons observé plus haut; les Cailloux de la fontaine de Givroy, près de Vienne en Dauphiné, sont jaunes & tachetés de rouge; ceux de Toul en Lorraine sont aussi très-beaux quoique peu susceptibles d'être polis. Les pierres de S. Maur proche Vincennes, & celles de la plaine de Jouy près Versailles, sont demi-pierres & demi-Guilloux.

Les Cailloux communs se divisent en deux especes, en ceux qui frappés les uns contre les autres ou contre le fer font du feu, & en ceux qui n'en font point, ceux qui font du feu font les galets, les pierres à fusil ou silex , & les Cailloux des vignes; on nomme galets les Cailloux ronds, qu'on trouve ordinairement au fond des rivieres. fur la grêve des mers & des fleuves ; on est dans l'usage de les casser pour en tirer du feu ; les pierres à fusil sont pour le moins aussi durcs que les Cailloux, elles ne sont d'aucun usage pour les bâtimens ; leur unique qualité c'est de faire du feu dès qu'on les approche du fer ou de l'acier, elles en sont souvent brisées en morceaux. elles sont de différentes couleurs , blanches , grises , bleues ou rousses, elles ont une croûte raboteuse; ils s'en trouve quelques-uns qui, après être cassés, représentent des figures informes, des têtes & des parties d'animaux : quant aux Cailloux des vignes, ils ne produisent que très-peu d'étincelles , lorsqu'ils sont entiers & luisans ; on en fait pour l'ordinaire deux ou trois morceaux, & quand on les ataillés en pierres plates, on s'en sert pour amorcer les armes à feu. Nous ne parlerons pas ici des Cailloux, qui, quoique frappés l'un contre l'autre ou contre le fer, ne rendent aucune étincelle, ou du moins fort peu. Ce qu'on nomme pierre meuliere est encore un assemblage de Cailloux dans une terre marneuse qui a interrompulaliaison de toutes leurs parties ; on l'emploie non seulement pour former des meules de moulin, mais elle est encore très-bonne pour les bâtimens, & la raison, c'est qu'elle est couverte d'angles, de bosses & d'irrégularités qui se lient parfaitement avec le mortier.

### CALCAIRE.

N donne le nom de Calcuires aux pierres & aux terres qui se réduisent en poussiere par l'action d'un seu Tome III.

convenable, & qui, après les avoir mélées avec de l'eau. reprennent une nouvelle liaison en produisant ausli-tôt de la chaleur & une espece d'effervescence. Les principales terres Calcaires sont la marne, l'argille, sa terre d'alun , la craie & le limon; s'il arrive quelquefois que ces terres ne soient pas également Calcaires, cela ne peut provenir que des parties accidentelles qui peuvent fervir d'obstacles; il se trouve dans la nature une si grande quantité de mêlanges qu'il est bien rare de trouver touiours les combinailons exactement déterminées; en général on ne doit appeller Calcaire, que la terre qui peut se dissoudre dans l'eau forte; quant aux pierres Calcaires, celles qu'on qualifie ainsi, sont les pierres à chaux communes qui sont par bancs & par couches, ou séparées & roulées, les marbres, les spaths, lesgypses, la pierre à ciment, la pierre judaique, les belemnites, quelques ardoises, &c. La terre Calcaire fait la base de toutes les pierres, elle se trouve pour lors liée par une espece de gluten; quand le gluten le trouve entierement dislipé par l'action d'un feu convenable, on remarque très - bien l'efficacité de ces corps primitifs réduits en poudre ; la ressemblance même se trouve parfaite entre les os & les coquilles , la craie & le marbre , la marne & la pierre à chaux, c'est par rapport à ce gluten que l'eau forte ne peut agir sur les pietres Calcaires, qu'il n'ait été enlevé par le feu; si on veut que les substances calcaires se vittifient, il faut nécessairement y ajouter quelqu'alkali.

### CALCEDOINE.

V O Y E Z ce que nous avons dit art. Caillon, c'est une espece d'agathe onix, d'une couleur tirant sur la neige, sur le jaanâtre, sur le bleu, il s'en trouve même de verdatres si on en croit Carsalpin, la Calcedoine est l'onix blanche, mais il se trompe; car ce seroit plutôt une cornaline blanche, quoique néanmoins ce n'est ni l'un ni l'autre, sclon M. d'Argenville. La Calcedoine se distingue très-bien par une eau bleue, il y en a de deux fortes : l'occidentale & l'orientale ; cette derniere se distingue par sa couleur de chair ; quand cette pierre se trouve être extrêmement neigeuse, c'est une preuve qu'elle n'est pas de grande valeur; on rencontre de la

Calcedoine près de Louvain & de Bruxelles.

Cette pierre égale l'agathe en dureté; on l'emploie ordinairement pour des bagues ou des cachets ; on en fait auffi quelques vases, mais ils ne sont pas communs ; les Anciens faisoient tant de cas de la Calcedoine, qu'ils ne s'en servoient que pour les ornemens les plus beaux de leurs édifices; le Roi Salomon en orna le magnifique Temple qu'il fit bâtir à Jérusalem, & les Empereurs Romains la recherchoient comme une pierre très-rate & très-précieuse. On appelle pierres Calcedoineuses toutes celles qui ont des nuages ou des teintes laiteules. Par la Chymie on est parvenu à contrefaire la Calcedoine.

### CALCUL.

J'EST un mot générique qui s'entend de toutes les especes de pierres qui se trouvent dans les animaux, telles que les perles, les pierres d'écrevisse, &c. Mais selon les Lithothomistes, ce nom est spécialement consacré à la pierre qui se trouve dans différens endroits du corps humain , sur-tout dans la vessie , les ureteres , les reins & le vesicule du fiel. Voyez ce que nous en avons dit, art. Bézoard. La cause prochaine du Calcul des reins, selon les Médecins, est une lymphe glutineuse qui s'amasse dans les reins, qui se durcit & se convertit en pierre, & les causes éloignées sont les mouvemens violens du corps, foit à cheval ou en voiture, un coup ou une chûte sur les lombes, l'abus du vin & de l'exercice vénérien. les mauvais ufages des diurétiques chauds, la colere, la crainte avec la disposition hérédiraire du sujer. La cause prochaine du Calcul de la vessie, dépend d'un épasifissement particulier de la mucosité ou du mucilage, qui sert à lubresser lintérieur de la vessie; les caustes éloignées font les alimens épais & grossiers, les liqueurs spiritueurses, les vins tatrareux, tels que ceux de Champagne, du Rhin, les exercices violens, les vieilles continuées, les passions violentes, la disposition héréditaire; nous parlerons des symptômes, des prognossiques & du traitement de cette maladie dans notre Distionnaire des maladies, Voyex Caltus.

### EALCINATION.

LIA Calcination n'est autre chose que l'application d'un seu ouvert à des matieres solides & fixes, disposées de façon qu'elles présentent au seu & l'air le plus de surface qu'il est préside. En Chymie, on appelle Calcination par la voie humide, la division d'une substance métallique, opérée par une menstrue; lotsque cette division est luivie d'un précipité, soit spontané, soit produit par l'action d'un précipitant, & on appelle indistinctement chaux, tous ces précipités.

# CALVARIA.

On donne ce nom au crâne de la tête pétrifié; on en a trouvé une entierement pétrifiée aux environs de Reins.

rake

#### CANCRITE.

C'EST une écrevisse pétrisiée, on en trouve beaucoup près de Dieuloward en Lorraine.

### CAPSULAIRE.

CELA se dit d'une espece de terebratule lisse

### CARAT.

ON déligne par ce nom, un poids qui exprime le degré de perfection ou d'imperfection de l'or; c'est-là vinge-quartieme partie d'une quantité d'or quelconque. Quand l'or n'a point d'alliage; on dit qu'il est à vinge-quarte caras; s'il y trouve une vinge-quartieme partie d'alliage, il n'est plus qu'à vingertois, & ainsi de suite.

### CARPOLITES.

ON appelle ainsi des fruits pétrifiés, tels que des noix, le gland, des siliques; mais l'imagination sait souvent donner ce nom à des pierres charriées par des Reuves, & qui ont pris accidentellement la figure des fruits.

### **CAKO**

#### CARRIERE.

'E S T un endroit creuse en terre d'où l'on tire de la pierre pour bâtir, on en forme des puits en pleine campagne, comme cela se pratique aux environs de Paris, ou de plein-pied le long du penchant d'une montagne. On nomme dans plusieurs contrées ces endroits Perrières ou Pierreres; fi on en tire du marbre elles changent de nom & prennent celui de Marbrieres; si ce sont des ardoifes, on les appelle Ardoisieres; fi c'est du platre, Platrieres, &c. On se sert de coins, de marteaux, de leviers, de piques, quelquefois même des terrieres & de poudre à canon pour détacher la pierre dans les Carrieres, selon le résistement des masses, la nature de la pierre & le parallélisme des bancs ou l'inégalité des rochers, c'est dans les Carrieres où l'on trouve la plupart des fossiles, dont il est fait mention dans cet Ouvrage, & qui sont des vraies médailles du déluge.

# CARYOPHYLLOIDES.

LIES Caryophylloīdes, autrement les Caryophylles ou Caryophyllites sont des pétrifications calcaires, qui ressemblent à des cloux de geroste & qui ont au dessus une espece d'étoile, ou la forme d'une steur en cloche & pentagone.

Quelques Naturalistes ont supposé que ces pierres étoient des articulations de quelques especes étoiles de mer arborecentes, elles feroient pour lots du même genre que les troques ou troquites. Ellis les rapporte aux corallines étoites de foreix alors des foues de poly-

corallines étoilées, ce feroit alors des especes de polypier, selon cet Auteur; il est certain que leur analogue



marin n'est pas encore connu; cependant M. Bertrand soupçonne que ce sont les fleurs ou les extrêmités d'une espece de coraline branchue articulée, qui appartient aux zoophyftes marins; les especes en sont nombreuses & variées, & ne sont connues qu'imparfaitement, le fond des mers en est entierement tapissé.

M. Guettard rapporte dans ses Mémoires pour servir à l'Histoire des Sciences & des Aris, une énumération très-étendue des Caryophylloides , qui méritent d'etre configués dans ce Dictionnaire; nous extrairons done

leurs descriptions de ces Mémoires.

Le premier Caryophylloïde, dont parle M. Guettard, est un Caryophylloide simple, conique, à seuillets longitudineux, creneles & à étoile de près de deux pouces de diametre, dans laquelle les feuillets extérieurs rentrent en s'arrondissant. Ce fossile est conique, à trois pouces & demi de longueur ; son œil étoilé près de deux pouces de diametre ; ses feuillets sont longitudineux, crenelés fur leur tranchant , alternativement épais & minces , leur nombre se montre à plus de cinquante ou soixante; il est calcaire & pris dans une pierre de même nature, jaunàtre, recouvert d'une lame de spath, blanchatre & écailleux; on le trouve aux environs de Besançon.

Le second est un Caryophyloïde simple, cannellé longitudinalement & transversalement, & à étoiles de vingt-quatre rayons. Les rayons de ce fossile, dit M. Guettard, font tellement pénétrés de la matiere pierreuse, qu'on ne peut les distinguer qu'à la coupe, Les cannelures longitudinales sont formées par les mêmes parties qui forment les rayons de l'étoile ; les cannelures gransversales sont dues aux diaphragmes qui séparent l'espece qui est entre des cannelures longitudinales.

Ce fossile est brun, calcaire, renfermé dans une pierre grise & d'un jaune de rouille de fer, grainue & calcaire;

il vient des environs de Calais.

Le troisieme est un Caryophylloïde simple, conique, comprimé, cérelé, cannelé, & a douze pans.

Ce fossile est d'un blanc failli de brun, ce qui ne lui vient sans doute que de la terre où il a été enfoui ; il est rempli de la substance calcaire où il étoit encloué, sa figure est conique; sa pointe ne se courbe pas, il est comprimé ou applati, strié circulairement depuis son sommet jusqu'à sa base; ses côtes s'étendent depuis son sommet jusqu'à la circonférence de cette base. Chaque côte est divifée en deux par un fillon dans toute sa longueur; celle du milieu de chaque pan l'est de même; mais elle est moins grasse & moins faillante. Les stries circulaires sont plutôt de petites côtes enfoncées, qui coupent les autres, divisent la surface de ce Caryophyloide en petits quarrés vuides ou creux; ce qui ne vient que de ce que chaque côte est séparée par un sillon : l'arête occasionnée par la compression est aigue; ce fossile vient du Piémont. Nous pafferons sous filence quelques Caryophylloïdes qui viennent du même endroit , parce qu'ils ne viennent pas de France, & que ce Dictionnaire est spécialement destiné aux fossiles de ce Royaume.

Le quatrieme est un Caryophylloïde simple, campanisorme, évasé, strié longitudinalement à l'extérieur &

feuilleté en dedans.

Ce fossile est blanc, calcaire; ses stries extérieures ne sont pas visibles à la vue simple, on a besoin de la loupe pour les distinguer ; les lames ou filets de l'interieur se peuvent diviser en lames épaisses & en lames minces, il y en a environ vingt-quatre; quelques-unes se divisent par le haut en deux, les douze especes de loges qu'elles forment, sont séparées par les lames plus minces qui se ramifient aussi: entre les ramifications sont d'autres lames encore plus minces, celles-ci ne s'étendent que depuis sa bifurcation jusqu'à sa circonférence, & il n'y a même guères que les groffes lames dont les troncs partent du centre & touchent leurs bords par leurs ramifications; on a trouvé le Caryophylloïde dans les sables de l'Abbaye du Val, il est percé de troux qui font voir que son intérieur est entierement composé de lames.

Le cinquieme est un Caryophylloïde simple, circulaire, à base concave, & à étoiles de deux lignes de diametre.

On peut considérer ce petit corps comme le plus simple des Caryophylloides, on le prendroit pour une étoile détachée de quelques masses d'héliolithe; il est blanc. calcaire, lisse en dehors, composé en dedans de lames de la même façon que les aftroïtes ou les héliolithes. Plusieurs de ces lames sont longues, plus larges & plus épaiffes que les autres ; les grandes lames s'étendent du centre à la circonférence : entre ces lames il y en a de plus minces & plus baffes qui, plus ou moins longues, vont néanmoins toutes au centre; trois de ces lames sont entre deux grandes, il y en a douze grandes, ce qui forme douze loges dont l'assemblage compose un corps de douze rayons, composés de trois autres & de deux dont chacun n'est pas la moitié d'une des plus grandes lames de chaque loge. Il a été trouvé sur une masse de pierres des environs de Soiffons.

Le sixieme est un Caryophylloïde simple, conique, un peu comprimé, strié longitudinalement, à étoile obblongue, de six lignes de diametre, à douze grands rayons & trente-six petits qui se terminent à une lame

longitudinale qui est au milieu de l'étoile.

Ce Caryophylloïde se trouve à l'Abbaye du Val, & Socqui est peu selojné de cette Abbaye; à Thiery en Picardie; à Saint-Marc, près Soissons; à Chaumont, à Vexin & dans quantité d'autres endroits: si on l'examine à la loupe, il paroît très-joilment travaillé; les frites sont plutôt des feuillets qui s'étendent de sa pointe à la base; ils sont minces, leur arrête es grainue; M. Guettard en a compté à un quatre-vingt-dix-neuts; l'étoile de la base est composée de vingt-quatre grandes lames dont l'artête est coutbée en crête de cocq ou portion de cercles; les deux côtés sont veinés ou couverts de petites ramisications; entre ces deux grandes lames il y en a trois plus petites, elles sont veinées comme les grandes, cel-plus petites, elles sont veinées comme les grandes, cel-

les-ci, & les petites sont attachées les unes aux autres par de petites traverses ou tenons qui forment de petites cellules; la composition & le travail de ces corps sont très-jolis & très-délicats, ces lames sont si minces qu'on voit le jour à travers.

Le septieme est un Caryophylloïde conique, courbé par la pointe d'un pouce neuf lignes d'ouverture, strié longitudinalement, & qui a un grand nombre de feuil-

lets; il a été trouvé aux environs de Rochefort.

Le huitieme est un Caryophylloïde conique, strié longitudinalement, à étoiles de plus de deux pouces de diametre & qui a plus de soixante rayons alternativement grands & petits.

Le neuvieme est un Caryophylloïde conique, un peu courbé, strié longitudinalement, à lames transversales, à étoiles de plus de deux pouces dediametre & qui a plus de soixante rayons alternativement grands & petits.

Le dixieme est un Caryophylloide demi-sphérique . strié longitudinalement, à étoiles de plus de deux pouces de diametre, & qui a plus de soixante rayons alternativement grands & petits.

Le onzieme est un Caryophylloïde conique, strié longitudinalement, à lames transversales, à étoile ondée, de plus de deux pouces de diametre, & qui a plus de soixante rayons alternativement grands & petits.

Le douzieme est un Caryophylloïde conique, à pointe un peu courbée, strié longitudinalement, à étoiles de plus de deux pouces de diametre, & qui a plus de soixante rayons alternativement grands & petits. Les cinq derniers Caryophylloides ont été trouvés à Chaumont, diftant de cinq licues de Verdun; de même que le suivant.

Le treizieme est un Caryophylloidesimple, grouppé, conique, strié, à étoile un peu ondée d'un pouce & demi, deux pouces à deux pouces & demi de diametre, & qui a

plus de cent rayons.

Ce Caryophylloïde est celui auguel M. Guettard a apperçu de plus grandes étoiles, composées d'un plus grand nombre de lames, rayons ou feuillets; la plus grande du grouppe en a bien cent douze au moins, mais il n'est pas possible de les bien distinguer toutes ; quelques unes le trouvent entierement ensevelies dans la matiere qui s'est introduite entre ces lames; ce grand nombre de lames ne se trouve pas à toutes les étoiles , puisque ces étoiles varient en grandeur; mais les moins grandes en ont une quantité confidérable; les étoiles affectent la figure circulaire, elles sont cependant un peu ondées à leur circonférence ; elles se confondent quelquefois par un côté avec les autres, ce qui les allonge par cet endroit, & occasionne un dérangement dans les lames qui sont alors un peu courbées ; la réunion des étoiles ne se fait pas seulement par leur circonférence . mais par le corps dont elle fait partie, & forment ainfi un grouppe plus ou moins gros.

Le quatorzieme est un Caryophylloïde simple, infundibullsorme, grêle, strié longitudinalement & à ouverture oblongue; il a été trouvé à Grignan près de

Versailles.

Le quinzieme est un Carvophylloïde demi-sphérique earelé, à étoiles de huit lignes de diametre qui a cinquante-sux rayons; on ne peut mieux comparer ce sossille qu'à une capsule de gland de chêne, il en a toute la forme; il n'est guères splus grand in plus gros qu'une capsule de gros gland; il est extérieurement relevé de gros bourlets circulaires qui son les bornes des différentes recrues. Son étoile est circulaire, de huit lignes de diametre; M. Guettard y a compté jusqu'à cinquantes fra rayons longs ou courts; sa cavité est peu prosonde, & par conséquent les lames peu inclinées; il est de nature calcaire, d'un brun blanchâtre & graisseux; se fossile trouve dans le Verdunois.

Le seizieme est un Caryophylloide simple, conique, à cou très-allongé, carelé, à étoiles de douze lignes de diametre, qui a environ soixante-douze rayons ou

lames, hérissés de petits mamellons.

La longueur de ce Caryophylloïde a trois pouces huit lignes, il est comme carelé de cannelures. La derniere ou la supérieure forme une espece de rebord à l'étoile qui termine sa partie supérieure. Les endroits dont il s'est détaché quelque portion de l'écorce, sont voir que ce corps est intérieurement composé de lames longitudinales & de lames transversales, qui, par leurs interséctions forment une espece de roseau, on a trouvé ce Caryophylloïde en Lorraine; il est grisstre & calcaire.

Le dix-septieme est un Caryophylloïde simple, campaniforme, à pointe, formant un gros bouton, strié extérieurement, à étoiles de neuf lignes de diametre, qui a plus de cent lames crenelées, mamelonnées & presqu'inégales. Il paroît, dit M. Guettard, que ce Caryophylloide a été gêné dans sa formation, plusieurs des ftries extérieures sont un peu contournées, ainsi que des feuillets de l'étoile : ces feuillets sont joliment crenelés & parsemés de mamelons en grand nombre : les stries extérieures sont formées par des feuillets, & de même que les feuillets, elles ont une crenelure qui est beaucoup moins profonde; elle forme même presque des petits mamelons, dont la pointe de ceux qui sont usés paroît être trouée; on ne peut voir, dit M. Guettard, tout ce détail qu'au moyen d'une loupe; elle fait encore appercevoir que l'écorce extérieure est composée de plusieurs couches qui peuvent se détacher les unes des autres par l'action du tems; ce fossile est calcaire & d'un blanc de craie; on a trouvé ce Carvophylloïde à Chaumont en Vexin. Nous avons passé sous filence, ainsi que nous l'avons déja observé, tous les Caryophylloïdes qui n'ont pas été trouvés en France, de même que ceux dont l'origine est incertaine; M. Guettard les a tous fait graver, on peut dire que c'est de toutes les suites de fossiles gravées, la plus intéressante.

#### CEMENTATION.

ON donne le nom de Cementation à une opération métallurgique ou chymique, par laquelle on applique à des métaux enfermés dans un creufer, dans une boëte de fer, ou même dans une cornue & statisfics avec des sels fixes, avec disférentes matieres terrestres & quelques phologistiques, un seu tel, que les métaux rougissent plus ou moins, mais sans entrer en suson; les matieres avec lesquelles on stratisfic ou dont on entoure ainsi certains métaux, prennent le nom de cement.

#### CHALCOICHTYOLITHE.

ON appelle ainsi une pierre cuivreuse sur laquelle on rencontre des squelettes de poisson pétrisé; on en rencontre communément dans les ardossieres.

# CHAMITES.

LES Chamites, Camites ou Cames sont des especes de coquilles de la famille des Bivalves, souvent unies, quelques ois raboteuses, d'autres sépineuses, lisses ou striées, dont les deux batrans sont également élevés, & la bouche ouverte ou béante; on trouve dans les carrieres quelques ois des coquilles pétrisées dans leur entier, d'autres sois minéralisées, & le plus souvent leurs poyaux.

eake?

### CHARBON DE TERRE.

femble à des scories ou à de la pierre ponce.

Il y a deux fortes de Charbon de terre : l'un est gras . dur, compact, d'un noir luisant & très-difficile à s'allumer; sa flamme est claire, brillante, accompagnée d'une fumée fort épaisse : l'autre est tendre, foible, se décompose à l'air & s'allume facilement; mais sa flamme est peu vive & ne dure pas long-tems; ces deux variétés de Charbon de terre ont donné lieu à la distinction de cette substance, en Charbon de terre, proprement dit, & en Charbon fossile. Le premier est le meilleur il est plus bitumineux, & ce n'est qu'en creusant profondément qu'on le trouve. Le second est presque toujours à la superficie, aussi est-il souvent confondu avec des matieres étrangeres, ce qui fait qu'il n'est passi estimé que le précédent. La formation & la nature du Charbon de terre ont donné lieu à différens systèmes : les uns prétendent que ce sont des couches de matieres limonneuses, argilleuses, marneuses, qui ont été plus ou moins pénétrées de mouffettes, de vapeurs sulfureuses & de sucs bitumineux & pétroliques. D'autres pensent que son origine est purement végétale : les couches de charbon de terre disent les partisans de ce second système, sont ordinairement couvertes de grais, de pierres calcaires, d'argille & de pierres semblables à l'ardoise, sur lesquelles on

grouve des empreintes de plantes, de feuilles, fur-tous de fougeres & de capillaire, dont les analogues ne sont point de notre continent. On trouve des especes de Charbons fosfiles, dans lesquels on remarque encore la véritable texture des couches ligneuses. Rien ne prouve mieux, ajoutent-ils, la vraie origine du Charbon de terre, que le bois fossile trouvé depuis quelques années en Allemagne, dans le Comté de Nassau: à la surface de la terre se rencontre un vrai bois résineux, qui n'est certainement point de notre continent. Plus on enfonce en terre, plus on trouve ce bois décomposé, c'est-à-dire, friable, feuilleté, d'une confistence terreuse; enfin en fouillant plus bas on découvre un vrai Charbon minéral, Il y a donc tout lieu de croire, (c'est la conclusion que tire M. Valmont de Bomare dans son Dictionnaire d'Histoire Naturelle; c'est encore le sentiment des redacteurs du Dictionnaire encyclopédique ) que par des révolutions arrivées à notre globe, des forêts de bois réfineux ont été ensevelies dans le sein de la terre, où, au bout de plusieurs siecles, le bois, après avoir souffert une décomposition, s'est changé en un limon ou en une matiere réfineule que le bois contenoit lui-même avant sa décomposition, & a été ensuite minéralisée.

Mais comment concevoir, difent les auteurs du premier système, que des couches qui ont jusqu'à quarante
& quarante-cinq pieds de haureur & une étendue de plufieurs lieues, ne soient que des arbres décomposses on trouve des couches qui n'ont que quelques pouces d'épaisfeur, mais très-étendues; seroit-ce encore une forêt abymée & des arbres détruis; On rencontre des lits posses uns sur les autres avec des couches intermédiaires de roc, de terte & de gravier; étoit-ce donc des forêts qui ont végété les unes sur les autres; Si quelques couches de Charbon paroissen ligneuses & sibreuses, on en voit d'autres ou l'on apperçoit même la couche du limon ou la manne qui a été changée en Charbon, ensorte qu'une partie de la couche est Charbon ; l'autre partie est

encore terreuse & ligneuse.

Tels sont les deux principaux systèmes sur la formation des Charbons de terre, & les raisons que les partisans de l'un & de l'autre en apportent. Il est cependant vrai de dire qu'on trouve du bois souterrain minéralisé & alumineux; on pourroit très-bien le confondre avec le Charbon de terre; mais il estrès-aisé de ledistinguer par fa figure extérieure ; ce sont , dit M. Bertrand dans son Dictionnaire de Minéralogie, & la plupart des Naturalistes après lui, des morceaux, des troncs, des branches & des racines : c'est un assemblage de fibres & d'urricules, comme dans le bois. Ce bois fossile est d'ailleurs plus léger; entaffé à l'air, il s'allume de lui-même, quelquefois comme les Charbons alumineux; c'est une même matiere alumineuse & bitumineuse qui a pénétré les couches de schiste encore molles & ces morceaux de bois enfoncés dans terre; outre le bois fossile, il y a encore un Charbon de bois souterrein : c'est un bois que des seux souterreins ont réduit en Charbon, sanslui ôter safigure; il est des plus curieux par le lieu où on le trouve. Près de la ville d'Altorf en Franconie, aux pieds d'une montagne couverte de pins & de sapins, on voit une ouverture profonde qui forme une espece d'abyme & à laquelle on a donné le nom de Temple de Diane. C'est dans cet endroit qu'on a trouvé de grands Charbons, semblables à du bois d'ebene, epars çà & là dans une espece de grais fort dur. En continuant la fouille on en trouve de semblables, épars dans l'espace d'une demi-lieue, & d'autres renfermés dans la terre argilleuse. Ces Charbons y sont disposés horizontalement, & il s'en voit de plus ou moins longs; il s'est trouvé auprès une quantité de pyrites sulfureuses; quelques uns en étoient même tellement pénétrés, qu'ils en tomboient en efflorescence. Ces Charbons étoient pesans, compactes; on a essayé, avec succès, de s'en servir pour forger du fer; il s'est trouyé quelques

dues morceaux qui n'étoient point entiérement réduitsen charbon; l'autre moitié n'étoit que du bois pourri.

Le Charbon de terre est de la plus grande utilité pour divers usages de la vie; on s'en sert communément pour le chauffage, dans le pays de Liege, en Flandre, en Angleterre & en Suede; on en fait même usage dans les différens pays, où le bois n'est pas commun, pour cuire les alimens. On pêtrit à cet effet ce charbon grossierement pilé, avec un peu de boue, pour en envelopper les parties sulfureuses; c'est de cette maniere dont on le prépare dans le pays de Liege pour les usages auxquels on le destine; on a encore des fourneaux & des cheminées faites exprès pour l'employer. Plusieurs Agriftes s'en servent communément; les Maréchaux, La Serruriers & en général tous les ouvriers en fer le préferent, à cause de la vivacité & de la durée de la chaleur; on l'emploie encore dans les Verreries, on l'estime sur-tout pour cuire la brique & les tuiles; rien n'est meilleur pour calciner les pierres & faire de la chaux. Les fourneaux destinés pour cette calcination sont faits exprès & garnis de fer; en douze heures la calcination s'y trouve achevée; on met un lit de Charbon d'un pied au fond du fourneau, ensuite on mêle sans ordre la pierre calcaire & le Charbon de terre. Scheuzer s'est servi avec avantage du Charbon de terre préparé à la façon liégeoise, pour ses distillations. Depuis quelque tems les Anglois ont encore découvert le moyen de se servir du Charbon de terre dans le traitement des mines de fer ; il faut pour cet effet qu'il ne contienne que très - peu, ou même point de parties sulfureuses, mais beaucoup de matiere bitumineuse.

Il regne un préjugé parmi le peuple au fujet du Charbon; on regarde la vapeut comme mal-faine; iten n'eft cependaut l'faux; Vallerius & Hoffman observent que la phthisse & d'autres maladies consomptives sont devenues beaucoup moins communes au sexe & ne sont prefgue plus connues en Suede depuis l'usage du Charbon de

Tome III.

terre; c'est donc mal à propos que quelques gens per instruits osent publier que les maladies consomptives , si communes en Angleterre, ne proviennent que de l'emp ploi journalier qu'on y fait du Charbon de terre; il s'y trouve peu de souste als les parties qui le constituer; le pétrole & le naphre le rendent seul instammable, d'ailleurs quand il s'y rencontreroi du soustre, personne n'ignore que les vapeurs sulfureuses ne son point dangereuses, elles putrifient au contraire l'air; M. Morand a voulu acctédier à Paris, en 1770, l'usage du Charbon de terre, mais il n'a pu y réussir; il a public pour lors à ce sujet un Traité assez considérable donn nous allons donner l'extraig, & il sepropose encore d'en publier la suite.

Ce Traité est divisé en deux parties : la premiere formant corps avec la description des arts & métiers de l'Académie, peut être regardée comme la base & le fondement de tout l'art de la houillerie, en ce qu'elle fait connoître dans le plus grand détail au Minéralogiste & au Chymiste, dont les recherches peuvent influer sur le travail des mines, tout ce qu'une fouille de terre peut faire rencontrer; & à l'ouvrier, les différentes substances soumises à ces manœuyres, leur arrangement, leur disposition, &c. soit avant qu'il parvienne au banc de Charbon, soit lorsqu'il y est parvenu; le Charbon de terre y est d'abord examiné en particulier, comparé avec les Charbons de bois fossile & avec les bitumes solides. Ces matieres combustibles qui sont alliées avec le fosfile, ainsi que la matiere bitumineuse, y sont traitées séparément, de même que les sels qui accompagnent le Charbon de terre. Cet article est suivi d'un tableau chymique de ce fossile, formé par des analyses qui appartiennent à des Charbons de différens pays. Avant de passer à la description des substances qui précedent le Charbondeterre dans les mines du pays de Liege, M. Morand fait connoître les météores qui sont fréquens dans ces mines, comme les eaux, les vapeurs & les feux qui s'en exhalent. L'action de des météores sur les Houilleurs à l'ouvrage; les effets que produit à la longue l'air des

mines de Charbon sur la santé des ouvriers.

La description du sol du pays de Liege qui vient ensuite, donne lieu à l'Auteur de discuter les signes auxquels les ouvriers prétendent reconnoltre, à la surface d'un terrein, s'il renferme du Charbon de terre. De-là. M. Morand passe à l'examen des différentes matieres que Fon est obligé de percer pour arriver à un banc de Charbon; il distingue une couverture terreuse & une couversure pierreuse qui précedent l'enveloppe des veines de houille; il fait connoître cette gangue ou enveloppe tant supérieure qu'inférieure, avec les disférens accidens qui lui font propres. Cette Section est terminée par des détails utiles fur les especes de montagnes souterraines qui traversent profondément l'intérieur des mines de Charbon , l'allure , le pendage , le sillage des veines en fuperficie & en profondeur , les différentes especes de veines tant régulières qu'irrégulières, font décrites ensuite dans toutes les circonstances qui sont nécessaires à sçavoir. Les houilles & les Charbons de terre du pays de Liege en particulier, sont considérées dans toutes leurs propriétés; l'Auteur donne un état de tous les bancs . & de toutes les mines de houille des environs de Liege, avec leurs noms & celui des endroits où elles se trouvent.

Si l'Auteur se statementé de traiter en grand, comme il râti, cette matiere d'après les Houilleurs du pays de Liege, Putilité des nouvrage seroit restreinte uniquement à ce pays; le lecteur ou le voyageur qui ne connoîtroit que la pratique de la houilleiro de Liege se trouveroit pour les autres pays entietement dérouté par la distrence des couches ou bandes qui servent de couverture au Charbon, les juelles ne sont point les mêmes partout, & part l dissernce des teres qu'on emploie pour les désigner; il ne seroit pas possible en conséquence de faire l'application des connoissances curieuses & utiles qu'il auroit pris dans cet ouvrage. Afin c'obvier à cer

Tij

inconvénient, l'Auteur a suivi pour l'Angleterre & l'Allemagne le même plan sur lequel il a tracé l'histoire naturelle des mines, des houilles du pays de Liege, de sorte que les mêmes objets décrits d'abord pour ce pays en particulier, sont rapprochés pour distérens autres pays.

Cette premiere partie est terminée par un état sort intéressant des mines de Charbon de terre qui sont connues en France, d'après lequel il n'y a pas à douter que vingt-neus provinces de ce Royaume peuvent sournir de cette substance; nous joindrons ici cette substance; nous joindrons ici cette siste après avoir rendu compte de l'ouvrage entier de M. Morand. On a joint à la premiere partie de l'ouvrage analyse, un morceau sort intéressant partie de l'ouvrage analyse, un morceau sort intéressant partie de l'ouvrage analyse, un morceau sort intéressant partie des noms synonimes employés par les ouvriers des différens pays, & par les Naturalistes, pout

défigner cer substances fossiles.

L'introduction qui est à la tête de la premiere partie & qui est la seule qui paroisse actuellement, expose le plan de la seconde qui roule sur la pratique, il paroît, que l'Auteur se propose d'envisager cette matiere sous tous les points de vues qui peuvent en faire sentir l'importance politique & économique; parmi les planches doivent se trouver deux cartes physiques relatives aux mines de Charbon de terre du pays de Liege & de la France, lesquelles feront voir sous un seul coup d'œil, tous les endroits de ce pays où l'on trouve cette substance terreuse; en attendant que ces cartes paroissent, nous allons défigner ici, d'après M. Morand, les endroits de la France où on en trouve; pour les indiquer cet Académicien suit l'ordre des provinces, en commençant par les provinces limitrophes des pays étrangers, & en finissant par la Normandie & l'Isle de France-

A Signy & à Montalibert, dépendans du Duché de Carignan & qui se trouvent enclavés dans la partie Frangaise du Duché de Luxembourg, un particulier a entamé une mine de Charbon, mais il a été obligé de l'abanConner faute de pouvoir fournir aux frais; on prétend aussi qu'à Frémoi, près de Mont-Midy, on a tiré de la

houille qui faisoit un très-bon seu.

Le Hainaut Français est très-fécond en mines de Charbon. En 1723 on a trouvé au village de Fresnes du Charbon de terre, mais ce Charbon ne s'est trouvé bon que pour la cuisson des briques & de la chaux; en 1734 on. rencontra à Azin, près la porte de Valenciennes nommée la porte Notre-Dame , ou la porte de Tournay , du Charbon de terre qui fut jugé, par tous les essais qu'on en fit, convenir à toutes fortes d'usages, & être pour le moins égal en qualité à celui de l'étranger; cette découverte a donné lieu à celle de toutes les autres mines qui sont aujourd'hui très-nombreuses dans ce quartier, depuis Haine-Saint-Pierre jusqu'à Mons & au-delà, sçavoir : à Fresne, où le Charbon de terre est en plature & s'effeuille par lames : il fe tire gros & menu indistinctement: on y compte trois fosses: la premiere appellée Dur Fin, la seconde fosse de la Pâture, la troisseme fosse Saint-Lambert. A Anzin, près Valenciennes, où il y a trois petites veines plattes, l'une sur l'autre, courant est-ouest; les autres fosses de ce voisinage sont une dite fosse d'en haut & une autre fosse d'en bas à Raismes, au nord d'Anzin, Mouton-noir, Comble-pied, la Croix & Midy.

Il y a environ sept ans qu'on a découvert une nouvelle mine de bon Charbon dans le jardin de Madame du Pecolle, près Notre-Dame de Saint-Cordon; les houilleres du vieux Condé sont celles appellées soffe des trois aibres, Cros Caillou, Sainte-Barbe, Saint-Roch, du Bon-Carreau; au bois de Condé-la-Canistere, le Châre, Saint-Vasst-au-Midy, Bois de bonne-espérance; le Charbon de cet endroit, au sortir de la mine, n'a rien de ce noir que l'on sçait être particulier à ce fossile; c'est plurôt une couleur brune qui se dissipe à la longue, mais qu'on y démête toujours; les veines du Hainaut François ont, du nord au midi, environ deux lieues; elles sons

T iij

d'une très-bonne qualité, à l'extrémité du côté du midimais petites & irrégulieres; selles qui sont à l'extrémité du côté du nord sont d'un Charbon see; ce n'est qu'au milieu de cette largeur de deux lieues qu'on en trouve d'abondantes & d'un bon produit; généralement leur disection est de l'est à l'ouest; quelques-unes ont leur pendage à l'horizon, tantôt plus tantôt moins incliné.

Dans le Cambresis il ne se trouve qu'une mine de

Charbon de terre, c'est à Carnieres.

A Hargarthen, en Lorraine, à trois lieues au sud-est de Sar-Louis, il y a une mine dont le Charbon, renfermé dans une matiere sablonneuse, est entremélis de 
galene; ce métal s'y trouve sous disférences sormes; on 
y reucontre non seulement la mine de plomb la plus ordinaire, qui varie simplement dans l'arrangement & dans 
la grandeur de ses cubes; mais encore la mine de plomb 
la vonneuse à parties plus visibles, regardée comme rare 
par M. Henckel; dans les sosses de Nancy il se trouve 
une ardois entremélée d'un band ec Charbon de terre & 
du n banc de jayet. Voyez notre Vallerius Lotharingie.

Here la ville de Mer, mète es glacis de la norre de-

Hors la ville de Metz, près les glacis de la porte des Allemands, on trouve du Charbon, mais on n'en fait

pas usage dans le pays.

Dans la Haute Álface on trouve des mines de Charbon, à Val de Villers, qui fignifie, Ville près de Villers, à deux lieues de Schlestat, dans un endroit surnommé la Ley & à Saint-Hypolite, sur les consins de l'Alface, au pied du Mont-de-Vosge, à une lieue de Schlestat; cette derniere mine fournit deux sortes de Charbon.

La Franche-Comté a auffi se mines de Charbon; celle de Champagné, près de Ronchamp, Prévôté de Paucogney, à deux lieues de Bestort, & dépendante de l'Abbaye princiaire de Lure, est sur-tout très-renommée; la veine de cette mine est sort-abondante; les ouviers estiment qu'elle ne pourra pas être épuisée de quinze ou vingt ans. Le Charbon est d'une si bonne quax

tité, qu'on vient en cherchet de Klingentel, (Manufacture Royale d'armes blanches) en Alface, qui en est éloignée de trente à trente trois lieues, quoiqu'il y ait une mine de Charbon à dix lieues de cette Manufacture.

Parmi les Charbons de Champagné on en trouve qui font chatoyans, c'ech-dire, dont les écailles bleues ou vertes, comme dorées, ou de couleurs mélées, tamôt diffuicles, tamôt diffuicles, tamôt féparées le font paroître moucheré de maniere à pouvoir être comparé au Charbon de queue de paon des Anglois: on pourroit le nommer tithanthrax variegatum, lithanthrax helioropium. La découverte de la mine de Lute a donné lieu à une autre tout près, dans une monticule couverte de beau bois; elle appartient à M. le Baron de Reinach & à M. Dandelot, le Charbon s'y trouve fous une épaiffeur de trente toifes de roches feuilletrées.

A sir lieues de Saine-Hyppolite, attenant Morteau ; près le Mont-Jura, qui sépare la Suisse de la Franche-Comté, M. de Gensante fait mention d'une mine de Charbon de terre d'une très-bonne qualité, mais dont on ne fait point d'usage; le même Physicien a reconnu aussi des annonces de l'existence du Charbon de terre près de Salins; aux environs de Lons Saulnier, il y en a une grande quantité: à quelque distance de-là, tout près du village de Sainte-Agnès, on trouve une couche de Charbon de bois sossile qui vraisemblablement est la coatinuation de la mine de Cuisseau.

Entre Autun & Baune en Bourgogne, à trois lieues de distance de l'un & de l'autre, près de Nole, la mine de Charbon se trouve sort peu ensoncée; la premiere veine qu'on y a découverte est une platture de sept pieds d'épaisseur, & donnant du Charbon de bonne qualité; à Guerse, Seigneurie dépendante de Marigny, Paroisse de Banci, dans la même province, il y a une mine de Charbon, stais elle n'a pas encore été exploitée; on a prétend u

encore avoir trouvé du Charbon de terre dans le Maconnois, aux environs de Cluny.

Meillonaz est situé dans la Bresse, à une lieue & demie de Bourg, & à une demi-lieue de Tréfort, de Jasseron

& de Ceyferia, a aussi ses mines de Charbon.

Le Lyonnois est sur-tour riche en cette forte de productions minéralogiques; le Chatbon de terre esten particulier la seule richesse du territoire de Gravenaud &
de celui de Mouillon; la matiere est si abondante dans
est endroits, que si a sep puis sussifient aux besoins de
la province, d'ou il s'en exporte encore par les ports du
Rhône, Givors, Condrieu & Saint-Rambert; les endroits d'ou l'on tire le Chatbon de terre dans le Lyonnois
sont Saint-Paul en Yarest & Rive-de-Giez sur la petite riviere
de Giez; Saint-Chamont ou Saint-Chaumont-sur-Giez
est aussi connu par la mine de Charbon de terre qui s'y
trouve.

Dans l'état général du commerce de l'Europe, le haut & le bas Dauphiné font mis au nombre des endroits de la France quiont du Charbon de terre. Dans les montagnes voifines de Briançon, on en a ouvert depuis plufieurs années une mine pour l'usage des Troupes du Roi. On prétend qu'îl fe trouve encore du Charbon de terre entre Cezannes &Sestriches, dans le même endroit où l'on trouve la ctaie de Briançon à trois lieues de cette ville.

A Terney, Election de Vienne, bas Dauphiné, on avoir, en 1747, des indices d'une mine de Charbon, futuée au bout d'une plaine seche & aride qui se termine par un vallon, dans le haut duquel elle avoit été at-

taquée.

La Provence a pareillement ses mines de Charbon, il s'en trouve sur ses montagnes, on en apperçoit principalement sur les collines du Cap Couronne, au Fort de Bone, Principauré de Martigues, & près d'Aubagne à Pepin, route de Marseille.

. M. Morand rapporte qu'on connoît dans le haut Languedoc, à Cramann ou Caramos, près d'Alby, & dans la généralité de Montauban, des veines de Charbon; mais il ajonte qu'il ne lui est rien parvenu d'in éressant à leur sujet. M. l'Abbé de Sauvages parle aussi des mines de Charbon du Languedoc; ces mines regnent, dit ce Naturaliste, dans différens endroits de la chaîne de montagnes, qui s'étend depuis Anduse jusqu'à Villesort & au village de Vergougnoux. Les principales & celles qui en fournissent à presque tout le Languedoc, sont aux environs d'Alais, sur la rive droite du Gardon & du Château des Portes, entre le Gardon & la Caze; elles affectent toujours les endroits dont le terrein où les rochers sont une espece de grez d'un grain quartzeux, grisatre, irrégulier dans sa forme & dans sa grosseur, & dont on pourroit quelquefois se servir pour des meules à aiguiser. A une lieu de Vigan, dans le quartier des Sevennes, on trouve cinq mines de Charbon, & dans la Paroisse de Nesiez, aux environs de Pézénas, entre cette ville & Clairmont, on a ouvert une mine qui n'est pas éloignée des endroits où il y a eu des volcans. Gabian, près la fource de Tongue, au bas Languedoc, est aussi renommé par ses matieres bitumineuses; le Mont-Condour, près de Bouffague, renferme pareillement du Charbon de terre.

Saint-Bolis eft le feul endroit du Quercy où l'on air trouvé du Charbon de terre, le Rouergue est plus abondant en cette matiere bitumineuse. Le vaste terrein appartenant au Marquis de Bournazel, dans la Communate de Carafac, n'est pora tains dire qu'une mine de Charbon 30 nen trouve aussi à Fauma, & depuis peu on a découvert à Severac-le-Catle, sur une montagne au bord de l'Aveiro, une mine de Charbon de terre très-remarquable; il sussi to voir ce Charbon pour reconnoître qu'il est très-riche en vitriol martial, il est d'ailleuts très-pyriteux, fort schisteux & un peu cuivreux: plusieux Ehymistes Pout analysé. Nous allons exposér ici une de

ces analyses, elle est d'un fameux Chymiste & a été lue à l'Académie Royale des Sciences le 8 Février 1766. On découvrit par une espece de hasard, dit ce Chymiste, dans le Rouergue, proche Severac, une mine de Charbon de terre qui contient plus que le quart de son poide de vitriol de mars tout formé, & qui après être bien préparé, ne paroît le céder en rien pour la bonté, à celui d'Angleterre. M. le Maréchal de Biron informé de cette découverte, en sit venir à Paris dans quatre caisses, une certaine quantité numérotée différemment; mais sans y trouver joint aucun Mémoire instructif sur les différens numéros, qui paroissoient néanmoins annoncer que les morceaux de Charbons ainsi étiquetés, ont put être tirés à différentes profondeurs. M. le Maréchal de Biron chargea un Chymiste d'examiner les matieres. Ce Chymiste les distingua par les numéros 1, 2, 3 & 4, qui se trouvoient sur les quatre caisses envoyées, afin de pouvoir mieux reconnoître à la fuite la nature des matieres qu'on a voulu indiquer par cet échantillon. A l'inspection des matieres de ces quatre numéros, elles ont parues se resfembler toutes exactement, il n'y a que l'analyse qui a pu y faire appercevoir une différence. Elles étoient toutes les quatre du Charbon qui appartient au regne végétal, on y trouvoit même dans plusieurs morceaux, des fragmens de vrai Charbon végétal. Ce Charbon étoit fendillé & semblable à de la braise éteinte dans un étousfoire; beaucoup de gros morceaux étoient feuilletés & disposés par couches, appliquées les unes sur les autres, femblables au Charbon de terre ordinaire, dans lesquels on ne reconnoissoit plus l'organisation ni du bois, ni du Charbon végétal. La plûpart de ces morceaux étoient durs, compactes, & tenoient un peu du vitriol; d'autres étoient pareillement disposés, mais les couches de Charbon étoient entrecoupées par des crystaux de vitriol de mars très-nets & transparens, arrangés simétriquement : quelques-unes de ces couches de vitriol avoient jusqu'à un demi-pouce d'épaisseur. Il se trouvoit encore des morceaux qui n'avoient pas la disposition de ceux dont nous venons de parler, ils ressembloient à de grosses boulettes entremêlées de gros crystaux de vitriol très-net & de poussière de Charbon qui auroient été comme pétris enfemble. Cette poussiere de Charbon avoit toutes les apparences, le brillant & la légéreté du Charbon végétal, & c'en est un en effet ; la partie menue de ces matieres étoit composée de beaucoup de petits fragmens de crystaux de vitriol, de pouffiere de Charbon & de terre noircie. L'infpection de ces matieres indiquoit assez d'elle-même la manipulation qu'on pouvoit mettre en usage pour séparer le vitriol, puisqu'elles ne paroissent d'abord compofées que de Charbon & de ce sel métallique. La dissolution dans l'eau, la filtration, l'évaporation & la crystallisation par le refroidissement, suffisoient pour en retirer le vitriol; il ne falloit pas même être Chymiste pour employer un pareil moyen, mais il s'en manquoit de beaucoup qu'il ent été aussi facile de reconnoître avec exactitude la quantité des autres substances qui accompagnoient co vitriol. On en fit donc l'analyse, & par le réfultat des différens procédés, il s'est trouvé que quatre livres du Charbon de terre du numéro 1, contenoient seize onces & un demi gros de vitriol de mars un peu cuivreux, quatre gros de sélénite calcaire, deux gros d'ochre qui se précipite durant l'évaporation des liqueurs, une once fix gros de sel de colcothar & deux livres neuf onces & demi de Charbon. La même quantité de quatre livres du Charbon du numéro 2, a fourni à M. Baumé, treize onces de vitriol de mars un peu cuivreux, cinq gros de félénite calcaire, deux gros d'ochre, sept gros vingt-quatre grains de sel de colcothar, & deux livres douze onces & un gros de Charbon. Le Charbon du numéro 3, du même poids de quatre livres, a rendu une livre trois onces sept gros de vitriol de mars un peu cuivreux, trois gros vingt-quatre grains d'ochte, cinq gros de sélénite calcaire, un gros de sel de colcothar & deux livres six onces cinq gros de Charbon. Quatre livres de

Charbon du numéro 4, ont produit une livre sept onces trois gros de vitriol de mars un peu cuivreux, cinq gros de sélénite calcaire, deux gros quarante-huit grains d'ochre ou d'alun, trois gros douze grains de sel de colcothat & deux livres quatre onces de Charbon. Tous cer procedés prouvent i° que ces especes de Charbon contiennent du cuivre, mais en si petite quantité, qu'il n'y en a pour ainsi dire que la dose qui est nécessaire pour qu'il puisse se manifester; ce cuivre y est dans l'état falin, c'est-à-dire, en vitriol de cuivre. Il se dissout dans l'eau avec le vitriol de mars, on le retrouve dans les décoctions de ces Charbons; il se crystallise pêle mêle avec le vitriol de mars, sans qu'on puisse le reconnoître à la figure des crystaux, parce qu'il s'y trouve en très-petite quantité. M. Baumé qui est le Chymiste qui a analysé ces substances, rapporte dans son Mémoire différens procédés chymiques qui sont trop étendus pour entrer dans cet ouvrage; nous nous contenterons seulement de rapporter ici une expérience faite en grand par M. Baumé, par laquelle il conste que le vitriol qu'on tire du Charbon en question, est de la derniere pureté, exempt de cuivre, de sélénite & de toutes matieres alumineuses. Cette expérience donne un terme moyen sur le produit que l'on doit espérer tirer de l'exploitation de la mine.

M. Baumé a fait bouillir dans une marmite de fer avec une suffisiante quantité d'eau, quarte livres de chacune des matieres des numéros 1, 2, 3 & 4, ce qui faisoit en tout seize livres 3 il a filtré la liqueur, il a fait bouillir le marc une seconde & une troisseme sois, il a mêlé ces liqueurs & il les a fait évaporer dans une marmite de ser , dans laquelle il avoit mis deux livres de cloux neufs, la liqueur s'est troublée au premier degré de chaleur. M. Baumé a néanmoins continué l'évaporation, jusqu'à eq que le virios sur princip de coute son humidité; il a fait par ce moyen crystalliser toute la sélénite; il a dissoullante qui se trouvoit seulement nécessaire; il a salire bouillante qui se trouvoit seulement nécessaire; il a salire

la liqueur; il a obtenu en trois évaporations & trois crystallifations successives, cinq livres six onces de trèsbeau vitriol de mars, très-régulierement crystalliss, qui ne contenoit absolument rien d'étranger. D'ans cette expérience, la crystallisation du vitriol n'a point été embarrasse par la sélénite; cette sélénite n'est donc point de nature alumineuse, conclu M. Baumé, car si elle l'étoit, elle se feroit dissour avec le vitroit : ce moyen pouvoit même servir à la purissation de l'alun, comme à celle du vitriol, & il autorit du retrouver de l'alun dans les crystallisations, ce qui n'est pour arrivé. Ces seize livres de maieres ont laisse sur les filtres cinq onces un gros & demi de matieres sablonneuses, & quatre onces de sélénite mèlée d'un peu d'ochre.

Il réfulte de cette expérience pour le travail en grand, dit M. Baumé, qu'on peut obtenir en une feule opération le vitriol semblable à celui dont nous parlons; il suffira pour cela de mettre dans les vaisseaux dans lesquels on fera la lestive, une certaine quantité de ferraille, qui fera précipiter le cuivre, & en saturant ces liqueurs de vitriol à force de les faire passer passer passer la surant ces liqueurs de vitriol à force de les faire passer en moyen la liqueur fera pure, de crystallisation facile, & le vitriol qu'on en obtiendra, sera déposiblé de cuivre & de sélénite : il n'y a qu'à suivre pour cet effet la même opération que celle dont se servent les Salpétriers, pour lessiver les respectives.

2 l'effet d'en tirer le salpêtre.

Après cette expérience, M. Baumé a voulu examiner la nature du Charbon qui étoit reflé. Après avoir été épuilé du virioi par la lixivation, il a trouvé par les dif-fèrens procédés aufquels il a eu recours, que ce Charbon étoit de l'argille; nous ne fuivrons pas ce grand Chymifte dans toute la marche qu'il a gardée pour s'en rendre compre, il nous fuffit uniquement d'avoir indiqué la nature de ce Charbon; au furplus le Charbon de Severae Le Castel, n'est pas le feul qu'on'ait découvert qui foit

riche en vitulol martial, celui de la mine de Berghlep en est un exemple.

Dans la haute marche de Rouergue on trouve encore du Charbon de terre, il s'en rencontre à Mas de Bonac,

élection de Milhaud on Millau.

Le Bas Limofin est aussi rèvische dans ce genre de production. Au mois d'Avril 1765, on en a découvert au village de Lasmais, Paroille de Bosmoreau, dépendant de l'Ordre de Malthe, à une lieue de Bourganeur, Paroisse du Palais; il y en a aussi dans les environs d'Argental, élection de Bive; dans les environs de Meymae, élection de Tulle, c'est la seuls dans la Province dont on faste une extraction convenable. On en rencontre encore une grande quantité dans la Paroisse de Varets, à peu de distance de Brieu, mais on n'en croit pas les mines fort tiches.

Tout le fol de l'Auvergne se ressent de la matiere fossile instammable, qui en compose presque généralement la masse; on y trouve beaucoup de pierres ponces, de pierres noires, semblables à celles des carrieres de Volvic; par rout on retrouve des traces de biume, mais c'est spécialement dans la Limagne ou Basse-Auvergne, que les mines de Charbon sont très-abondantes. Le Charbon n'y oft pas disposse par les ces ont des minesen masses, qui se trouvent traversées de tems à autre par des bandes. Schisteuses qui ne se continuent pas. Au village de Lampres, Paroisse de Champagnat, Bureau de Maurive, à cinq quatrs de lieues de Bort, il y en a une mine qui est

Il s'en rencontre beaucoup le long de la Dordogne, du côté de Bort, placé au confluent de la petite riviere appellée Rue; mais elles y fons très-négligées & donnent peu de bénéfice. Les endroits remarquables par cette production, font Sauxillanges, à fept lieues de Clermont, du côté du fud, Salverte, Charbonniere, Saine-Fleusine, Lande-fur-Alagnon, Frugere, Anzon, Bos-Gros,

Gros-Menil, Fosse, Laroche; les mines de ces trois derniers endroits fournissent à Paris, mais celles qui sont le plus connues & dont le rapport est le plus étendu, ce font celles des environs de Brestager, village dépendant de Braffac, près de Brionde-fur-l'Allier, à neuf lieues de Clermont Ferrand; il s'y rencontre cinq mines dont le Charbon est de différente qualité, une appellé les Lacqs, qui tire à deux puits ; la seconde , la Mouilliere , austi à deux puits; la troisieme, la Chambilleve, à un puits; la quatrieme, les Gourds, pareillement à un puits; de même que la cinquieme, qui est la Roche.

Il y en a encore plusieurs autres comme les mines de la Méchécote, la Leuge, la Mine Rouge, la Barate & l'Orme, mais dont le Charbon ne s'envoye pas à Paris; il n'est propre qu'à cuire la chaux, d'ou on l'appelle vulgairement Chaussine. M. Guettard dans son Memoire sur la Minéralogie d'Auvergne, indique entre Fontanes & Lamotte un terrein de peu d'étendue, dont la superficie est d'une terre noire mêlée de fragmens de Charbon de

terre.

Le Charbon de terre est connu en Forez depuis fort long-tems. Guillaume & Jean Blaeu remarquent près de Saint-Etienne de Furen ou de Furand, trois montagnes qui jettoient du feu; l'une de ces montagnes y est appellee Mine; l'autre, Viale; & la troisieme ou se trouvent des Charbons de terre, Bute. Ce volcan entretenu sans doute par ce fossile bitumineux, a produit sur la surface de ce quartier des changemens considérables; ce n'est pas ici le lieu d'en parler.

Les mines de Charbon du Forez se trouvent dans la partie située au midi, nommée le Haut-Forez; on les appelle vulgairement Carrieres dans le pays, elles sont très-abondantes autour de Saint-Etienne, dont le territoire peut être regardé comme le centre des mines de sette Province. Elles embrassent une longueur de terrein d'environ six lieues du levant au couchant, & occupent un vallon dont la plus grande largeur qui est du midi au

nord, ne va pas à une lieue. Les plus remarquables carrieres de Charbon des environs de Saint-Etienne, sont au Treuil, qui est le seul endroit de tout le pays où l'exploitation se fait par un puits. A Monthieu, où il y a deux fosses; à Terre-Noire, une fosse; à Saint-Jean de Bonnefond; à Villars, où il y a deux fosses; au Bois-Montsier, deux fosses; à Roche la-Moliere, trois fosses; à la Beraudiere, deux ou trois fosses; à la Rica-Marie, trois fosses; aux environs de Chambon, sur le chemin de Saint-Etienne, où il y a eu pendant long-tems un incendie souterrein, trois fosses; à Firmini, deux ou trois fosses; à Saint-Germain l'Erpt, deux ou trois fosses; & à Cremeaux, huit mines.

La mine de la Province de Bourbonnois, qui fournit Paris depuis plus d'un siccle, est dans la terre de Fins, Paroisse de Chatillon, Généralité de Moulins, à quatre lieues environ de cette ville ; il y a dans cet endroit quatre puits de mine. On a ouvert depuis quelque tems, à une demi-lieue plus près de Moulins que celle de Fins. une mine de Charbon; l'endroit où elle est située, est dans une terre appellee Noyant, sur la route de Limoges.

Les mines de Charbon du Nivernois sont situées autour de Décise, Généralité de Moulins, dans une montagne sur la Loire, où il y en a deux en exploitation. A deux lieues de Décife, au-dessous de ces deux mines, sur le même côté & en suivant le cours de la Loire à Druy, il y a aussi une mine de Charbon, mais qui n'est pas exploitée.

Dans la Généralité de Tours, élection de Saumur, il y a des mines de Charbon à Saint-George, (l'étendue de ce terrein où se trouvent ces veines, est d'environ une lieue de longueur & d'une portée de fusil de largeur ) à la Paroisse de Courson, à Saint-Aubin de Lugnie, à Chaudefonds & à Chalonne; on prétend que tout le Charbon de terre de cette Province donne cinq grains d'or par, quintal. M. Hellot a très-bien remarqué que cela ne lui est pas particulier; les veines de l'élection de Saumur, ont environ cinq pieds d'épaisseur sur trois pieds de large, & sont accompagnées lateralement d'une terre noire caillouteuse.

louteufe

Les mines de Charbon de l'Anjou, font celles de Mont-Jean fur Loire, de Noulis & de Doué. Date traité de la fonte des mines de M. Hellot, il est rapporté qu'il se trouve près Laval, une mine de Charbon de terre.

La mine la plus connue en Bretagne est à Montrelais ou Chapelle Montrelais, qu'on nomme quelquefois mine d'ingrande; les autres sont à Nord, sur la petite riviere d'Ordre, près Sastiri, & à Vielle-Vigne, sur la petite riviere d'Ognon, près de Montaigu, confins du Poitou.

La mine de Charbon qui se trouve dans la Basse-Normandie, est à Littry; cet endroit n'est que très-peu éloigné du chemin de Bayeux à Saint-Lo, derriere la forèt de Cerify, le Charbon qu'on y trouve est placé sous un lit de mine de fer, à deux lieues de Caën, près de l'Abbaye de Fontenoy sur l'Orne; on en rencontre encore

ung

En 1739 on a découvert en Picardie une mine de Charbon de terre dans la Paroisse d'Ardingheim proche Boulogne, & un autre dans la Paroisse de Rethi; le Charbon de ce demier endroit est très-bon pour les Briqueteries, les Fours à chaux & Unage des Maréchaux.

En 1740, près des Chartreux de Noyon, environ à un quart de lieue de la riviere d'Oife, on a aufil découver une mine de Charbon de terre; à Candor, fuivant la même chaîne de montagne il y en a aufil; on vient d'en trouver tout récemment dans une terre de M. le Marquis d'Effourmel, nomntée Fretoy, à deux lieues & demi de

la riviere d'Oise.

Telles son les principales mines de Charbon de la France, nous avons pensse en devoir rapporter ici l'énumération, d'autant plus que ce Dictionnaire Minéralogique est spécialement propre à la France, selon le plan que nous en avons tracé.

Tome III.

### CHEMISE.

ON donne le nom de Chemise à la croûte calcinée par le soleil qui enveloppe les cailloux transparens; on appelle aussi du même nom la croûte extérieure de quelques crystaux; etette croûte et pour l'ordinaire griatare, inégale, & ôte la transparence du prisme de crystal; on désigne aussi par ce nom dans les fonderies, la partie inférieure du fourneau à manche dans lequel on fait sondre les mines pour en séparer les métaux.

### CHRYSOCOLLE.

WALLÉRIUS donne avec la plúpart des Modetnes, ce nom à une mine de cuivre, dans laquelle ce métal après avoir été diflous, se précipire; on applique ce nom au bleu & au verd de montagnes, & quelques Auteurs ont aussi désigné par le nom de Chrysocolle le borax.

### CINABRE.

N entend par le mot de Cinabre, un mercure minéralifé avec le foufre, ou une combination & une sublimation de ces deux substances faire par la chaleur naturelle; on ne peur parvenir à rompre cette union que par le feu dans une retorte de fer, encore faut-il pour intermede de la limaille de fer, ou du cuivre, ou du régule d'antimoine, de la chaux ou du sel alkali fixe. Le Cinabre natif est compacte, pesant & communément d'un

rarement d'un rouge vif, quelquefois atite; cette variété de couleur est ocn de la quantité des parties terrestres & avec lesquelles le Cinabre est mêlé; plus s la couleur rouge est belle; si on met le ludre, il perd son éclat brillant, prend la min & change pour lors de nom, il s'ap-Quant à la figure extérieure du Cinabre, u'il n'en a aucune de déterminée; on le ant quelquefois fous une forme globuleufe; eur il paroît ou solide, ou grainclé, ou re du Cinabre à Sainte-Marie aux mines Saint-Lô en Normandie & en quelquesde la France. Il se rencontre de même x en diverses fortes de matrices, tels que path, le mica, la pierre calcaire, le grès, r, celles de plomb en cubes, dans la ne de cuivre, d'or & d'argent.

nommoient mnium, le Cinabre naturel ... modernes donnent ce nom à une chaux b. Du tems de Pline on se servoi, du Cidans la peinture, & même on frottoit avec ifage de la statue de Jupiter, les jours de s triomphateurs s'en frottoient encore tout it sans doute pour se donner un air plus us terrible. Les anciens avoient aussi, de modernes, un Cinabre artificiel, mais torent ; le Cinabre artificiel des anciens n'éle qu'un fable d'un rouge très-vif & trèsrencontroit dans l'Asie mineure aux enfe; mais le Cinabre auguel nous connons e nom de fattice, est un mêlange de merre, sublimes par l'action d'un feu convendes fabriques de ce mercure sont en Hol-

cu a donné en 1719, un Mémoire trèsfur le Cinabre; ce Mémoire est configné

parmi ceux de l'Académie Royale des Sciences de cette année, nous en allons rapporter ici l'extrait. Nous ne décrirons pas ici avec M. de Justieu, la mine d'Almaden fituée dans une Province d'Espagne qu'on nomme Manche, ce seroit nous éloigner de notre sujet, puisque nous ne devons parler dans cet ouvrage que des mines de France; mais il n'en est pas de même de la description des fours qu'on destine dans ces endroit à la séparation du mercure. En les décrivant avec M. de Jussieu, nous pourrons du moins faire naître l'idée à quelques Particuliers d'en faire construire de pareils dans les endroits de la France où pourront se rencontrer des mines de Cinabre; mais il faut cependant observer auparavant que dans la mine d'Almaden les veines de Cinabre qui paroissent au fond de l'endroit où les Mineurs sont attachés, sont de trois fortes: la plus commune est de pure roche, de couleur grisatre à l'extérieur, & mêlée dans son intérieur de nuances rouges, blanches & crystallines. Cette premiere en contient une seconde qui se choisit des parties intérieures les plus rouges qu'elle renferme, & dont la couleur approche de celle du mnium. La troisieme enfin dont la substance est compacte, très-pesante, dure & grenue comme celle du grès, est d'un rouge mar de brique, parsemée d'une infinité de petits brillans argentins. Parmi ces trois sortés de veines de mine, qui sont les seules utiles, se rencontrent différentes autres, pierres de couleur grifatre & ardoifée, & deux fortes de terre graffe, onctueuse, blanche & grise que l'on rejette; après avoir fait le choix des fragmens des trois sortes de veines de mine, on les porte dans un parc, dans lequel se trouvent les fours. Ces fours qui sont, joints deux à deux, forment à leur extérieur un bâtiment quarré long, de la hauteur d'environ douze pieds, & ressemblent assez par leur intérieur, qui n'est large que de quatre pieds & de-mi, à nos fours à chaux. Leur foyer qui a environ cinq pieds de hauteur, est destiné pour mettre le bois, & l'espace, qui depuis la grille jusqu'au dôme, est d'environ

lept pieds, sert à contenir les fragmens des trois sortes de pierres ci-dessus désignées. Les fragmens de la premiere veine, qui sont de la grosseur de nos moèllons, se placent immédiatement sur la grille qui est de brique, par une porte ouverte de côté & au niveau de cette grille. Ceux de la troisseme, qui sont d'une moindre grosseur, s'ajustent dans l'intervalle & au-dessus des premiers; & ensin ceux de la seconde qui ne peuvent être placés par la porte de la grille, se rangent par l'ouverture du dôme, & comme ces derniers sont les plus menus, parce que leux veine s'égraine facilement, on les mêle avec de la terre grasse, de on norme des mottes ou pains quarrés qui ne s'arrangent dans la partie supérieure du sour, que lorsqu'ils cont ses.

Le four étant ainsi rempli à un pied & demi près, que l'on laisse pour la circulation des vapeurs, & la potre qui conduir à la grille, de même que le dôme, étant sermés avec de la brique, on allume au soyer un seu de bois, dont la sumée s'échappe par un tuyau pratique dans l'épaisseur du mur, qui forme la porte du soyer, & continue en maniere de sheminée jusqu'à deux à trois pieds

au-delà du comble du bâtiment.

Le detriere du foyer, qui est le côté opposé à l'ouverture du foyer, est appuyé jusqu'à un pied & cemi près de toute la hauteur, contre une tertasse, & ce pied & demi excédant la terrasse, est percé dans son étendue de seize soupiraux, chacun de sept pouces de diamètre, rangés sur une même ligne horizontale.

Cette terraffe, qui n'a pas plus de cinq toifes de longueur, est termisée par un autre peit bâtiment qui fait face au derriere de ces sours, & son terrein qui est pavé, descend de chaque extrémité par laquelle elle rouche à ces bâtimens opposés en une pente douce qui forme une

rigole au milieu de cet espace.

L'utilité de cette tetrasse est de soutenir plusieurs aludels; on nomme ainsi des vaisseaux de terre percés par leurs deux bouts. Ces aludels ont un demi-pied de diamètre fur deux de longueur, & forment depuis les seize foupiraux des deux fours jusqu'aux ouvertures pratiquées en pareille nombre dans le pied du mur de la façade du petit bâtiment opposé à ces sours, des lignes de communication semblables à de gros chapelets; c'est par le moyen de ces aludels que les vapeurs souffrées & mercurielles de la mine échauffée par un feu violent qui dure treize à quatorze heures, se portent jusqu'à ce petit bâsiment opposé, & ne s'échappent à la faveur des quatre tuyaux de cheminée qui y sont ouverts, qu'après avoir déposé dans ces aludels leurs parties les plus pesantes, qui font le mercure révivifié. On laisse refroidir les fours pendant trois jours, après lesquels on délute les aludels, dont on va verser le mercure dans une chambre quarrée, dont les côtés font en talus qui aboutit à un petit puirs placé au milieu de la chambre; c'est en coulant des extrêmités de cette chambre jusqu'à ce puits, que le mercure se purifie encore d'une poussiere noire qui s'attache au sol de cette chambre & que des femmes ont soin de balayer. L'usage de la rigole de la terrasse est de rassembler tout le mercure qui auroit pu s'échapper par les aludels mal luttés ou lorsqu'on les remue, & les quatre chambres dans lesquelles est distribué le petit bâtiment qui termine la terrasse, sont comme autant de récipiens, où la fumée par le séjour qu'elle y fait, ne laisse pas de déposer encore une partie de mercure que l'on y trouve, de même que dans les aludels. On entre dans chacune de ces chambres par une fenêtre, que l'on a soin de fermer exactement avec des briques luttées dans le tems de l'opération. La quantité de mercure qu'une fournée de fragmens des trois sottes de pierre de cette mine est capable de donner dans une seule cuite, est si considérable, qu'elle va au moins à vingt-cinq quintaux de ce minéral révivifié, quelquefois à trente, & on l'a vue aller jusqu'à soixante, au delà de laquelle elle n'a jamais paffé.

On porte le mercure que chaque cuite produit, dans

un magafin construit dans le même parc, où il est confervé dans des poches de peau de mouton suspendues sur des vaisseaux de terre jusqu'à ce qu'on l'envoye au Mexique.

Après cette description, M. de Justieu entre dans différens détails sur les mines de Cinabre, il indique d'aubord la maniere avec laquelle on peut éprouver une pietre, pour savoir se lle contient du mercure & s'assurer à peu près de la quantité; on chossit pour cer effer un morceau de la pietre que l'on soupçonne tenir du Cinabre par sa pesanteur & par sa couleur, on en fait rougir au seu un petit fragment, & lorsqu'il y parosit couvert d'une lueur bleudtre, on l'en retire tout brislant pour le mettre sous un verre en forme de cloche; l'on observe à travers du verre les fumées qui s'en exhalent, & si elles se condensent en gouteletes argentines qui s'attachent aux parois du verre ou qui en découlent, on est sûr de ce qu'elles contiennent de mercure.

M. de Jussieu passe de cette expérience à une autre plus aifée, pour découvrir la fophissication dont on pourroit douter dans quelques morceaux de Cinabre que ce soit que l'on présente; il faut, dit-il, le pulvétiser, & en jetter la poudre sur un charbon ardent, la couleur de la flamme servira d'indice de la pureté de la mine, ou de la qualité du corps étranger dont on se sera servi pour l'altérer; car si elle est pure, la flamme qui en paroîtra plus épaisse, sera d'un bleu tirant sur le violet sans presqu'aucune odeur, au lieu que si cette flamme tire sur le douge, ce sera une marque que le fragment de Cinabre sera altéré avec le plomb calciné en rouge; si elle produit une espece de bouillonnement joint à une fumée odorante dans la terréfaction de la matiere, ce sera une preuve qu'on y a mêlé cette gomme rouge appellée sang de dragon.

M. de Justieu observe ensuite que la maniere dont on se sert pour séparer à Almaden le mercure du Cinabre, est un peu dissérente de celle dont les Espagnols seservent

V

au Pérou, elle ne tient même absolument rien de celle que les Italiens pratiquent dans les mines de Frioules, & en effet à Guancavelica, mine fameuse de vif argent au Pérou; cette opération ne se faisant que dans de petits fourneaux, n'est qu'une espece de racourci de celle d'Almaden, aussi les Artistes de ce pays-là, sont-ils obligés de rafraîchir leurs aludels par une certaine quantité d'eau qu'ils y mettent intérieurement, & par celle dont ils les arrosent à l'extérieur pendant l'opération du seu, pour mieux condenser les vapeurs mercurielles ; au lieu qu'à Almaden, c'est l'allongement de la ligne de ces aludels continués d'un bout de la terrasse à l'autre, & leur nombre qui donne ce rafraîchissement. Le procédé pratiqué aux mines de Frioul est beaucoup plus pénible, rend moins, & occupe plus de tems & un plus grand nombre d'ouvriers, par la quantité des lavages que l'on y fair du Cinabre trituré, pour en séparer le mercure par la pesanteur, avant de mettre ce Cinabre, comme on lefait dans ce pays-là dans des cornues, au lieu qu'à Almaden, trois lames suffisent pour faire en trois jours & à peu de frais, une cuite qui produit trente quintaux de mercure.

Une autre facilité à remarquer dans l'opération d'Almaden, est son succès, sans aucun intermede extraordinaire, pas même de la limaille de fer, dont on a coutume de se servir par tout ailleurs pour faire une révivification de mercure sans perte de ce minéral, à quoi les\_ Espagnols parviennent à Almaden par le mélange de la pierre & de la terre dans lesquelles est enveloppée la mine, & qui servent à retenir ou à embarrasser les parties souffrées du mercure à moins de frais que la limaille ne le fait dans la cornue.

M. de Justieu termine son Mémoire par l'examen des impressions que sont capables de faire les vapeurs mercurielles, tant sur les corps qui se rencontrent dans leurs atmospheres, que sur ceux des hommes occupés aux ouvrages de ces mines; on a ordinairement des préjugés

contre ces vapeurs, mais selon M. de Justieu, ces préjugés font du nombre de ceux qu'on appelle erreurs populaires, puisque bien loin que les terres qui sont sur les mines d'Almaden, soient stériles, elles sont au contraire abondantes en grains & en plusieurs sortes de plantes, qui ne participent nullement de la malignité arsenicale prétendue du mercure, que la montagne renferme en fi grande quantité, & de plus les sources qui du côté du nord, fortent du penchant de cette montagne, donnent des eaux qui servent de boisson aux gens du pays, & de laquelle ils ne se trouvent point incommodés; la sumée qui dans le tems de l'évaporation s'évapore par les cheminées des bâtimens oppolés aux fours, & dont l'effet devroit être plus pernicieux dans la circonférence du terrein sur lequel elle se répand, ne cause non-seulement aucune altération aux arbres du voisinage, mais ne se rend pas même sensible par aucun accident extraordinaire aux habitans du bourg qui demeurent les plus près de ces fours.

Il est vrai, ajoute M. de Jusseu, que le Cinabre naturel donné intérieurement, produit quelquesois des estets tout contraires à l'avantage que l'on se propose d'en tirer, soit par le vomissement, soit par des tranchées qu'il occasionne; mais ces symptômes ne doivent s'attribuer qu'au peu de précaution qu'on a eu de chossis un Cinabre dans lequel se trouve souvent mélangé des par-

ties vitrioliques.

Quant aux accidens dont on eft frappé, continue M. de Juffieu, en approchant de l'endroit du fouterrein od les mineurs travaillent, on fe trompe encore en les attribuant tous plutôt à une vapeur, qui s'échappe feulement de cetre efpece de mine, qu'à celle de tout autre lieu fouterrein dans lequel il n'y auroit aucune autre mine métallique, puifqu'en entrant dans d'autres fouterreins, on s'apperçoit des mêmes accidens, s'eft-àdreite de difficulté de réfigiter, de douleurs dans les membres; de pareilles fenfarions font abfolument des effets nécef-faires du paffage subit que l'on fait dans ces sortes de

lieux d'un air chaud à un froid, & d'un air sec à un hu mide. On se figure encore mal-à-propos, dit M. de Jusfieu, que la cause des maladies de ceux qui travaillent aux mines de mercure, n'est uniquement que la respiration continuelle de la vapeur qui s'en exhale; mais rien n'est plus facile que de se désabuser de ce préjugé, par la comparaison que l'on peut faire de l'état des Mineurs du bourg d'Almaden, qui travaillent librement aux mines, à celui des Forçats & des Esclaves qui y sont contraints. Ces premiers, pat le soin qu'ils ont à leur retour des mines, de quitter généralement tous les habits qui leur ont fervis dans le travail, & d'en changer depuis les pieds jusqu'à la tête, sur-tout de fouliers, se conservent en fanté & parviennent au même âge que les autres hommes, au lieu que les pauvres malheureux auxquels la mifere ne permet pas de changer d'habits, & qui prennent leur repas dans les mines même où ils touchent leur pain sans se laver, sont sujets aux ensures des parotides, aux aphthes, à une salivation & à des pustules répandues sur leurs corps; accident qui est l'esfet du contact, ou plutôt de l'entrée des particules du mercure dans les pores de la peau, comme il arrive souvent à ceux qui sont dans les remedes mercuriels.

La pratique des Médecins d'Almaden est bien différente de celle dont on se sert pour arrêter ces symptômes, ils exposent seulement les malades au grand air, & leur donnent de simples absorbans, tels que la corne de ceré brûlée, l'ivoire & les yeux d'ecrevisse; mais ce qu'il y a de plus singulier dans un pareil traitement, c'est qu'il réustit presque toujours à l'égard des sujess sobres & qui s'abstiennent du vin, tandis que ceux qui y son sujes, périssent lans ressources on a des exemples que des Forçats & des Esclaves se trouvant attaqués de maladies vénériennes en entrant dans ces mines, y ont trouvé leur guérsion.

Ce n'est donc que la malpropreté, conclut M. de Jusseu, l'intempérance dans la boisson & la continuité du eontact du mercute, qui peuvent occasionner à ces Mineurs, après une suite d'années de travail, les tremblemens dont ils sont atteints, & qui ne sont pas continuels, mais qui deviennent plus ou moins sensibles lorsqu'on leur imprime avec plus ou moins de vivacité, quelques

mouvemens de surprise ou de crainte.

Le Cinabre ne se laisse pas attaquer par la voie humide; aucun des agens chymiques ne peut agir sur lui, c'est un corps volatil; en l'exposant à l'action du feu dans des vaisseaux clos, il se sublime en entier, sans éprouver même aucune espece de décomposition, & on réitéreroit envain cette sublimation un grand nombre de fois, il en seroit toujours de même. Cependant si on expose le Cinabre à cette même action du feu, mais à un air libre, il se décompose; le soufre brûle & pour lors le mercure se dégage étant réduit en vapeurs, mais comme il est alors très difficile de raffembler ces vapeurs, & qu'il s'en perd beaucoup par cette décomposition à l'air libre, on a cherché les moyens de décomposer le Cinabre dans des vaisseaux clos & sans perte. La chymie nous a fait connoître pour y parvenir un grand nombre d'intermedes fixes, qui ayant plus d'affinité avec le soufre qu'avec le mercure, abandonnent celui-ci pour s'unir à celui-là; nous en avons déjà fait mention dans cet article : ces intermedes sont les alkalis fixes, la chaux, les terres calcaires, le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent, le bilmuth & le régule d'antimoine; c'est par leur moyen qu'on décompole parfaitement le Cinabre, & parmi toutes ces substances, le fer est la plus commode & la plus usitée pour procéder à cette décomposition en petit. Nous avons rapporté plus haut le procédé de la décompolition en grand, voici actuellement comme on procede en petit. On prend parties égales de limaille de fer & de Cinabre, on les mêle bien ensemble; on met ce mêlange dans upe cornue qu'on place dans un fourneau à feu nud, ou dans une capfule au bain de fable, arrangée de facon qu'on puisse donner un feu affez fort; on ajoute à la

cornue un récipient qui contient de l'eau, & on procede à la distillation. Le mercure dégagé du soufre par l'intermede du fer, s'éleve en vapeurs qui passent dans le recipient & s'y condensent pour la plus grande partie au fond de l'eau en mercure coulant; il reste en outre une portion de mercure très divisé, qui s'arrête à la surface de l'eau sous la forme d'une poudre noirâtre, en la ramasse exactement pour la mêler avec le mercure en masse, avec lequel elle s'évapore facilement; on passe ensuite ce mercure par un linge serré, c'est ainsi qu'on parvient à en avoir du très-pur, il se nomme mercure révivifié du Cinabre, on trouve pour lors dans la cornue un composé du fer qu'on a employé & du soufre du Cinabre; lorsqu'on fait usage d'autre intermede, il se trouve pareillement uni au soufre après l'opération. Quand on décomposé le Cinabre par cette méthode, on a observé que le mercure qu'on en tire fait à peu près les sept huitiemes du Cinabre employé; cette décomposition du Cinabre naturel, qui nous apprend qu'il y a dans sa formation sept parties de mercure sur une de soufre, a donnée l'idée d'en former de l'artificiel : on y procede ainsi. On fond d'abord & on triture ensemble du mercure & du souffre, pour en tirer ce qu'on appelle ethiops minéral, voyez art. mercure, & on procede ensuite à la sublimation, mais on ne peut parvenir à se procurer du beau Cinabre dès la premiere sublimation, il est alors toujours surchargé de soufre qui lui donne une couleur noire; mais en réitérant plusieurs fois les sublimations, il se separe à chacune une portion de soufre surabondant. On réitérera donc ces sublimations, jusqu'à ce qu'on voye que le Cinabre soit parfaitement beau, qu'il ne change plus & qu'il soit tout-à-fait semblable au Cinabre naturel; il faut pour cela cinq ou fix sublimations. Nous ne parlerons pas ici du Cinabre d'antimoine, nods en avons suffisamment parlé à l'article Antimoine, voyez cet article.

Plusieurs Médecins employent le Cinabre comme mé-

dicament interne. Hoffmann le conseille même comme un excellent calmant & un antispasmodique, & l'illustre Stahl le fait entret dans sa poudre tempérante : cèpendant M. Cartheuser pense avec d'autres sameux Médecins, que le Cinabre pris intérieurement n'a aucune vertu médicinale, ce qui mérite bien d'être constaté. Un usage du Cinabre qu'on ne peut cependant révoquer en doute par le bon fuccès qu'on en a eu, est la fumigation meicurielle pour laquelle on l'employe, quand il se trouve des circonstances, qui déterminent à se servir de cette méthode pour guérir les maladies vénériennes. On fait brûler à cet effet le Cinabre à feu ouvert sur des charbons ardens, le mercure s'en dégage & se réduit en vapeurs, qui s'appliquent sur le corps du malade, pénetrent dans l'intérieur par les pores cutanés & produisent des effets affez semblables à ceux du mercure administré par frictions. Lorsqu'on administre les fumigations du Cinabre, il faut envelopper le malade de façon qu'il ne foit pas exposé à respirer les vapeurs de mercure & d'acide de soufre, qui s'exhalent continuellement & qui pourroient lui faire beaucoup de mal.

M. Gendron neveu a publié fous format in-12. une petite Lettre fur plusseurs maladies des yeixx, eausses par l'ussage du rouge & du blanc, il y obsteve très-bien que la plupart des rouges qu'on met sur le visage, étant des préparations du mercure, leur usage devient l'occasion de crachemens, latmoyemens, chaleurs de bouche & de goser, mauvaise haleiue, inflammation des gencives,

maux de dents, &c.

Quand quelques Médecins viennent à preferire intérieurement le Cinabre dans l'afthme & autres maladies, ce n'est que depuis deux grains jusqu'à douze; on se sert encore quelquesois du Cinabre dans les maladies du bétail. Si en broyant cette fibstance on y mêle de l'eau de gomme gutte & un peu de sastina, le rouge qu'on en obtent est très-beau & il ne se noireit pas, comme il est d'ordinaire; quand on ne prend pas cette précaution.

## COBALT.

E Cobalt ou Kobold est une substance demi-métallique, pesante, dure, friable & terreuse, tantôt unie à sa surface, tantôt anguleuse ou à tubercules; son tissu est ou strié, ou grainu, ou écailleux, ou semblable à une scorie vitrifiée; sa couleur est d'un gris cendré, ou d'un blanc pale ou brillant, ce demi-métal est semblable dans ses fractures à du métal rompu, il demeure assez fixe dans le feu, il ne s'y enflamme pas & n'y exhale même aucune fumée, mais il entre en fusion lorsque le feu est violent, & il ne se vitrifie que très-difficilement avec le plomb; cependant si après l'avoir bien calciné & dépouillé de la quantité d'arsenic qu'il contient ordinairement, on vient à le pulvériser, & si on l'associe avec du fel alkali & du quartz, ou d'autres cailloux, il fe vitrifiera bien plus aisément & donnera pour lors un beau verre bleu qu'on appelle azur ou bleu d'émail; on employe ce beau bleu dans la peinture pour la fayance, la porcelaine & dans le bleu d'empois. L'eau forte & l'eau régale en tirent une couleur verdatre, & si on en croit Vallerius, le Cobalt ne s'amalgame point avec le mercure, ni ne peut jamais s'allier au Bismuth; aussi quand on travaille, dit Vallérius, à la réduction des mines de bismuth, l'arsenic qui s'y trouve uni, s'en sépare par la fublimation, & l'on trouve aussi la matiere colorante que les Allemands nomment improprement farine de bifmuth; mais le Cobalt s'unit au cuivre par la fusion, continue Vallerius, & le rend aigre & caffant. Cet Auteur prétend même que cette union se trouve si parfaite & si constante, qu'il n'est pas même souvent possible de l'en séparer; on a rencontré de ce demi-métal à Sainte-Marie aux mines en Alface, & dans la mine de Gifthein aux Pyrenées.

M. Valmont de Bomare dans sa Minéralogie, donne des détails très-circonftanciés sur ce demi-métal; nous les allons rapporter ici, & nous pensons que l'exposition que nous en allons faire, ne pourra que faire plaisir à nos lecteurs. Le Cobalt, dit M. Valinont de Bomare, ne doit point être mis au nombre de ces substances qui fournissent une matiere de pure curiosité, c'est un demimétal qui peut être travaillé avec bénéfice, & donne différens produits utiles. Dans les endroits où l'on exploite des mines de Cobalt, on s'attache à celui qui dans l'essai, produit le plus abondamment de beau soufre ou de bel émail; on en fépare par le triage, sur une longue table destiné à cet usage , le Kupfer-Nikkel & tous les corps étrangers, appellés bren, par les ouvriers. On porte ce demi-métal trié au bocard pour y être écrafé, on le tamise ensuite par une claie de fil de laiton, on le nomme alors klein; c'est en cet état qu'un Officier-Inspecteur du Cobalt, envoye à l'Essayeur du conseil des mines plusieurs échantillons de ce klein, afin d'y fixer les droits du Prince, & d'en taxer en même-tems le prix de la vente, conformément à la beauté de l'essai, que l'on remet au propriétaire dans une boîte cachetée. On met le klein dans une espece de four à Boulanger, dont Kunckel a donné la figure & la description dans l'art de la verrerie; ce grand fourneau se trouve construit dans une partie d'un très-grand bâtiment de cent brasses de Iongueur ou environ, & la cheminée du fourneau, qui est bâtie horisontalement, est de pierre dans le bas & de bois dans le haut, & disposée de maniere à conduire les vapeurs arfenicales dans un long & large canal tortueux, & dans lequel sont placés, de distance en distance, des morceaux de bois. Ce canal gagne l'extrêmité du bâtiment opposée au fourneau. On fait subir au klein un feu de réverbere pendant six à huit heures de tems; il faut observer que dans cette opération, la matiere s'est torréfiée & a perdu vingt-cinq à trente livres par quintal. Cette diminution est précisément la partie arsenicale qui v étoit interposée & qui s'est convertie en vapeurs . Les quelles font conduites dans le canal tortueux, s'y font fixées par le refroidfisement, & attachées, tant à ses parois qu'aux morceaux de bois qui le traversent, & en effet on y trouve une matiere condensée & assez semblable à une suie blanche; on la retire & on la sublime de nouveau dans des vaisscaux faits exprès, & par ce moyen on ... lui donne la forme & la figure d'une croûte saline ou d'une substance blanche, dure, crystalline, demi-transparente, volatile, inflammable, fusible, exhalant une odeur & devenant farineuse à l'air ; c'est ce qu'on nomme arsenie du commerce. On peut réduire cet arsenic sous la forme demi-métallique, au moyen d'un flux ou fondant, ou d'un phlogistique tiré, soit du regne végétal, soit du regne animal. Le régule qu'on en obtient de cette maniere est affez fixe & solide, d'une couleur luisante, livide, noirâtre & cuivreuse; on le vend chez les Droguistes, mais à tort pour du Cobalt.

Quant à la corrétaction du Cobalt appellé klein brille, on le retire du fourneau tout torréfié & dépouillé de la partie arfenicale; on le broye de nouveau, puis on le paffe par un tamis de fil de cuivre plus ferré que le précédent, & l'on donne le nom de granptein aux gros morceaux qui reftent sur le tamis; on les écrafe de nouveau & ainst de suite, en prenant garde que les Facteurs n'en dérobent, car il leur est expressement défendu, même fous des peines très rigoureuses, de faire passer de ce

Cobalt calciné & sans mêlange chez l'étranger.

On prend une quantité atbitraire du Cobalt calciné & tamilé, l'on y joint un poids égal, soit de quatrz, soit de sable, soit de filex ou d'autres matieres vitrifiables; on arrose œ mêlange d'eau, & on le laisse durcir en cet état, c'est ce qu'on nomme fasse. On permet pour lors de le transporter oi l'on veut, pour parvenir à la vitrification du Cobalt; on prend de ce fasse, auquel on mêle un peu de sel alkali sixe, telle que la potasse. On en fait la projection dans des creustes de terre réstactaire,

Be on lui fait subir une violence de feu fustisante, pour le faire passer à l'état du verre ; ce mêlange ainsi virrisé. en d'un beau bleu: on le connoît dans le commerce sous le nom de zafloer, ou de safre fin, ou de smalt bleu. ou de gufera. Moins on a mis de sable avec le Cobalt, & plus le safre fin est d'une belle couleur vive & éclatante; le nom de safre vient du mot grec saper, saphir, à cause de sa belle couleur bleue & parce qu'il entre dans la composition du saphir factice; il faut pour l'ordinaire neuf heures de feu de réverbere pour cette vitrification, car on ne la tire du creuset que quand elle est constante & bien melangée; on la jeue pour lors par. une cuillerée dans une cuve pleine d'eau, afin de rendre la matiere plus friable en se refroidiffant; on la tire de, Peau & on la laisse égoutter quelque tems, puis on la. porte encore une fois à un bocard fait exprès pour y être. écrasce, afin de pouvoir être tamisée comme ci-dessus. On transporte ensuite ce smalt bleu (appellé par les. Marchands, azur à poudre) au moulin à l'eau qui est à côté du Bocard, afin de le réduire en poudre. Ce moulin est une cuve ou un tonneau, qui a pour plateau une, pierre très-dure, unie; arrondie par les bords; & large: de quatre pieds & demi en quarré; fur cette pierre fondamentale s'en adapte une autre autout du même effieu qui. est à dents, mais qui les fait tourner verticalement, & par ce moyen servir de meule & de contre-meule à brover le fatte pu finale qui se précipire toujours , à fur & mesure, au fond de l'eau contenue dans la cuve. Ces ospeces de molettes & de tables à broyer, travaillent pendant fix heures ou environ; renfuite on lache un robinet qui est au fond de la cuve , & l'sau en fort chargée de la partie la mieux broyée, & coule en cet état dans des cuves différentes. Les premieres se nomment lavoirs. & les autres réservoirs ou cuves à rasseoir; on agite de tems en tems la matiere qui a été arrêtée dans les lavoirs, & on en retire aussi-tôt avec une écumoire, les ordures. qui viennent y furnager; on la fait enfuite couler dans Tome III.

le réservoir où la poudre, dont elle est chargée, s'y pre cipite & prend le nom d'eschel; on lave cette poudre pour la derniere fois; on la fait passer avec l'eau au travers d'un tamis, dont le grain est égal, & elle va enfin se précipitet dans une derniere cuve appellée reposoir. On décante l'eau pour prendre un échantillon de la poudre bleue & le porter au Directeur de la manufacture, afin de la comparer contre eelui qui est dans la boîte cachetée; on fait ensuite sécher toute la poudre sur des tables exposées à l'air, puis on la porte à un second Ochoir, qui est une espece d'étuve; on l'y laisse pendant vingt-quatre heures, après quoi on la transporte dans un autre endroit, où un Ouvrier qui a un bandeau sur le nez & la bouche, la tamise pour la derniere sois dans une caisse ample & élevée; c'est ainsi qu'on met cette poudre, quoiqu'inparfaitement seche, en tonneau, & qu'on l'appelle agur fin , bleu d'émail , bleu dempois , & c. Email du premier feu, ou du second, ou du troisieme, ou du quatrieme feu, selon l'intensité de la couleur bleue, qui ne dépend pas d'avoir été exposée quatre fois au feu, comme le croyent la plupart des Droguistes ou Epiciers, ni même de la proportion des cailloux ou fondans qu'on a employés avec le Cobalt torréfié, comme le prétendent quelques autres personnes, mais seulement de la bonté du Cobalt, de la parfaire vitrification & de l'extrême tenacité de ses parties.

L'Inspecteur des mines marque la qualité ou le degré de couleur de cet émail bleu, avec un fer chaud, sur les douves des bariques, par ces lettres initiales: O. H. veut dire, bleu vif ordinaire; M. C. clair moyen; M. H. bleu vif moyen; G. C. ou F. C. cobleur bonne ou fine; F. F. C. couleur fine & claire. On transporte ensuite ces tonneaux à Scheneberg, pour acquitter les droits du Prince, & pour y prendte un passe port, pour les Pays étrangers; après quoi on envoye ce safre sin ou bleu d'émangers; après quoi on envoye ce safre sin ou bleu d'émanger y principe de la sur Vénitain pour prindre leurs sayaaces, & colorer leurs verres transport perindre leurs sayaaces, de colorer leurs verres

R les émaux blancs. Les Hollandois le transportent jufqu'en Chine, où ils le vendent tort cher, pour supplées à ce belazur de surare qui y est maintenant si rare, & que les Chinois employent dans l'émâil de leurs belles porcelaines. Cer azur naturel est une espece de lapis lazuli, privé de parties quartzeuses, &c. Comme cet azur est encore plus rare en Europe que chez les Chinois même, e ceux-ci nous envoyent par l'entremisé réciproque des Hollandois, un faux azur oriental, qui est un composse d'article, de malacca & de safre. Woodward dans son Catalogue, Exot. tome XI. page 27, parse d'un safre vierge, zafera nativa; mais comme l'on n'en a point encore découvert, ce fait peut être regardé comme incertain: le bleu de l'émail entre dans la composition de

l'empois qu'employent les Blanchisseuses.

Si par hasard, & comme on l'observe communément en Franconie & en Saxe, le Cobalt est mêlé avec du Bifmuth, les Ouvriers sont alors obligés de l'en séparer su ? le bord de la mine, & voici comme ils operent cette feparation. Ils rangent en forme de grille, un nombre fuifisant de morceaux de bois soutenus far deux perches qui sont elevées de retre de douze à quinze ponces ; cet e construction se fait dans un quarre de terre argilleuse , ou d'une autre espece, mais qui peut néanmoins foutenit l'action du feu, & qui est large de vingt-un à quarante deux pieds. On jette sur le grillage de bois une certai e quantité de petits morceaux de Cobalt mélangé de bifmurh; ils allument ce grillage, & quand rout le bois en est brule, on trouve pour l'ordinaire le Bismuth qui s'est féparé du Cobalt, & a formé, dans le milieu du quarié, une espece de gâteau, que l'on purifie par la lotion & la fusion. C'est par ce procede qu'on rend de Cobalt en état d'être porté au brocard pour en faire du klefn. Souvent ce Cobalt ne se trouve pas encore dépouillé de tout le bismuth auquel il étoit allié, puisque dans la vitrification du fafre, on trouve un culot de Bis nuth au fond du creuser, & quelquefois au-dessus de la virrification, X ij

on apperçoit une maniere de scorie, que les Allemands appellent speife. On ne connoît point cette scorie, on fair sculement qu'elle peut colorer le double des parties vitrisfables, ce que ne peut guères le Cobalt ordinaire.

On a une maniere facile de s'assurer si telle mine de Cobalt est mêlée avec du bismuth, & si elle peut donner une belle couleur bleue; il suffit de faire fondre de la mine avec deux ou trois fois son poids de borax, parce que le verre qui en résultera sera d'un beau bleu, à proportion de la bonté du Cobalt. Vallerius dit qu'il paroît clairement que la couleur bleue du Cobalt est métallique, & qu'elle tire son origine de la farine de bismuth, que les Allemands nomment Wifmuth graupen , & du Cobalt; mais M. Valmont de Bomare en rapportant ce sentiment, ajoute qu'il est tenté de croire que la partie colorante du bismuth n'est due qu'à du Cobalt qui peut s'y rencontrer, reste donc à savoir ce que c'est que le Cobalt lui-même. M. Justi croit que la couleur bleue que donne ce demi-métal, est due à une combinaison du fer avec de l'arsenic; il se fonde dans sa conjoncture. fur l'expérience suivante, qu'il dit tenir d'un Disciple de Henckel. Ce savant Minéralogiste ayant mêlé une partie d'arsenic avec quatre parties de limaille d'acier, fit réverbérer le tout, en donnant d'abord un feu doux. qu'il augmenta ensuite par degrés, & qu'il fit durer trois jours ; ce mélange se trouva propre à colorer le verre en bleu. M. Justi ajoute que de la manganaise mêlée avec de l'arfenic & calcinée, donne aussi une couleur bleue au verre; & M. Lehmann die avoir tiré un très beau bleu de l'émail d'Espagne ferrugineux, d'où l'on pourroit aussi conclure, d'après les expériences de M. Margraff, que le Iapis la uli, azur naturel des Chinois, qui est coloré en bleu par le fer, seroit une espece de combinaison martiale avec l'arsenic, que la nature opere au moyen des chaleurs souterraines, & qu'il pourroit se rencontrer du l'afre vierge, tel que Woodward l'a cité.

Tout ce que nous venons de rapporter au sujet de

l'exploitation de la mine de Cobalt, est extrait tout au long de la Minéralogie de M. Valmont de Bomare, ainsi

que nous en avons dejà prévenus nos Lecteurs.

Vallérius distingue six especes de mines de Cobalt; la premiere, selon ce Minéralogiste, est la mine de Cobalt cendrée, Cobalium galena. La couleur de cette mine est d'un gris de cendre, elle approche souvent pour la forme de la galene de plomb à petites stries & à grains brillans, & encore plus de la pyrite arsenicale; mais la mine de Cobalt est d'un grain plus fin , d'une couleur plus obfcure & rougeatre : on en diffingue de trois variétés. La premiere est la mine de Cobalt cendrée, compacte comme l'acier; le grain en est brillant, très-fin, serré, dur & d'une couleur foncée, semblable à celle de l'acier, elle est assez pesante; il en part beaucoup d'étincelles, lorsqu'on la frappe avec de l'acier : ces étincelles font blanches, & l'odeur qui en part est très-désagréable. La seconde variété est la mine de Cobalt cendrée friable; cette variété de mine est d'une couleur plus claire que la précédente, on diroit à la voir, que c'est du métal fondu, elle n'est pas fort compacte, mais elle est un peu friable. La troisieme variété est la mine de Cobalt cendrée à gros grains, elle est composée de particules brillantes & grofsieres, elle est presque farineuse & assez friable.

La seconde espece, selon Vallérius, est la mine de Cobalt spéculaire, minera Cobalti specularis; la couleur de cette mine de Cobalt est noure, elle est seuillessée

& luifante comme un miroit.

La troisseme espece est la mine de Cobalt vitreuse femblable à des scories, minera Cobalti scoria-formis; elle est d'une couleur bleaûtre ou d'un gris bleu & brillant. On diroit à voir cette mine, que ce sont des scories dont on a tiré tout le métal. On en distingue deux variétés; la première est la mine de Cobalt dure & vitreuse; elle est dure, & s'éclate comme du vertre quand on la casse; on pourroit la prendre souvent pour de la mine de suivre vitreuse ou de la mine de cuivre d'un gris de set.

n ny Gery

La seconde est la mine de Cobalt vitreuse & spongiouse; elle ressemble à de la suie & quelquesois même à de la

mine de plomb.

La quatrieme espece de mine de Cobalt est celle en crystaux, drusa Cobalii; elle est grise ou d'une couleur foncée & représente différentes figures : on en distingue plusieurs variétés. La premiere variété est en végétation, elle se décompose si aisément à l'air, qu'en peu de tems la figure disparoît; elle représente des arbrisseaux ou des buillons : on trouve cette variété en Alface. La seconde variété est la mine de Cobalt crystallisée, celle-ci est en crystaux, qui ont une forme ou cubique, ou pyramidale, ou irrégulière. La troisseme variété porte vraiment le nom de crystal de Cobalt, & en effet elle a la figure d'un grystal ordinaire, elle ressemble seulement par la couleur à la mine de Cobalt.

Il a plut aux Minéralogistes de donner à la cinquieme espece de ces mines le nom de fleurs de Cobale; si on place cette espece de mine dans un endroit humide, ou fi on l'expose simplement à l'air, elle se décompose sur le champ, change de couleur, & devient d'un rouge ou d'un jaune qui penetre de part en part ou qui n'est qu'extérieur. On distingue deux variétés de seurs de Cobalt, celle qui est striée comme l'amiante, & qui est ou rouge, ou pourpre, ou violette très-fine, ftriée & caffante; les fleis ou ftries qu'on y remarque ne sont point serrées, elle est assez semblable à de l'amiante. On a observé qu'elle perdoit au feu la moitié de son poids, c'est lans donte la partie atsenicale qui s'en dégage. La seconde variété est la fleur de Cobalt superficielle; cette mine en tombant en efflorescence, prend à l'extérieur une couleur ou rouge ou jaune.

La sixieme & derniere espece de mine de Cobalt est la terreuse, minera Cobalti terrea; elle varie en couleur & est d'une consistence terreuse & peu compacte : on en distingue quatre variétés. La premiere est la mine de Cobalt terreuse blanche, & en effet elle est d'un blanc

qui tire un peu sur le verd, elle est très-légere & trèsmolle, on ditoir à la voir qu'elle est composée de petites mottes ou grumeaux, & asser sembalable à de la marne blanche. La seconde variété est la mine de Cobalt terreuse jaune; elle n'est ni compaste, ni pesante, elle refemble à de l'ochre jaune. La troiseme est la mine de Cobalt terreuse comme de la suie, elle noireit les mains comme de la suie, & donne une très-belle couleur bleue fans qu'il soit besoin de la griller auparavant; & la quatrieme est la mine de Cobalt argilleuse.

Après avoir rapporté les différentes especes de mines de Cobalt, nous allons donner l'analyse qu'en ont fait les Chymistes; nous rapporterons en conséquence ses combinassons, & de-là nous passerons aux avantages que

la société peut retirer de ce demi-métal.

L'union du phlogistique à une terre métallique vitrescible, est ce qui forme le Cobalt; si on expose cette substance au feu, elle se réduit en chaux, & si on fond cette chaux sans addition, on en obtient un verd d'un bleu très-foncé, & quand on la traite avec des matieres abondantes en phlogistique, elle reprend aussi - tôt ce qu'elle peut avoir perdu de ce principe pour se ressuciter en régale. Le Cobalt ne s'unit point au soufre, mais M. Baumé a observé qu'il se dissolvoit facilement par le foie de soufre, il contracte même avec lui, selon ce Chy+ miste, une union qui ne peut être détruite, qu'en précipitant le foie de soufre par les acides; ceux-ci même dissolvent très-bien le Cobalt, quoiqu'à froid; cependant pour que ces dissolutions reussissent mieux, il est très-nécessaire qu'elles soient aidées par la chaleur. Si on dissout du Cobalt dans l'acide vitriolique, cette dissolution devient rouge & fournit par l'évaporation un vitriol de Cobalt qui se crystallise en aiguilles; ce vitriol est d'une couleur rouge, pâle, il attire l'humidité de l'air. On a encore observé que la dissolution du Cobalt dans l'acide nitreux étoit aussi rouge, & qu'elle donnois par l'évaporation un nitre de Cobalt pareillement rouge

.

mais très déliquescent. Si on verse sur du Cobalt de l'ad cide marin, cet acide marin devient d'un verd très-foncé, & fi on évapore cette diffolution, on en tire une masse saline, un vrai sel de Cobalt très-déliquescent; ce sel desséché perd sa couleur verte&en prend une rouge, & lorsqu'après être desséché on le redissout, on a une dissolution également rouge. On obtient pareillement une dissolution rouge, si on dissout du Cobalt dans l'eau régale, & on donne à cette dissolution le nom d'enere de sympathie. Quand on trace des lettres avec cette dissolution sur du papier blanc, elles ne paroissent point tant que le papier est froid, mais des qu'on le chausse légerement, les lettres paroissent vertes & d. sparoissent à mesure que le papier refroidit; l'encre de sympathie dont nous venons de parler, n'est pas cependant à beaucoup près auffi belle que la diffolution de Cobalt dans l'acide marin.

Les alkalis fixes ou volatils décomposent toutes les combinations falines du Cobalt, il dégagent la terre métallique & s'uniflent à l'acide qui la tenoit en diffloition; enfin la terre précipitée des diffolutions de Cobalt, peut encore le rediffouder dans les alkalis. L'alkali volatil eff même celui qui est le plus propre à cette nouvelle dissolution du plus beau rouge.

# COCHLITES.

ON donne en Minéralogie ce nom à des coquilles univalves pétrifiées, ce sont les analogues des coquilles univalves petrifiées, ce sont les analogues des coquilles univalves de mer. Linneus divide ces coquilles univalves en univalves non spirales, les spirales sen univalvés non spirales; les spirales sont, suivant cet Auteur, celles qu'il désigne par les soms d'argonanta, nantilus; conux, cyprau, butta, goluta, buccinum, strombus, murex; trochus, turbo; univalves de la contra del contra de la co

helix, nertra, halioris; & celles qui ne sont point spirales, sont les parella, dentalium, & screpula.

Vallerius que nous confultons par préférence à tout autre fur la Minéralogie, place dans le nombre des coquilles univalves, les perallites ou lepadites, les planites ou halioites, les dentalites ou canalites, les nautilies ou voiller, les escargots ou cochlites, les nerties ou femi-lunaires, les crochillites ou fabors, les buccinites ou trompes, les ftrombites ou vis, les turbinites ou contournés, les cornets ou voluties, les rouleaux ou cylindrites, les muricites ou rochers, les pourpres ou purpurites, les globofites ou conques fpherites, les potcellanites ou venus, les ammonites ou cornes d'ammon.

#### CONCHITES.

CE sont des coquilles pétrissées à deux battans ou bivalves, telles que les ostracties & gryphites, les chamites, les musculites, les pinnues, les tellinites, les bucardites, les pectinites, les solanies, les terebratules, les ostreopectinites & les histerolithes.

Linneus en distingue de quatorze especes, auxquelles il donne les noms de pholas, de mya, de folen, de tellina, de cardium, de donax, de venus, de spondylus, de chama, d'arca, d'ostrea, d'anomia, de myritus & do

pinna.

## CONCHYLIOTYPOLITHES.

ON appelle ainfi les empreintes de la figure extérieure des coquilles de mer sur la pierre, ces empreintes prenaent le nom de la coquille imprimée; les cochleotypolithes sont les empreintes des linagons; les buccinoty-

polithes, les empreintes des buccins; les stromborypolithes, les empreintes de vis; les turbinotypolithes, les empreintes de turbinites; les offreorypolites, les empreintes d'huitres; les camotypolithes, les empreintes de cames; les solonesypolithes, les empreintes de e ames; les folonesypolithes, les empreintes de manehes de coureau; les musculotypolites, les empreintes de gnes; à les échinotypolithes, les empreintes de peignes; à les échinotypolithes, les empreintes de pei-

## COQUILLES FOSSILES.

N trouve en plusieurs Provinces de la France, dans le fein de la terre & fur-tout dans le fond des carrieres. des Coquilles pétrifiées qui ressemblent aux vraies Coquilles de mer; ces Coquilles s'y rencontrent dans huit états différens. 1°. Sous le vrai état de Coquilles, & sont pour lors ou séparées des rochers & des pierres, ou enchasses & adhérentes à ces rochers, & s'appellent pierres coquillieres. 2°. Sous la forme des empreintes, on en voit souvent de cette sorte sur le grais, l'ardoise, le schiste, & l'autres matieres semblables. 3º. Sous la forme de noyaux, une matiere terrestre ou pierreuse s'étant infinuée dans des coquilles marines, & ces coquilles se trouvant détruites, les novaux sont restés avec l'empreinte de l'intérieur de ces Coquilles qui ont servis de moules. 4°. Parmi ces Coquilles il s'en trouve encore de fossiles minéralisées ou métallisées, elles sont communément pyriteuses, quelquefois alumineuses ou ferrugineuses; tantot c'est la Coquille qui est remplie de la matiere minérale, & qui est pénétrée de la même substance, tantôt c'est simplement le noyau de la Coquille. 5°. On rencontre aussi des Coquilles fossiles qui sont un pen calcinées, mais cependant peu altérées; elles sont pour l'ordinaire blanches, quelquefois ces Coquilles conservent un reste de leur couleur ou de leur nacre. 6°. On observe encore souvent des Coquilles sossiles qui se trouvent détruites, calcinées, altérées & décomposées. 7 D'autres sont comprimées & recourbées; elles ont du d'abord commencer à s'amollir, ensuite quelque poids accidentel les aura comprimés. 8°. On en remarque aussi de vermoulues ou de rongées; on y voit des trous de vers, & ces trous ont probablement été faits quand l'animal étoit encore dans la Coquille. Malgré ces différens états, on peut néanmoins reconnoître, à quels analogues marins on peut rapporter ces Coquilles fossiles; on y remarque la figure, la grandeur, la firucture, les accidens, & souvent la matiere même de la Coquille originale. Il y en a néanmoins dont on ne connoît pas les analogues marins, sans doute parce qu'on ne les trouve pas aisément sur le rivage; de cette nature sont les gryphites, les terebratules & les cornes d'ammon.

Tous les Coquillages fossiles se réduient de même que les marins à trois classes générales; les cochlites qui sont des univalves d'une seule piece, les conchites qui sont des bivalves de deux pieces ou batrans, se les multivalves ou polyvalves qui ont plus de deux pieces.

M. d'Argenville nous donne à la fin de la Conchyologie, une énumération succincte des Coquilles fossiles. rangées selon les trois classes indiquées; la premiere classe ou famille des fossiles est celle des univalves. M. d'Argenville admet dans cette classe quinze familles, la premiere comprend les lepas, lepadites ; la seconde est destinée aux oreilles de mer. Madame de Courtagnon en a possédé une fossile dans son cabinet, mais les fossiles de cette famille sont très-rares ; la troisieme renferme les tuyaux, tubulites; la quatrieme est la famille des nautilles, nautilites; dans la cinquieme sont compris les grands & petits limaçons, coclites magnus & parvus umbilicatus. On peut rapporter à la fixieme, la grande nerite cannelée, nerites magnus canaliculatus; & la petite nerite à dents, nerites parvus dentatus. La septieme est celle des fabots, on distingue parmi ces fossiles, 232

des fabots pointus, trochites aculeatus ; d'autres plus ras massés & ombiliqués, trochites compressus umbilicatus; & enfin des sabots applatis auxquels on donne le nom de cadran, trochites depressus feu folarium. On diftingue dans la famille des buccins, qui est la huitieme, plusieurs genres de coquillages fossiles, tels que le buccin rensé & cannelé, buccinites expansus & canaliculatus; le buccin uni & pointu, buccinites symplex & aculeatus; le buccin par étages & à stries, buccinites contignatus & striatus; le bucein appellé le fuseau, buccinites fusus; le buccin par étages quarrés , huccinites quadratim contiguatus; le buccin par stries perpendiculaires, buccinites perpendiculariter firiatus. Les vis forment la neuvieme famille de la premiere classe des Coquilles fossiles. M. d'Argenville en indique trois, la vis chagrinée, zurbinites canullatus; la vis d'archimede, turbinites terabellum archimedis; & la vis appellée le minaret, turbinates nominatus minaret. La dixieme famille est celle des cornets, volutites. La onzieme, celle des rouleaux, rhombites seu cilindrites. La douzieme, celle des rochers dont il y a quatre genres parmi les fossiles; le rocher très-large & aîlé, muricites expansus & alatus ; le canelé, muricites canáliculatus : le pointu, aculeatus ; à bec recourbé, rostro recurvo. Les pourpres composent la treizieme claffe, il y a la pourpre fossile rougeâtre, purpurites subruber; & la pourpre chicorée, purpurites foliis laciniaris. La quatorzieme famille renferme les conques sphériques, il y en a de polies & de pointues, globofites lavis & aculeatus; & à bouton, globofites oum umbone. La quinzieme & derniere famille est celle des porcelaines, dont les unes sont à bec, porcellanites rostratus; & les autres unies, porcellanites symplex. On pourroit y ajouter une seizieme famille qui seroit celle des cornes d'ammon, on en trouve de plus de foixante especes ou variétés dans la Lorraine & le Barrois; les! plus curieuses sont celles qu'on nomme cornes d'ammon faites en S, ammonites formajus in S; cornes d'ammonmétalliques, ammonites metallicus; corne d'ammon angloise, ammonites anglicanus; & corne d'ammon en zic-zag, ammonites ad machinam productilem.

La seconde classe des fossiles toujours suivant M. d'Argenville, est celle des bivalves; ce Conchyologiste admet dans cette classe six familles, la premiere est celle des huitres, dont une est de couleur de métal, ostracites colore metallico , & l'autre jaunâtre , oftracites flavidus, La seconde famille est celle des eames; il y a parmi les fossiles des cames à dents, camites dentatus, & des cames plattes, camites planus. Les moules fossiles qui forment la troisieme famille, sont de trois especes; les tronquées, musculites mutilatus, seu myites; les tellines , mufculites tellina ; & les grifes , mufculites cinereus. Les cœurs fossiles constituent la quatrieme famille; il y en a auxquels on donne le nom d'arche de Noë, bucardites arca Noë, & d'autres de cœur de bœuf, bucardites bucardium vulgare. La cinquieme famille est destinée aux peignes, les uns sont à oreille, pettinites auritus, & les autres sont grisatres, pettinites cinereus. Enfin les manches à couteau sont de la sixieme & derniere famille de la seconde classe, on les nomme en latin folenites. Parmi les multivalves qui forment la troifieme classe, & dans laquelle les Conchyologistes admettent six familles; les Oryctologistes n'en ont découyert que de trois qui soient fossiles, qui sont les oursins, les vermisseaux & les glands de mer; on ne trouve point en fossiles de poussepieds, de conques anatiferes & de pholades, cependant nous en indiquerons ci-après; pour des cursins ils sont fort communs en fossiles. il y en a de toutes les especes; les principaux sont les jaunarres, les blancs & adhérens à la pierre & les poulains. Nous ne pouvons mieux finir cer article, qu'en indiquant les différens endroits de la France où on trouve de ces coquilles fossiles; nous suivrons l'ordre des Provinces, ainsi qu'à fait M. d'Argenville; nous commencerons, avec cet Auteur, par l'Ille de France, qui comprend le Beauvoiss, le Valois, le Hurepoix le Gatis nois, le Mantois, la Brie en partie, le Comté de Seulis

& le Vexin François.

Les environs de Patis, dit M. d'Argenville, sontremplis de Coquillages sofilles, & extre grande ville en renterme même dans son enceine. Au Fauxbourg Saint-Germain, dans un canton appellé la Vallée de Tissar, les fouilles des puits & les fondations des maisons, découvrent des peignes, des tellines, des vis, des buccins, des huitres & autres Coquilles, la plápart mutilées ou rombues.

On a tiré en creusant le puits de l'Ecole Militaire, des turbinites devenus cailloux, des buccins, des échinites agatifés, des térébratules ou poulettes, & des petites

Coquilles moulées dans des parties sulfureuses.

Au châreau de Bicétre ou trouve des pelures d'oignons, des huitres, boucardes, buccins, tellines, vis & fabors renfermés dans des pierres. Dans le village de Vaugi-rar J près Paris, les mêmes fossiles paroillent dans les piernes, mais un peu mutilés; on peut y ajonter les peignes & le corail fossile. Un autre village nommé Issy, offre dans les carrieres disférens fossiles, principalement des huitres, des buccins, des vis, des fabors, des oftencoles, des cornes d'ammon; ces coreaux de fabler sons fitués entre les lits de pietre, formant une roche apparente, d'oi fans fouiller on tire une quantité deces fossiles.

Dans la plaine de Palaifeau, à quatre lieues de Parie, les cames & les rellines imprimés fur des cailloux & fur des morceaux de grès, se voyent affez souvent; sur le chemin qui va du Couvent des Piepus à Vincennes, on apperçoit dans une fablontière de petts cailloux jaunâtres, avec des ramiscations noires rès-délicates.

Les eaux minérales de Passy près Paris, donnent dans leurs terres sablonneuses des echinites, quelquesois des bélemnites, des turbinites bien conservées de seize pouces de longueur, des glossepteres, & quelques madrepotes; on y rencontre aussi des pierres tendres, qui repréfentent des feuilles d'oster, de faules, de persicaires, de varec & d'autres plantes inconnues; ces pierres se trouvent mélées de petites coquilles marrèes des trois elasses, on y remarque des univalves, des brualves & des multivalves préque de toutes les especes, telles que des lepas chambrés & à cabouchons, des dentales, entales, limaçons, buccins, vis, murex, volutes, des huitres, cames, moules, boucades, manche de coureau, our-fins faits en cœur, des vermisseaux, des pholades à deux ou trois pieces, dont un à queue. Parmi ces Coquilles fossilles, il s'en trouve de colorées & parfaitement conférvées.

Dans la forêt de Bondy, à deux lieues de Paris, on voir des caillous qui renferment de petites Coquilles ; imitant la corne d'ammon, nommées plan-orbis. Les environs de Verfailles offrent aux Curieux un bois pétitié, où d'affez gros buccins fe font incruftés; la terre de Griguon près de la même ville, a des fablonnieres en maffe & fort élevées, toutes remplies de foffiles de différens gennes, sils font petits & tout blancs. On y urouve principalement des rochers, des buccins, des vis, des cames, des limaçons à bouche applatie, tels que l'éperon, des tellines, des tonnes, comme la harpe, la porcelaine, le bonnet chinois ou cabuchon, des poulette & de beucardes.

Dans le village d'Annonville, proche Meru, on voir les mêmes pieces, excepté le corail foffile, la pelure d'oignoa, des glossopeures, des nerites, des tubulaires marins, des tonnes, &c. Un autre village nommé Erirouville, près Pontoife, offre pareillement des foffiles dans des fabloanieres avec cette fingularité, qu'ils sont chargés de ramifications noirâtres affez diftinctes; le fabot, les buccins, les tellines, sont les plus fréquens.

Proche la même ville de Pontoife, dans la terre de Stoors, il se voit des glosspetres & quantité de pierres chargées de buccins & de peignes; entre le château d'Oget & le lieu dit Jury, est le village de Breuil-Pont, sur la riviere d'Eure, on y trouve de très-beaux outfins, des échinites & des foffiles de toutes les especes. Au village de Gacourt, près le bourg de Lusarche, à fix lieues de Paris, dans le champ appellé des quatre vents, ou trouve des pierres très-dures pleines de buccins; d'autres offient les empreintes ou les noyaux de peignes & de boucardes. Dans les carrieres de Saint-Leu, près le bourg & chàreau de Chantilly, les pierres tendres font remplies de moules, de peignes, de boucardes & autres foffiles. A Hetfe, à deux lieues de Dreux, il y a une montagne où l'on trouve un grand nombre de coquillages, mais trèspeu d'entiers. En Valois, près d'un lieu appelle Venteul, & d'un hermitage joignant la monagne dudit lieu, il (et touve des peignes, des moules, des cames, des huitres

& quantité de coquillages de mer.

Dans les montagnes du Vexin, près Chaumont, les amateurs y trouvent toutes fortes de fossiles très-bien conservées, des oursins faits en cœur, des cames fort épaisses & des cornes d'ammon. A deux lieues de Chaumont & dans le même canton, dans la Paroisse de Mons, fur le penchant d'une montagne, se trouvent tous les mêmes fossiles. Dans la Paroisse du Four, en Vexin, à trois lieues de la ville de Vernon sur Seine, on voit cinq especes de fossiles dans des sablonnières sur la superficie de la terre; on apperçoit dans une autre Paroisse nommée Auvergne, à quatre lieues de la même ville, des huitres de couleur cendrée; qui forment des lits à trois pieds de profondeur. A Mary, village à deux lieues de Meaux, ce font de gros morceaux de millepores, & des gâteaux d'insectes larges comme la main; il y a austi du corail fossile, des œillets de mer, des champignons de mer très-évalés, des dentales & des vermisseaux, des lepas de différentes groffeurs, Ce village, de même que celui de Lify, fournit en outre de gros limaçons de trois especes, des cadrans, des éperons, sabots, buccins, de groffes vis appellées tirebours, des cylindres, le lepas appellé le bonnet chinois, des murex nominés rochers,

Les pourpres, la vis nommée tarriere, des neries, volutes, tonnes, fuseaux, porcelaines, des cames, des moules, des tellines, des huitres, des manches de couteau, des arches de Noë, des pelures d'oignon, des petoncles & des glossopètres; les fablons de Mary abondent en petites cornes d'ammon.

Les fablonnieres des environs de l'Abbaye de Chelles, de Brou & de Saint-Maur, près Paris, contiennent beaucoup de fragmens de toutes fortes de Coquilles, la plâpatt volutées & bivalves. Près le château de Gilles-Voifin, fur la riviere, à une lieue & demi de la ville d'Etampes, entre Lardy & Auvers, vis-à-vis le château de
Chamarande, est un trou où les Laboureurs vont chercher de la matne, qui n'est composse que de Coquilles
brisses, telles que des moules, de grosses y limaçons,
buccins, huitres à bec, &c. Il y a à un quart de lieue de
Gilles-voisin, sur la demi-côte, une matiere d'une nature plus dure avec des veines gristres, & quantité de
Buccins & de moules écrasses. La plaine entre Auvers &
Ville-neuve, est toute remplie de fragmens de belles
eames.

Proche le château de Chamarande, à deux lieues d'Etampes, on trouve des especes de pierres creuses ou poches, qui tiennent par un pédicule sur des pierres de meulieres, lesquelles renferment des buccins crystallifées, & couverts d'une espece de mousse blanche aussi pétrifiée. Les pierres des environs du Pont, Bicheret, à une demi-lieue de Lagay, contiennent aussi de petits buce cius de marais, qui se sont pétrifiés comme les marins. On a trouvé dans des fouilles, sur la côte de la Chapelle, sous Crecy, & du côté de Quincy & du Pontaux-Dames, une veine de trois ou quatre pouces de haut, toute remplie de coquillages extrêmement minces, tels que des buccins, des limaçons, cornes d'ammon; ils sont tous enfermés dans une pierre à chaux fort dure, avec des parties de pierre à fusil très noires. A une demilieue de Chaumont en Beauvoisis, sur le territoire du

Tome III.

village de Saint-Felix, dans une cavée, qui conduit de ce village à l'Abbaye de Froidmont; on voit des deux côtés de la cavée toutes fortes de Coquillages fofilles, renfermés dans de la craie. La veine de ces Coquilles commence à une croix de pierre, sur le chemin du village de Thury à celui du Fay, & finiten descendant dans la cavée environ à quarante toises. On trouve au-destiu de cette cavée, dans les vignes à mi-côte, une grande quantiré de Coquilles plus grandes que les autres; mais moins conservées; elles se sont répandues sur la superficie de tetres. Sur la montagne du Tyllois, dans les environs de la ville de Beauvais, on voit pluseurs sossiles, tels que des peignes, des tellines, cames, huitres, &c. affez bien conservés.

La Picardie est la seconde Province, dont parle M. d'Argenville dans l'énumération de ses fossiles; elle comprend dix pays, le Boulonnois, le Tierarche, le Noyonnois, le Laonnois, le Soissonnois, le Verman-

dois, le Ponthieu, &c.

Sur le chemia qui conduit dans cette Province du Bourg de Bleraucourt à la ville de Compiegne, au lieu dit le fond de la Louviere, fitué au pied des montagnes, il fe voit un grand amas de Coquilles; fur-tout dans la cartiere nommée Blin, il ne fe trouve pas une pierre de nature poteufe, qui ne foit remplie de vis & de buccins. Entre Noyon & Concy, dans les imontagnes du bourg de Bleraucourt & dans la cartière du même nom; on ne voit que des foffilles de toute efpece, tels que des cames, des ourfins, des fabots & des bivalves, des turbinites, des buccins, donn platieurs ont confervé la nacre dont ils font naturellement couverts.

Près de la ville de Soiffons, la plaine & les montagnes voisines fournissent des huitres, des glossopheres, des plerres figurées, &c. On trouve en fouillant les puits yets de la ville de Chauny, à trois lieues de Noyon, des échinites, du fucciri; toutes les cartieres des énvirons font remplies de pierres qui offrent des Coquilles enclar

vées.

COO

39

Les environs de la ville de Boulogne fur Mer, foursiffent des cornes d'ammon & des fossiles de routes efpeces. La terre de Busancy, à trois lieues de Soissons, fur une montagne de nature de marne, offre au Naturailité des fossiles de route espece, principalement des bivalves, des peignes, des huitres, des cames, des telllines & des cornes d'ammon; les environs de la ville de Beauvais font voir des demales, des buccins en quenouille, des limagons, des cylindres, des cames & autres fossiles.

La Normandie, foit la haute, foit la baffe, n'est pas moins riche en fossiles. Les carrieres de la montagne Sainte-Catherine, aux portes de la ville de Rouen, dominée au sud-ouest par une chaîne de montagnes, sont emplies de cornes d'ammon; de petoneles, de cames, de poulettes, de grandes nautiles & d'oursins adhérens à des cailloux dans des pietres blanches, matneuses; on ya aussi trouvé des poissons périssés, &c. Sur la montagne dité le Mont-aux-Malades, vers la même ville, on trouve des échinites, des peroncles, des cames, des bivalves & des pietres judaiques.

Vers le Cap de Caux, à un quart de lieue de la ville, le long du rivage de la mer, on trouve un banc de pierre d'environ huit cent toifes de long, où font des huitres, des arches de noé, des boucardes, des cames, des nerites, des moules, des cornes d'ammon, des fabots, des champignons de mer & des effeces d'huitres appellées raftel-

lum.

Proche la ville & l'Abbaye de Fecamp, il y a uno carriere pleine de Coquillages pétrifiés de toute espece. Dans les falaises, près de Dieppe, on voit des cames, des huitres, boucardes, tellines, buccins, ourfins, & à leurs pieds différens cailloux épais, qui étant cassés, découvrent des oursins, des moules, des dendrittes & des crystallications remarquable, pour la variété de leurs Égures. Le village de Varangeville, à cinq quarts de liene de Dieppe, sur une falaise, renserme une carriere

de grès & beaucoup de Coquillages fossiles. Près de la ville du Havre, dans les différentes excavations qu'on a faires pour faire de la ruile & du carreau, on trouve quantité de fossiles, comme des huitres, des bivalves, des nerites, peignes, limaçons, des cornes d'ammon, la plúpart crystallifées dans leur intérieur ; les fossiles connus sous le nom de coq & la poule, se trouvent communément dans le Comté d'Eu, à sept lieues de la ville de Dieppe.

Près la ville de Séez, dans un territoire de six lieues d'entendue, on voit des Coquillages de mer épars de tous c'orés; quoique ce canton soit distant de plus de vingt lieues de la mer, on y distingue plusieurs genres inconnus, d'autres étrangers à ces bras de mer; tels sont les gryphites, les poulettes, des trébrarules, des raftellum, des huitres ordinaires, des cames, tellines, vis, oursins en somme de cœur, cornes d'ammon, entroques, moules, aftroites, corail fossile, crystaux & cailloux crystallisés.

Près le Jardin des Plantes, fur le grand chemin qui va à Caën, sont straées les cartieres de Ranville, toutes remplies de Coquillages fossiles, principalement de nautiles très-bien conservés, dont on voir les cloisons erystallisées avec le petit tuyau qui les traverse; on y trouve aussil des gazons de limon remplis de fossiles & de geodes plein de marne, beaucoup de poulettes, des cornes d'ammon, des sabots, des buccins & autres Coquillages de même nature.

Dans le lieu nommé Guibray, fauxbourg de la ville de Falaife, à fept lieues de Caén, on trouve encore des poulettes; les falaifes de la riviere de Dive, près la ville d'Honfleur, dans le territoire dit Auge, fourniffen quantiré de cornes d'ammon crystallifées, mérallifées & mêrlées avec des fleurs & des pyrites brillantes.

Près d'Alençon, il y a une carriere d'où l'on tire une pierre noire, nommée terre-ampelite; on trouve dans les environs de cette ville, des vis, des limaçons, des boucardes couvertes de stries extraordinaires. Dans le village flu Rocher, dit des Vaches noires, à deux lieues du bourg de Dive, on voit communément des huitres très-épaisses, des gryphites, des cornes d'ammon.

Dans le Vicomté & la ville de l'Aigle, à huit lieues de Séez, on trouve des cornes d'ammon métallisées,

des gryphites, &c.

Entre les villages de Mellereau & Echausour, la terre est abondante en huitres, en pierres formées de débtis de Coquilles, principalement de boucardes & autres sossilles; les cornes d'ammon, les bélemnites & les pierres jonchées de Coquillages se voyent sans nombre dans le lieu dit Mouen, à quarte lieues de Caén.

Dans les paroisses de Verson, Fontaine, Etoupesour, Baron & Gaurus, à deux lieues de Caën, on voit nombre de cornes d'ammon, bélemnites, huittes à bec, nau-

tiles, poulettes, peignes, &c.

Les pierres des carrieres des environs de l'Abbaye de Beaumont, canton d'Auge, son pleines de gryphites, de poulettes, d'huitres à bec & de parties d'ouffins. Dans les environs du bourg de Passy, à quarre lieues de la ville d'Evreux, la plaine & les montagnes offirent des oursins & des fossilles de tout gente. On trouve à trois lieues de la ville de Valogne, dans les villages de Saint-Mercous & de Fontenay, aind que dans la Paroisse de Brevant, sur le bord du grand Vay, jusqu'aux environs de Cherbourg, des nautiles, des moules, des fabots, des oursins si adhérens à la pierre, qu'on ne peut les en retiret que mutilés; à la même distance de la même ville, proche le bourg de Sainte-Mere-Eglise, dans un lieu nommé Carquebu, on trouve des fossiles ferrugineux.

La Haute & Basse-Bretagne aencore quelques sossiles, dans la Paroisse de Saint Grégoire, au faurbourg de la wille de Rennes, on trouve des amas de fable que la mer a déposés; ces amas de fable contiennent des Coquilles entieres & de l'ostéocolle. Aux environs de la ville de Château-Briant, à dix lieues de Nantes, les plus beaux sossiles se découvrent de toutes parts; les persiseaux sossiles se découvrent de toutes parts; les périfications,

Yii

Ses pierres dires faint-juval, formées de débris de Coquilles, font fréquentes dans le village d'Evron, à deux lieues de la ville de Dinan, Diocéle de Saint-Malo, dans les Paroiffes de Meleffe, de Saint-Aubin, d'Aubigné, de Saint-juvat, de Saint-André des eaux, de Trefamel, à deux lieues & demi de Dinan, on trouve dans des acts de fable des Coquilles entieres, fur-tout des cames, des cœurs, des tellines, des peignes, du corail blane, des madrepores, des dents de poillons, des vermiffeaux tubulaires & des gallets.

La marne proprement dire, se trouve auprès du Pont-Pean, à deux lieues de Rennes, au - dessous d'un lit de pierre d'un blanc jaunâtre, dont on fait de la chaux, & qui est rempli de cames, de vis & autres Coquillàges fossilles; les pierres du Besso, à deux lieues de Dinan,

sont pleines de cames & de peignes.

De la Bretagne nous allons paffer aux Provinces du Maine, du Perche & du pays de Laval; dans la premiere de ces Provinces, près de la ville de Mamers, sont struées deux terres, nonmées d'Averne & de Gratzace, environnées de montagnes, remplies de Coquilles pétrisées, particulierement de fragmens d'huitre & de très-grands peignes. A Laval, dans une carrière de marbre, appellée la carrière de haut de Beauvais, dans un des fauxbourgs de Laval, on trouve dans le Bouzin une quantité de poulettes, de vis striées & affilées, de nerites & de petits limaçons.

Aux environs de la ville de Nogent-le-Rotrou, les montagnes sont remplies de fossiles, entr'autres de nautilles entiers, de cornes d'ammon, d'huitres adhérentes au rocher, d'oursins de la mer rouge, de vermisseaux & autres petits coquillages qui s'attachent sur le dessus des

pierres & y forment un reseau.

A deux lieues de Nogent, sur les Confins du Perche, et un endroit app-llé Malle, sur la tivière de l'Huyne, dont les côteaux surtemplis de fossilles dans des cartieres de tusseaux divivion des cames, des volutes, quelques huitres & des peignes. Entre le Mans & Ecosmois, près du village de Mercénes, le Naturaliste observera quantité de fossiles, tels que des peignes, des huitres, des poulettes très-petites, des lapis lincis, ou bélemnites venant dans des rochers où elles paroissent à moité brisées; quelques-unes sont crystallisées intétieurement.

Le pays d'Anjou n'est pas des plus riches en fossiles, quoiqu'il le foir en ardoises. A Beaufort, dans la Valde d'Anjou, à îix lieues de Samur, il y a de belles huitres à rateau ou rastellum, dans des pierres de tusses de la Genevarye, entre Saumur & Angers, à une lieue de la Loire; on trouve dans des carrieres de tusseau des huitres appeletes gryphites; il y a encore à Doué, de très-beau peignes, larges comme des assiertes, avec de grandes oreilles; les glossoperes, les huitres à rateaux recourbés ou rastellum, s'y trouvent en abondance. A deux lieues de la ville d'Urtal, soignée de dix lieues d'Angers, se trouvent des huitres fossiles dans les montagnes & les vignes voisnes de la ville & college de la Fleche.

Dans les carrieres de tuf, appellés tuffeau, sur le bord de la Loire, depuis l'Abbaye de Saint-Maur jusqu'à la ville de Saumur, le Naturaliste trouvera des huitres, des cornes d'ammon, boucardes, vis, pyrites; ces carrieres sont plus abondantes dans les Patoisses de Chenehue, des Tuffeaux, Cunadus, Grezille, Coutures, &c.

Au village de Martigne-Briaud, à fix Îieues d'Angers, on voit un monticule, où sont des lits de pierre dure, toute remplie de Coquilles de différentes especes, près de la petite ville de Lude, sur les Consins de la Province du Maine, on découvre une matiere fossile remplie de différens Coquillages, comme des moules, des petoncles, ou du corail fossile.

La Touraine est plus abondante en fossiles que la Province précédente; il y a entr'autres un cantou à six lieues de Tours & à près de trente-six lieues de la mer,

qui a douze lieues en quarré, & qui s'étend depuis la petite ville de Saint-Maur jusqu'au Mantelan, & comprend les Paroisses de Sainte Catherine de Fierbois, Lovan, Boffee, la Chapelle Blanche & Lignevil; tour ce canton n'est rempli que de Coquillages brisés & en-Sevelis sous une couche de terre blanche à différentes profondeurs, depuis un ou deux pieds, jusqu'à vingtcinq ou trente. On y trouve beaucoup de bivalves, mais très-petites; la plûpart sont des boucardes, des peignes, des arches de Noe, cames, tellines, huitres noires & bizarres, les corners, nerites, lepas, limaçons, pourpres, porcelaines, vermisseaux, ourfins, &c. n'y manquent pas, ils servent à engraisser les terres sans aucun autre mêlange, & on les appelle dans le pays faluniere. 'A Lussant, auprès d'Amboise, à quatre lieues de Tours, on y rencontre les mêmes Coquilles,

Dans la Vallée du Loir, aux escarpemens de la Chartre & de Sainte-Cecile, à neuf à dir lieues de Tours, auprès du château du Loir, dans les châteaux de Montoir, des Roches-l'Evéque, de la Roche-Imbaut, près de Vendôme, on trouve des Coquillages fossilles & des coraux, ainsi & de même que dans les catrieres de Saint-Blancay, à quatre lieues de Tours, & de Saint-Pater, à cinq lieues, villages situés sur les sommets qui séparent

la Loire de la riviere du Loir.

Aux environs de Tours, il se voit un retipore très-délicat, qui est un travail d'inscles sur une pierre blanche; les carrieres de la Rochecourbois, à une lieue de Tours, présentent des moules, des vis, des sabots, quantité d'huitres assez arrades; dans celles du château de la Roche, à cinq lieues de la même ville, on trouve des limaçons différens, des buccins, des tonnes, des cornes d'ammon de trois pieds de diamètre, des huitres, des gryphites, & beaucoup de glossopteres; dans les carrieres de Saint-Avertin, ce sont des moules, des boucardes & des poulettes; les moules, les arches de Noé, les cœurs, les peignes & les tellines, se voyent ençore dans les carrieres de Bouré & de Montichard, à cinq lieues de Tours; celles de la Roche, fournissent des peignes d'une espece singuliere, ils sont striés prosondément & sort épineux.

On y trouve aussi des pelures d'oignon.

L'Orléanois, le pays du Blafois, la Beauffe, le Charrain, le Puyfaie, la Sologne & le Vendomois font les cantons dont M. d'Argenville fait enfuite mention, il en examine les foffiles; dans la plaine d'Etampes, on voir, fuivaut lui, des gazons de terre remplis de tellines, de cames, de peignes & de pierres numifinales; ce font quelquefois des cornes d'ammon, des nautiles cryftallifés, des peignes, des huitres, des gryphites, des poulettes, des pelures d'oignons & autres fragmens de Coquilles. La même plaine fournit encore des pierres jaunâtres, pleines de petits buccins; on a tiré auffi de ces pietres, des nerites jaunes, de petites bivalves & des tellines accompagnées de gloffopetres.

Dans les environs du château de Villebon, à quatre lieues de Chartres, le Naturalifte trouvera de beaux cailloux de différentes couleurs; cryftallifés dans le milieu, des ourfins en forme de cœur, des ourfins d'autres especes, des cailloux avec l'empreinte des mammellons des ourfins, des peignes; on y voit quelquefois, mais rarement, un caillou rouge comme le jaspe, se qui se polit très-bien, des empreintes de peignes sur d'autres cailloux, des ornes d'ammon, des nautiles & des figures

qui imitent le lésard.

Dans la ville de Molandon, près de la ville de Nogentle-Rotrou, on trouve des boucardes, des nautiles, des cornes d'ammon, des huitres, de très-beaux peignes,

des poulettes & des fossiles de toutes sortes.

A cinq lieues de la ville de Blois & à cinquante pas de l'Abbaye de PoncLevois, sur un côteau appellé le Champ des grandes vignes, les sossiles sont très-distingués par leur genre, leur figure & leur couleur; ce son des murer, des buccins, peignes, tellines, cames, tonnes, boucardes, pourpres, bonner chinois, dir le cabuchon, des porcelaines, des dentales, antales, vis, arched de Noë, lepas, tubulites, nerites, limaçons, fabors, toffiles faits en volutes, en cylindres & autres. Les mêmes foffiles fe rencontrent à une demi-lieue de Pont-Levois, fur le chemin de Blois, dans une métairie qu'on nomme PAil verd.

Il y a auxenvirons de la ville de Vendôme, beaucoup de foifiles sur la superficie des retres labourables, dans un terrein que les eaux par succession de tems, ont formé près du village de Saine-Lubin; les oursins de disférentes especes, les cames, les huitres, les boucardes & les impressions de racines se trouvent dans des cailloux très-dures. Les carrieres même hors de Vendôme, offrent les mêmes objets; mais ils sont renfermés dans des piertes molles.

Dans des ravines, aux portes de cette ville, parmi des pierres blanches, on trouve des lepas, des pointes d'ourfins devenus cailloux. A deux lieues de cette ville, dans les carrieres de la Roche-Imbout, il y a des rastellum entiers, ayant les deux coquilles & pesant deux livres. On trouve sur une colline, à une lieue de Vendôme. beaucoup de poulettes en forme de cœur, de petits coraux & plusieurs bivalves; il y a dans ces mêmes vignes des ourfins & des pectinites adhérentes à des pierres à fusil. A deux lieues au-dessus de Vendôme, près d'un village nommé Thoré, de l'autre côté de la riviere de Loir, il se présente une carriere coupée perpendiculairement, qui n'a pas été exploitée, dont on voit onze couches de pierre, faisant ensemble trente-deux pieds de haur, remplies de fossiles & de corps marins, dont les vermiculaires sont les plus apparens & les plus abondans.

Le Berry n'est pas des plus abondans en fossiles, cependant près de la ville & du Duché de Château-Roux, à bui: lieues d'issoudon, on trouve pluseurs Coquillages, entr'autres des boucardes. A cinq cens pas de la ville de Bourges, sur le chemin qui conduit à la ville de Dun1c-Roy, les cartieres abondent en buccins, en cornes d'ammon, en turbinites; on y rencontre auffi des cames, des peignes, des boucardes, des moules, des huites, des poulettes, des aftroïtes de couleur rougeaire, des échinites, &c. Ces derniers se trouvent communément dans une ville remplie de cailloux sur la Paroisse d'Autry-la-ville, à trois lieues de Gien.

Dans I; partie occidentale du bourg de Neuvy-Saint-Sepulcre, à trois lieues de la Châtre, on trouve des Coquillages bivalves, tels que des cames, des huites des peignes; d'autres font en spirale comme des limaçons. Dans un champ appellé les grands fourneaux, & dans un autre appartenant aux Religieux de l'Abbaye de Varennes, Ordre de Cireaux, Paroisse de l'Abbaye de Varennes, Ordre de Cireaux, Paroisse de Pougerolles, à deux lieues de la Châtre, on trouve des Coquillages bivalves, comme des peignes de différentes grandeurs & des gryphites. Un puits prosond de trente pieds, est garni de Coquilles métallisses, ou plutôt de cornes d'ammon d'un pouce & demi de diamètre, dont la surface parois couverte de bronze dors; ce puis est situé dans un lieux couverte de bronze dors; ce puis est fistué dans un lieux des coursets de bronze dors; ce puis est fistué dans un lieux des coursets de bronze dors; ce puis est fistué dans un lieux des coursets de bronze dors; ce puis est fistué dans un lieux des coursets de bronze dors; ce puis est fistué dans un lieux de la contract de la course de la cou

Dans le torrent & la montagne dite Despreaux, on découvre des bélemnites, des cornes d'ammon, des peignes, des cames, des gryphites & autres fossiles.

nommé l'Allaphar, à trois lieues de la Châtre.

Le Limoufin & la Marche, font très-pauvres en foffile M. d'Argenville se contente d'y indiquer des mines, sans faire mention d'auctun Coquillage qui puisse s'y trouver; sans-doute qu'aucun de ses Correspondans ne s'ét adonné dans cette Province à ce gente de recherches. Il n'est pas de même du Poitou, s'ien n'est si commun, principalement dans le haut Poitou, que devtertes pleines de Coquillages fossiles brisés, on s'en sett au lieu de marne pour l'engrais des tetres.

Près de la ville de Lufignan, à cinq lieues de Poitiers, il fe trouve beaucoup de gryphites, de moules, de bélemnites, d'ourfins faits en œur, a infi que dans le village de Cellevescaut, distant de neuf lieues de la même ville; dans la Paroisse de Chantonay, ce ne sont que des

blocs de bélemnites, de cornes d'ammon, &c.

Près de la ville de Luçon, tien n'est si ordinaire que de voir des boucardes, des peignes, des cornes d'ammon, des huitres, des bélemnites & autres fossiles ; vers la ville de Saint-Maixant, dans le haut Poitou, on trouve des nauriles papiracées, ou plúto des cornes d'ammon trèsminces, affez semblables à la nautile.

Le pays de Niors plein de côteaux, offre de tosus côtés des Coquillages pétrifiés, favoir des bélemaites, gryphires, comes d'ammon, poulettes, nautilles, boucardes, arches de Noë, lepas, petoncles, cames, moules, buccins, huitres, vis, tubulites & autres foffiles.

Près de l'Abbaye de Larmenaud, à une lieue du bourg de Fontenay, & à trois & demi de Poitiers, on trouve des nautiles, des rochers ou murex, la nerite dite mammelon, la potcelaine appellée l'œuf, la veuve, le fabot parmi les limaçons, le buccin nommé fuíeau, des tonnes telles que la figue & la noix de mer, des boucardes, des arches de Noë, des peignes & des cornes d'ammon; les mêmes fofilies se trouvent aussi auprès de la ville de Saint-Maixant.

Dans les Paroiffes de Saint-Germain de Princay & de Chantonay, à fix lieues de Fonenay, dans celles dites Roches-les-Fourmis, on voit des cornes d'ammon, des huitres à bec, des gryphites, des cames, des poulettes à fitties; les bélemnites, peignes, boucardes, arches de Noë, se voyen particulierement dans le lieu qu'on nomme Laissonnois. Le petit village dit la Selle, à deux lieues de la ville de Niori, est très-fertile en belles pétrissations qui tapissen les carrieres.

On découvre un grand nombre de Coquilles de la petite espece, comme buccins, cames, rellines, huitres & cœurs aux environs de Maillezan, peite ville à trois lieues de Niort & vers le rocher de Chaillé, dans la Paroisse du même nom, à deux lieues de Luçon & un peuplus de la mer. Proche l'Abbaye de Saint-Michel a Lharm, Ordre de Saint-Benoît, dans le bas Poitou, se à deux lieues de Luçon, la mer a abandonné à une lieue de son bord des amas d'huires fi condéq-tables, qu'ils forment des bancs de trente pieds de haut & de plusieurs milles d'étendue, couverts seulement d'un pouce de terre.

Le pays d'Aunis est la Province dont M. d'Argenville examine ensuite les productions minéralogiques; près du Gué & du moulin Besson, les Curieux trouveront des Coquillages fossiles, principalement des cames, des arches de Noe, huitres, limaçons, ourfins, moules, peignes, tellines, tonnes, buccins & autres. La Paroisse & village de Clavate, à deux lieues de la Rochelle, est très-abondante en fossiles, savoir en cames, peignes, buccins, rochers, tellines, nerites, limaçons de toutes especes, cœurs de bœufs volutés & en bateau, huitres à bec, hérissées ou à pointes, cornes d'ammon, oursins pierreux ou agatifés, tant de nos côtes que de la mer rouge, poulettes, moules, pinnes marines, la bossue de la terre des papouls, le concha veneris, l'ailée, la morille & le manche de couteau, avec des pierres très-fingulieres & approchantes par leurs cavités de la truffe pétrifiée-

La Moulinette, village à une demie - lieue de la Rochelle, préfente rous les fossiles ci-dessus, & particulierement des dentales, le lambis, le bois veiné, des lepas, des cornets ou volutes, & plusieurs especes de vis d'une longueur démésurée. Sain-Rogatien, village situé à une lieue de cette ville, est presqu'aussi riche que la Clavette, dans ses pétrissications. A la Jarrie, bourg à deux lieues & demie de la Rochelle, on trouve encore les mêmes fossiles avec des bélemnites, tant pierreuses qu'agatisées. Le Treuil-Charttier, terre peu cloignée du village de Clavette, offre des cornes d'ammon, des cames, des rellines, des cœuts de bœuss, des parties d'oursins, des poulettes, pinnes marines, gryphites, moules, astroites.

Le bourg de Niceuil, à une lieue de la Rochelle &

peu distant de la mer, n'est pas dépourvu de fossiles, par mi lesquels on distingue des arches de Noe, des cœu de bœus hérisses, des concha ve neris, des cornets. Saint Maurice, petit villageaux por tes de la Rochelle, ofire des fossiles en parties miner les ses peut de l'ése, parmi les quels est le burgau. A deux lieues de l'même ville, on trouve dans le village de Nantilly, Pa roisse de Marsilly, des Fuseaux, des trompes marines, de cœuts rayés, des pointes d'outrins rompues; la terre d'Candé, éloignée de cette ville d'une lieue & demi, osti aussi quelques sossiles avec des bélemnites, des pyrites &c.

Le Gué Bovard, maison de campagne située au vil lage de la Fond, aux environs de La Rochelle, sourn aussi des Coquillages, particulierement des olives, de cornes d'ammon métallisses & le solen, que l'on appell

dans le pays coutellier.

Les Naturalites trouvent beaucoup de foffiles, & su tout des glossopètres, des comes d'ammon dans les et virons du bourg de Mauré, à sept leues de la Rochell Esnandes, village stud sur le bord de la mer; & à deu lieues & demi de la mem ville, sournit des limaçons des cames, que le peuple nomme patagaux, des moule

des eœurs & des tellines.

On découvre sur les hauteurs, ains que sur le bord e la mer; à peu de distance de l'Abbaye de Charon, élo gnée de la Rochelle de quatre lieues, quelques fossil affez communs, entrautres des huitres de deux espec de des cames, que les habitans nomment palourde Sur les bords de la mer, dans un endroir appellé. Rocher, à trois lieues de la Rochelle, on trouve det especes de pierres coquillées, dont l'une renferme dipholades, l'autre des gryphites; une troiseme espece que mans confus de petites cames, de tubulite: buccins, limaçons renses més dans des moellons, se de couvre vers les villages de Clavette, Treuil-Chartier; Jatrie, &c.

On trouve dans les débris du Fort-Louis, que Louis XIII fit raser en 1618, après la prise de la Rochelle, & qui n'en est qu'à peu de distance, plusieurs fossiles rares, tels que des nerites, des sabots, des buccins, des tellines à long bec, des limaçons des trois genres, des vis, des poulettes ferrugineuses, quelques-unes à bec, d'autres rayées, la came triangulaire, la concha veneris, le cœur de bœuf voluté, le bec de canne, la concha rugofa, le moule de magellan, l'arche de Noë & le champignon de mer.

Angoufte, maison de plaisance, à deux lieues & demi de la Rochelle, à la vue de la mer, qui est à un quare de lieue, renferme dans le sein de ses terres, à quatre ou cinq pieds de profondeur, de deux fortes de fossiles communs; les uns se réduisent facilement en terre grise, qui annonce l'argille ou la craie; les autres plus solides & plus parfaits, présentent des boucardes, cœurs de bœufs volurés, cornes d'ammon, moules, limaçons, pinnes marines, crêtes de coq, entroques, tellines, trompêtes, &c.

L'Isle de Ré, outre l'avantage de fournir toutes les especes de fossiles qu'on découvre dans le pays d'Aunis, en présente un nouveau & assez rare, qui est analogue aux pointes d'ourfins; cette pétrification que la mer jette fur les bords, est polie & luisante, tantôt ronde ou allongée, tantôt pointue ou en forme de poire, quelquefois avec une petite queue, au bout de laquelle on diftingue la cavité qui s'engraine dans les mammelons, dont est

couvert le corps de l'oursin.

Il s'en faut de beaucoup que la Saintonge & l'Angoumois, soient aussi riches en fossiles; cependant en la Paroisse de Saint-George, à une lieue de Saintes, on en voit de fort curieux, qui sont de véritables rastellum curvi-rostrum, ou des huitres dont les bords sont dentelés, ainfi que leurs deux valves qui se rejoignent exactement ; celle d'en bas est plus grande & un peu recourbée; On a trouvé dans les environs de Saintes, à une demilieu, au milieu des champs, de petites pierres étoilée

qui sont de véritable échinites.

La Guyenne comptend six Pays ou Provinces, a Gascogne, le Quercy, le Périgord, le Rouergue, le B gorre & l'Armagnac; nous allons examiner ses produtions conchyologiques. Dansla Paroisse de Saint-Étaha à quelques lieues de Bourdeaux, il y a un lieu assezar tout couvert d'outsins. Aux environs d'Acqs, capita des Landes, sur la riviere d'Adour, on trouve une quar tité prodigieuse de Coquilles fossiles de diverses espece A trois lieues de la ville de la Réole, & à une gran lieue de Norte-Dame de Verdeles, dans un lieu dit Satt Croix du Mont, vis-à-vis la porte du château est ur Chapelle assez grande, taillée entierement dans un moi troule qui n'est sormé que d'huitres à l'écaille; la vossile est piliers qui la soutiennent, sont composés de lumème matière.

Tous les rochers du Périgord sont revêtus de congél tions & de stalactites, ainsi qu'il se voit à Montréal; o y trouve aussi des sossiles d'huitres, de buccins, de vis

de limaçons & autres coquillages.

Aux portes de Périgüeux fur un côteau nommé. Boiffiere, dans le champ dit Cefar, on trouve beaucot d'huitres pétrifiées, d'autres enclavées dans les pierres vers le côteau fitué à l'extrémité de la vallée, dite : Combe des Dames, dans la Paroiffe de Champ-Quine. Campus fabinorum, on découvre différens limaçons purifiés.

On trouve près de Bordeaux, le lepas, appellé bonnchinois pétrifié, & dont l'extrêmité finit en crochet; ur vigne à une lieue de Bordeaux, près de la Paroilfe non mé Merigniac, dans un tertein de six pieds en quarré fournit plusieurs madrepores fossiles & quelques Coqui lages, tels que les huitres & des tellines.

Nous ne parlerons pas ici du Béarn & de la Navarre ees pays sont plus riches en mines qu'en fossiles. Dans la baut & bas Languedoc, il se trouve quelques petrisse.

tions

Mons, en indiquant celles-ci, nous indiquetons paréiflement celles des pays du Vivarais, du Gevaudan, du Velay, des Sevennes & du Comté de Foix. Dans le village du Boutonnet, près de Montpellier, on trouve dans plufieurs carrieres & tochers, des gloflopètres, des vis, des cames, des peignes, telliues tonnes, la plôpart renfermées dans la pierre & quantité de foffiles marins. Dans la Paroiffe d'Ahonne, à trois lieues de Carcalfonne, fur une colline de la montagne noire, on trouve des huitres & autres Coquilles bivalves, incruftés dans des pierres très-dures; ces pietres ne font elles-mêmes qu'un affemblage de Coquillages liés entr'eux par un ciment pierreux.

Au Rate de Hurel, près de Castres, on découvre des

cornes d'ammon fluviatiles & pétrifiées.

La Chenaye de Sauvage, dans la Paroisse du Pin, offre des huitres & des bélemnites dont la superficie est couverte de cercles concentriques, & des astroites deve-

nus cailloux.

Sur le fommet de la montagne de Montredon, à une demi-lieue d'Alais, le Curieux rouvera des huitres, des nautiles, des cœurs de bœuf & des outfins à cœur d'une grandeur confidérable; dans la vallée au-delà du ruiffeau du château d'Arene, on voit des belemnites & une quantité confidérable de cornes d'ammon, dont quelquesmes ont judqu'à deux pieds de diamètre.

Asser près du petit Pont du Bois, dit Bousquarasse, à une lieue du château de Font-Couvette, Diocese d'Usez, on voit un nautile inconnu, un peu courbé, en sorme d'un cornet de papier, cannesse comme par érages, rempli de cloisons & d'une espece très-particuliere. A une lieue d'Alais, asser près de l'Abbaye de Lasons, on trouve des cornes d'ammon, des peignes & d'autres Coullilages sossilles.

Les bélemnites crystallisées & un peu transparentes, fe rencontrent dans la riviere d'Aure, qui passe au travers de la ville d'Usez; ou rencontre près de la Paroisse

Tome III.

de Mons, une chaîne de rochers tout couverts de tellines fossiles. Dans les carrieres & les rochers de la ville de Sauve, à fept lieues de Nimes, on trouve des fossiles & des glossophies et rès-grands; le château Greze, à deux lieues de Mande, possiled dans ses environs une grande quantité de cornes d'aupmon, la plépart pyriteuses & variées dans leurs genres; les carrieres qui sont aux environs de Beaucaire, fournissent beaucoup de sossiles que des cames, des peignes, des oursins, & quelque-

fois des glands de mer.

La Provence qui comprend le Comtat Venaissin, le Comté de Forcalquier & la Principauté d'Orange, est aussi pourvue d'une quantité de fossiles; les carrieres des environs d'Aix fournissent des pierres de taille coquillées & toutes remplies d'huitres allongées, de peignes & de limacons. Au Cap de la Couronne, ce sont des glands de mer, des figues & des vis pétrifiées, ainsi qu'à Carry. Vauvanarque est situé au pied de Sainte - Victoire, & fournit abondamment des cornes d'ammon, beaucoup de groffes & longues bélemnites à queue & de couleur noire. Entre Vence & Tourettes, à trois lieues de Graffe, est un monticule ou tocher tout couvert de boucardes. de peignes fossiles liés ensemble & autres Coquillages. dont le banc est si épais, que si on ôte le dessus, il en paroît autant dessous. On apperçoit à deux lieues près d'Antibes, des glossopètres, des boucardes & autres fossiles sur les côtes de la méditerranée. Le village de Vaugine, près de la ville d'Apt, est bati sur un rocher tout rempli de glossopètres, de peroncles, de grandes huitres singulieres, de pelures d'oignon; la montagne près d'Istres, est aussi couverte de peines & autres fossiles.

A Cadenet ontrouve dans un quartier appellé le lavoir, un grand côteau couvert d'une pierre dite bar, ou pierre déeu, dont on fait les plaques des cheminées & des fours, fous son bane il y a beaucoup de peignes & d'huitres. Près des villages de Saint-Chamas & de Saint-Martin, proche la ville de V ence, on trouve des dendrittes bien

marquées, des bélemnites très-épaisses & noires; les cornes d'ammon sont dans celui de Vauvenargue, & près des châteaux de Salignae, de Saint-Marc & de Saint-Jeannet. Dans le bourg de Rians & le village de Lioux. près de la ville d'Apt, on voit des comes d'ammon affez belles. A Saint-Jean de Lagneros, on trouve des huitres à rateau & autres fossiles; on voit à peu près les mêmes fossiles à la Palu. Aux extrêmités du terroir de Norante, Vignerie de Digne, vers celui de Pel, il se trouve des cornes d'ammon d'une grandeur médiocre; les astroïtes & les peignes striées, les cornes d'ammon, les bélemnites & les pyrites se découvrent en nombre sur la montagne de Saint-Vincent; les cornes d'ammon de médiocre grandeur, se trouvent abondamment dans les villages de Vauvenarque, soleilles & Pont-de-Comps. En allant à Barcelonne, on trouve un rocher de pierre noire trèsdure, tout rempli de bélemnites fort longues & de cornes d'ammon d'un pied de diamètre, dont les plus singulieres sont ovales. Sur les côteaux de Granbois, vers les limites de la Tour d'Aygues, on rencontre des huitres fossiles & des peignes; la Bastide, la motte & Saint-Martin, fournissent les mêmes fossiles que la Tour d'Aigues, entr'autres des cames, des ourfins. A Cabriere, autre village de la même vallée, l'étang de la Bonde qui le sépare de la Motte, est bordé d'un côteau escarpé, dont le corps est une pierre qu'on nomme saphre avec quelques Coquilles entieres, telles que des peignes, des glands de mer . des pelures d'oignon, des glossopètres, des noyaux de boucardes, de perites huitres, des sabots & des cames. Les oftracites & les échinites, se trouvent en grande quantité aux environs de Marseille; à un mille d'Antibes, dans les terres labourables, se voyent des cœurs cannelés qui ne sont point pétrifiés Les peignes sont communs dans le territoire de Jongues, les lepas entre Toulon & Marfeille; cependant les lieux les plus abondans en fossiles, fone les environs d'Antibes, d'Istres, de Lançon, Beaugencier, à quatre lieues d'Hyeres. Les peignes ne sont pas rares sur une montagne qui est au nost de Cadenes, à dix lieues de la mer, comme aux environs de Louinia, en se de cucuron; on prétend qu'il y a un silon on banc de Coquilles, qui continue pendant douze lieues, qu'i commence à Robion dans le Comrat, & finir à Manosque, en passant a triviere.

Les fossiles ne sont pas communs dans le Daupliné ni dans le Brianconnois. M. d'Argenville ne cite même aucun endroit où il y en ait, il n'en est pas de même du Lyonnois, du Forez, du Beaujolois & de la Principauté de Dombes. A Saint-Fortunat ; à deux lieues de Lyon . on voit une carriere de pierres communés remplies de, bélemnites de toute grandeur ; celles du village de Saint-Cyr, situées au pied du Mont-d'or, sont pleines de Coquillages pétrifiés de toutes especes, ainsi que de bélemnites, de boucardes & de cornes d'ammon; il s'en trouve de ces dernieres, qui ont un pied & demi de diamètre. Les poulettes sont très-communes dans le grand alberge ment de Bugey. On voit des cornes d'ammon affez grandes dans la Paroisse de Saint-Didier sur le Mont d'or, & dans la terre de Fromentes; dans les Paroisses de Saint-Bonnet de Cré, de Saint-Julien de Cré & celle d'Irande, élection de Roane, on voit épars dans la campagne, de gre quartiers de pierre, qui renferment des Coquillages de plusieurs genres, & des cornes d'ammon de couleur rouffatre affez grandes. Sur le grand chemin qui conduit à Ville-Franche en Beaujolois & à Macon, à deux lieues de Lyon, les cornes d'ammon affez grandes, & les pierres où leur empreinte est gravée, sont affez fréquentes, ainfi que les gryphites adhérentes aux pierres avec les opertules. Les fossiles abondent dans les montagnes de Saint-Bonnet le Froid, à cinq lieues de Lyon, dans un endroit qui traverse le chemin, en différens endroits de la montagne, & qui est l'indice de quelque veine minérale de cuivre; entre les villes de la Charité & de Cône, ce sont des pierres toutes formées de fragmens de Caquilles.

Nous ne parletons pas ici de l'Auvergne, qui conicier L Limagne & la Montagne. M. d'Argenville n'a eu autuae connoilfance des lossilies de cette Province; nous passens aussi par la même raison sous silence le Bourbonnois & le Nivernois, & nous ne dirons qu'un mor sur la Bourgogne & la Bresse. On trouve dans les carrieres des environs de Dijon, distrêtentes especes de Coquilles périssées telles que des cœurs de bœus, des astroites, des cornes d'ammon, du corail fossile, des huitres, des fragmens de pluseurs Coquilles & autres périsséarions.

Dans le territoire de Montbar, il se voit beaucoup de fossiles; savoir des peignes, des cornes d'ammon, de poulettes, moules, huitres à bec, nautiles, limaçons de mer, bélemnites, sabots, buccins, glossopieres &

astroites.

Les fossiles sont très-communs aux environs de Sémur, de Saulteu, de Sainte-Reine & d'Espossiles; les principaux sont des cornes d'ammon monstrueuses, des gryphies, des bélemaites, des huitres, des peignes, des boucardes, des buccins, des moules, des aftétiques; ceux d'Espossiles ont une teinte ardoisée, très-jauue. Les environs de la ville de Montbard sont remplis de limas blanchaires, qui imitent les escargots des jardins.

La Champagne est la Province de la France qui foura nit le plus de fossiles; on trouve aux portes de la ville de Rheims, des carrieres ou des mamieres, qui sont remplies de bélemnites transparentes, de couleur d'agathe tougeâtre, d'oursins ferrugineux, de pyrites de différentes formes, la plûpart faites en fuseaux, de cornes d'ammon, de cames, de tellines, d'huitres environnées de marne; d'autres y ont feulement imprimé leurs figures. Les environs de cette ville donnent du talc fossile, du bois pétrissé crú sapin, des moules, des limagons, de vraies huitres à bec & des pierres pesantes & rougeâtres, leines de cames d'une moyenne grandeur.

Toutes les montagnes depuis Châlons-fur-Marne julg

qu'à Rheims, sont pairries de craie dans le bas, de sable dans le milieu, & de pierres mélées d'argille dans leur sommet; il s'y trouve des bélemnires, des oursins, des

peignes, des buccins & plusieurs marcassites.

La terre de Courtagnon, à trois lieues de Rheims, offie un côteau dont la rampe eft riche, en toute forte de fossiles des plus entiers; quelques-uns même ont confervé leur couleur & leur poil, mais ils ne se son point périfiés; on y en voir plus de soixantes especes, tels que des huitres, des pourpres, des peignes, nautiles, cames, tellines, vermisseaur, moules, boucardes, manches de coureau, tonnes, percelaines, cornes d'ammon, tubulites, limaçons, nerites, sabors, buccins, lepas, rochers, cornets, rouleaux, dentales, antales, outfins formés en cœur, pointes d'oursins, cylindres, arches de Noë, bonnets chinois, pelures d'oignon, ocaril fossile, êtc.

Les pierres que l'on tire du lieu, dit Emoil, près de Courragnon, font toutes remplies de fragmens de Cequilles; ou trouve des Bélemnites & toutes fortes de foffiles petits, mais bien confervés dans les vignes, au-defins de l'Abbave-de Haur-Villers, à quatre lieues de

Rheims & à une lieue de celle d'Ay.

Au-dessus de Suignes de Cumieré, à la lissere des bois de Saint-Mare, une couche de limon gras & noir, contient, à quinze pieds de profondeur, de très-petits sofssiles, ou l'on distingue des patelles, des bivalves canne-

lées si fragiles, qu'elles se brisent dans la main.

Le village de Nauteuil-la-Fosse, sirué entre deux chaines de montagnes brisées, est composé d'une couche: noitaire, remplie de Coquillages, comme vis, turbinites: & autres.Dans le lieu dit Fleury-la-Riviere, auprès d'un château nommé Beautegard, à un quart de lieue de Nauteuil, les mênies sossiles se rencontrent presque tout mutilés.

A Mery en Montagne, à cinq lieues d'Haut-Villers à controuve les mêmes fossiles qu'à Courtagnon. Le village

355

de Champillon, à un quart de lieue d'Haut-Villers ; près d'un moulin, présente des moules, des huitres, des

cames & des belemnites.

Dans la Paroiffe de Rocquieny, à cinq lieues de Rétel-Mazarin, on trouve dans des bancs de pierre interompus, des coquilles, des moules, des bélemnites, des boucardes, avec cette différence, qu'on obferve fur leur superficie quelques restes de l'émail intérieur de la Coquille. Dans le village de Mery, à deux lieues de Rheims, les gazons de limons sont tout remplis de Coquilles, provenant d'un banc très-étendu & de quatte ou cinq pieds d'épaisseur, recouverts seulement de deux ou trois pieds de sable. La vallée de Mazerny, à six lieues de Mezieres, fournit des périssications, des tuyaux vermiculaires, des gryphites, des bélemnites, des cornes d'ammon, des Mastrepores entrelacées les uns dans les autres, & de huit à 10 pouces de tout.

Entre le bourg du Chêne & la riviere de Bat, à fix lieues de Mezieres, on découvre plufieurs moules, des cœurs de bœuf & autres Coquilles dans les carrieres qui y font fituées; le Naturalifie découvrira des lepas, des petoncles, des impressions de Coquilles, sur le font

met de la montagne d'Omont.

Les environs de Mezieres sont remplies de gryphites, de bélemuites, de cornes d'ammon, de noyaux de vis & de différentes Coquilles engagées dans des pierres & des cailloux. Des huitres asser grandes & des impressions de petoncles, se voyent sur la montagne de Stonne, à six licues de Mezieres; il y a des rochers, des crystallifations, avec des noyaux de Coquilles aux environs de Maubert-Fontaine & de Roctory; l'intérieur des pierres est rempli de moules, de cornes d'anamon & de vis entourées de crystallifations. Plusseurs morceaux de comes d'ammon se trouvent dans la glaise au village de Cluny, à seur lieues de Mezieres.

Les montagnes & les roches de la forêt des Ardennes, près de Sedan, fournissent des Coquillages fossiles de toutes especes, principalement des huitres & des moules. Proche de Mezieres, sur le bord de la Marne, la glaité renferme quantité de bélenmites de différente longueur; on y trouve quelquesois des lepas & d'autres Coquillages

si adhérens, qu'on ne peut les en détacher.

II le trouve entre Rerel, Aubenton & Rosoi, sur la listere du pays de Craie, plusieurs cailloux qui ont des impressions de Coquilles, des moules, des pointes d'ourfins, des entroques, des oursins en cœur, des petoncles, de des fragmens de Maderpores. Entre le Chène & le Retel, il y a une roche coquillée avec des veines de couleur ardoissne.

Sur le nouveau chemin de Mezieres à Roctoy, à une lieue de distance, on a trouvé en fouillant, de grosses huites à bec, qu'on appelle limaçons dans le pays; ils sont que que fois solitaires & souvent incorporés dans lee peur se environs. Dans la vallée de Bourdeuil, & aux côtes de Grossaux, à deux lieues & demi de Mezieres, est un lit de pierres blanches, remplies de poulettes d'ention sir pouces d'épaisseur. Une pierre oute semblable, & une autre pleine de cames, de moules & de vis, se trouvent aux environs de l'Auxois, à trois lieues de Mezieres; les bélemnites, les cornes d'ammon ne manquent pas aux environs de cette ville, ils sont situées dans une glaisse noire.

Dans les ruisseaux du village de Jorquemay, à une dedenilieue de Langres, on trouve des huitres à bec, des bélemnites, comme aussi à Danmartin dans le Bassigny, à six lieues de cette ville. Les carrieres d'Ennouveaux, à quarte lieues de la même ville, conteinnent quantité de ces Coquillages, même dans leurs bancs les plus durs.

Les montagnes des Fourches, sous Langres, sont remplies de cailloux très-durs, sur lesquels il y a de larges empreintes de petoncles; on y voit aussi des comes d'ammon. Aux sources de la Meuse, à six lieues de cette ville, se découvrent des huitres à bec & des poulettes; il s'y trouve aussi une pietre coquillère très-dure, qui est

semplie de petites poulettes collées les unes contre les autres comme des feves.

Dans les glacieres de la petite ville de Dieuville, sur la riviere, ce sont de grandes cornes d'ammon métallisées. A Rétel, dans les Tarins, à deux lieues près de Saul-aux-Bois, on voit des cornes d'ammon d'un émail parfait; près de la petite ville de Fisines & de celle de la Fére, ce sont des grès tour pleins de Coquilles. Sur les côteaux de Vigneri, à quatre lieues de Chaumont, est une pierre pleine de moules & de turbinites; presque tous les Coquillages sossilles, s'y trouvent bien conservés & en abondance.

Si la Champagne est riche en fait de fossiles, la Lorriane, le Barrois & les Trois-Evêchés, ne son pas moins riches en ce genre de productions. On trouve à Saint-Nicolas, ville à deux lieues de Nancy, des entroques faites en sorme de roses, quelques limaçons applatis à bouche ronde & des Coquillages faits en cornets.

Dans les villages de Crevy & d'Harraucourt, qui font voifins, on découvre des gryphires, des huitres, tubulaires, cames, tellines, peignes, pelures d'oignons, pierres judaiques, aftroires, boos, buccins, volutes,

cornes d'ammon.

Près du lieu dit Buissoncourt, il y a des moules, des pouletres ou térébratules, & de très-belles congélations. A Bocerville, à une lieue de Nancy, on y voir les plus belles cornes d'ammon de quinze pouces de diamètre, dont les cloissons creusées sont parfaitement distinctes & cryfallifées, à Luneville on trouve les mêmes fossiles que ci-dessus. A Moyen & Vallois, villages distans de trois lieues de Luneville, on trouve des cornes d'ammon & des peignes.

A trois lieues de Nancy, affez près du village de Pomjey, il y a des dendrites, des cornes d'ammon crystalliées, & celles qu'on nomme arboressentes, qui son taile lées en rameaux, des peignes, des oursins & des héris-

fons crystallisées

En fuivant la riviere depuis Nancy infqu'à Pont Mousson, Clevant, Custine, Milery, Autreville it y a des pectinites, des poulettes crystallises intérieurement, des cames, huitres, moules, entroques, gryphies, bellemnites, boucardes; on ent trouve en quantité à Norroy, village à une lieue de Pont-à-Mousson, dans les carrières de ce lieu. Dans le village dit Chatenoy, à dir lieues de Nancy, on rencontre des bélemnites fort épairés.

Dans la petite ville de Rossere, aux salines, on voite des pectinites, des poulettes & cortnes d'ammon. Près de l'Abbaye de Senones, à quinze lieues de Nancy & dans la village de Longeville, à six lieues de Metz, il y a des, pierres étoilées judaiques, fabors, cornes d'ammon d

gryphites, cames, moules & peignes.

La ville de Saint-Mihiel en Barrois, dans les carrieres du Mont Sainte-Marie, préfente des gryphites, des teadbes, des coquilles inférées dans le caillou, des aftroftes fossiles imitant le cerveau humain connues sous le nom de cerebrites, des pierres étoilées, rayonnées en étoiles pierres judaiques, fabodibles, delemaires métallisées, dendrites, cœurs de bœuf, des lepas, des tubulites, des dentales, des limaçons, nerites, buccins, turbinites volutes, cylindres, rochers, tonnes, ourfins en cœury moules, tellines, boucardes, peignes, térébratules, &c.

Dans le lieu dit Boncourt, à une lieue de Commercy, le Naturalifte trouvera des lepas, tubulites; tonnes, huitres, cœur de bœuf, vis cryftallifées, & des coquilles marbifiées; on voit des cames, rellines; comes d'ammon, limaçons, terebratules, & des huittes dans la ville de Pont-à-Mouffon, comme auffi des poulettes & autres

coquilles incrustées dans la pierre.

Dans le village de Creue, à trois lieues de Saint-Mihiel, on trouve des vermisseaux, des huitres & des cornes d'ammon. Au lieu dit Orron, dans le Bailliage de Pontà-Mousseau, affez près de Thimouville, ce ne sont que eyabites, comes d'ammon, cames & peignes d'une grandeur confidérable. Rien n'eft fis comunu dans la ville de Pont-d-Monfion, que des huitres, des cornes d'ammon & autres fofilles. Dans le village de Noviant, came les villes de Toul & de Pont-d-Monfion, fur la route de Nancy, à Saint-Mahiel, il y a de très-beaux outfins; on trouve affez près de Charleville, les mêmes coquillages, des gryphites, des comes d'ammon cryftal-likes, à Liverdun rien n'eft fi commun que les outfins plats, femblables à des pains d'épice; aux environs de Toul, on trouve de grandes nacres de perles, de petities, de comes, entre que soutfines, abuccios, entroques, boucardes, culs de lampe, ourfins, gryphites, madrepores, comes d'ammon, tubulaires, vis, moules, cames, comets, bélemnites & autres foffiles.

Dans la carriere de la côte Sainte-Marie, fur le chemin qui va à Verdun, on voit des gryphites, des térébratules & autres fossilles; dans les environs de la ville de Dan en Batrois, rien n'eft plus commun que les boueurdes & les cornes d'ammon. Magniere, à deux lieues de Ramberviller, donne des poulettes, des cotnes d'ammon, des peignes & des cames. A Saint-Maurice, à Hardancourt & à Romont, lieux éloignés d'une lieue de Ramberviller, il y a pareillement des cornes d'ammon, des poulettes, le concha venerts, des moûles & des

A Saint-Gorgon & à Sainte-Helene, diftans d'une lieue de Ramberviller, on trouve des cornes d'ammon, des peignes, des poulettes, des entroques, des buccins & des huitres. Ramberviller eft auffi très-riche en foillies, les huitres. Ramberviller eft auffi très-riche en foillies, les huitres, il possed des moules des buccins, des moules, des cames, des moules retortes. Tous les villages entre Ramberviller & Epinal, donnent quantité d'entroques cylindriques, des poulettes, cornes d'amnon, buccins, cours de bouts, la concha veneria, des pectinites, huitres, cames, des moules retortes, &cci.

Le Naturaliste trouvera à Fontenay, à deux lieues d'Epinal, des entroques cylindriques, & d'autres dont l'extremité présente une rote eu une étoile, des astroites, des cometites ou pierres, dont les étoiles sont plus grandes que dans les précédentes; des oursins, pas de poulain & autres, des cornes d'ammen, des pectinites, des gryphites, des poulettes, des bouccins, des nerites, des pointes d'oursins.

A Millery sur la Mozelle, entre Nancy & Pont-à-Mousson, il y a de grands pestinites, des eornes d'ammon, des poulettes & des bélennites. La montagne de Pont-à-mousson n'est remplie que de cornes d'ammon,

d'huitres , de poulettes & autres fossiles.

A Chavelot & à Golbey, proche d'Epinal, on trouve beaucoup de pectinites. A Vrouille, à une lieue de Mirccourt, les cornes d'ammon, les gryphites, les poulettes.

les pectinites, les oftracites sont communes.

A Hablainville, à deux lieues & demie de Badonviller, il y a de fort belles cornes d'ammon, des peignes, des pouletres & autres fossiles. Les distérens corps marins métallisés, se trouvent sur la montagne de Listolle-Grand; on y voit aussil des oursins de la mer rouge. Dans un endroit nommé Thicourt, proche de Créange, à six lieues de Metz, il y a beaucoup de fossiles fettugineux, principalement des cornes d'ammon, des huitres à bec, des entroques, des gazons de sable, contenant des peignes, des huitres & des bélemonites.

Sur le chemin de Strafbourg, au lieu dir Thimonville, deur lieues de la ôct de Delme, & à rois lieues de Morhange, on voir de grands peignes, des gazons remplis de petits peignes, de pouletres, d'autres gazons de couleur d'ardoife, des buccins, des gryphites. La Franche-Comté est pour le moins ausli riche en fossiles que la Lorraine. Les bélemnites se trouvent sur toutes les collines, particulierement dans les marnes bleuâttes & les terres feuilletées; elles tiennent dans l'intrétieur des pietres, tous les environs de Besançon en sont remplis , unfi que de dactiles, de sabots, de pourpres, de poulettes & de limaçons de toute espece; ceux en cul-delampe, les cornets, les murex & les tourbes se trouvent à Poligny, Lons-le-Saunier, Salins, Miery & Burilly,

Poligny, Mierry, Memettra, nous découvrent des huites, la plúpart métallides; on y trouve aufil des ourfins, ainfi qu'à l'Abbaye de la Charité; les boucardes fe trouvent féulement près de Besançon, à Burilly & à Miery. Il y a en Franche-Comté des montagnes dont les carrieres ne femblent compodées que de détrimens de Coquilles, on en voit de semblables vis-à-vis le poupet, près de Salins; à Mirebelle, Baillage de Lons-le-Saulnier, & à Charelu près de Mortean. Les turbinites ou plutôt les fabots se voyent abondamment sur la montagne de Chaillon, dans le village d'Hièvre, près de Baume-les-Dames.

M. d'Argenville examine enfuire les productions oryetologiques & conchyologiques du Roufillon; i ten n'eft fi commun que de voir des foffiles & des fragmens de Coquilles marines dans les couches de pierres aux environs du village de Naffiac. 

å fept lieues de la mer.

On trouve souvent dans les pierres des montagnes de tette Province, des étoiles à cinq rayons, qui représentent les étoiles marines, des peignes à oreilles, des

sabots, des millepores, des madrepores, &c.

Le Comté d'Artois, l'Alface & la Flandre Françoife, font les trois Provinces de la France dont nous n'avons ase encore examiné les productions, c'est par-là que nous allons terminer cet article; nous commencerons d'abord par le Comté d'Artois. Dans le village nommé Douviers, à trois lieues de la ville d'Hedin, & à une démi-lieue de l'Abbaye de Dammartin, il se trouve des oufins de forme ronde, avec une extrémité allongée; d'autres sont faits en cône, avec des mammelons trèsdisinets, il y en a de triangulaires avec une partie étoilée à cinq rayons un peu creusée.

Près de la même ville d'Hedin, dans le village de

Fontaine l'Estalon, on voit des échinites de couleur de cendre, de forme triangulaire, des pouleures & de pertites cames. On rouve quelques fossiles contre le bourge d'Avenes, & les échinites incrustés dans les pierres blanches, sont communes au village de Villers-Chatel, à trois lieues d'Aubigny & aux environs.

L'Alface est plus riche en mines qu'en fossiles; on trouve dans la Haute-Alface le limaçon marin, dont les coquilles sont inégales & adhérentes à l'argille; une vis iaunaire est mélée aussi dans la pierre calcaire près de Mulhausen, & les fragmens de cornes d'ammon sont communs près de Bar. Le territoire de Bouxviller, Yournit des moules de Coquilles, des vertebres faits en pieds d'asne, des vestiges de cornes d'ammon rayées, d'autres de couleur rouge, Dans la forêt des Ardennes, dépendante de la Flandre Françoise, il y a des fossiles de tout genre, très-finguliers pour la couleur & la forme; les carrieres de Saint-Laurent, fauxbourg de Tournay, fournissent des pierres qui imitent des amas de loges de petits insectes marins, dont une partie estréduite en cailloux; on les croit dans le pays, des polypiers pétrifiés. On voit près de la même ville de Tournay, dans les carrieres de Bruyelle, une pierre de couleur bleuc, des glossopètres & des especes de terre moulée, avec quelques stries qui imitent de petits buccins ; on y trouve encore plusieurs pyrites, des moules de cames, de boucardes & de peignes. Nous pourrons encore rapporter dans cet article, d'autres productions oryctologiques de la France, mais notes les réfervons pour les mettre à la fin de ce Dictionnaire.



## COQUILLIERES.

On entend par pierres Coquillieres, des pierres de différente nature, qui sont pour l'ordinaire calcaires & pleines de différentes sortes de coquillages.

## CORALLOIDE.

N donne ce nom à des lithophites ou coraux de mer pétifiés, qui ne font autres chose dans leurs premuess états que des zoophites, ou des plantes animales pierceuses, ou des congleations, ou germinations de pierce qui croiffent dans la mer, qui vivent ou végetent en forme d'arbres, de buissons ude champignons; ces plantes martines se trouvern aussi percés de pores ou d'étoiles, qui jettent leurs racines sur les pierres ou sur les autres corps durs. Vallerius en distingue de onze elépéces.

La premiere espece est celle des Coralloides simples, on les nomme ordinairement corallites; leur superficie est lisse, & leur masse est solide, sans cavité, sans pores

& fans étoiles.

Les madreporites constituent la seconde espece de Coralloides; leur superficie & leurs extrémités sont matquées d'étoiles, qui traversent route la longueur des tuyaux & qui ont des branches tubulaires en forme d'arbres ou d'arbrisseaux. Cette seconde espece diffère de la premiere, par les étoiles dont elle est pourvue & oui manque à celle-ci.

La troisieme espece est celle des astroites; ce sont des Coralloides composés de tuyaux paralleles; ces pierres ont la masse solide & sont ordinairement en sorme

de champignons, leur surface est garnie d'étoiles, out rondes, ou anguleuses; ce qui en constitue la différence d'avec les madrepores, c'est que les tuyaux des astroites. font paralleles, & que ces tubes se touchent & se réu-

nissent pour faire une masse solide.

Vallerius place les milleporites dans la quatrieme espece, la superficie ou les extrémités de leurs tuyaux sont marqués de pores simples ou de fistules & de vesicules poreuses qui vont jusqu'au centre de la tige, les branches font en forme d'arbres ou de buissons; ce qui en constitue la différence d'avec les astroites & les madrepores, c'est qu'ils ont des potes simples, non étoilés, ou qui ne le paroissent pas à l'œil.

La cinquieme espece est composée de tubulites; ce sont des concrétions de petits tuyaux régulierement branchus & bifourchus, ramassés en une masse solide en forme de buissous; ce qui les différentie des especes précédentes, ce sont leurs tuyaux irréguliers branchus, divifés en deux parties & leurs jointures irrégulieres : les tubules en sont souvent garnies d'étoiles, mais plus irrégulieres & plus groffieres que celles des madrepores.

La fixieme espece est celle des meandrites; ce sont des Coralloides ordinairement orbiculaires en forme d'éponge, avec des tortuosités sur la surface & aux extrêmités, diversement & profondément fillonnées, à fillons ouverts ou fermés, représentans des vermisseaux, ou des vagues, ou des feuilles de jonc ; ils different des efpeces précédentes, en ce qu'ils ne sont ni lisses, ni poreux, ni étoilés, mais profondément fillonnés de différentes façons.

Vallerius met au septieme rang les hippurites; ce sont des especes de pierres composées de cônes ou de cylindres, qui se joignent & se séparent par des articulations

communément rayées avec des excavations étoilées à leurs extrêmités: la forme extérieure des hippurites en cones ou en cylindres articulés, diffingue donc ces hippurites des autres Coralloides.

Les fungires confituent la huitieme espece, il y en a beaucoup de variétés; ces Coralloides sont composés de filamens, & représentent les différentes figures des champignons terrestres; ils sont munis d'une tige & couverts d'un chapeau; ils sont ou poreux, ou tubéreux, ou fillonnés: ce qui caractéris les fungites d'avec les autres Coralloides, c'est leur figure de champignons terrestres, & ieur fubstance qui est moins ossentielle.

On place les porpites dans la neuvieme espece, ils sont orbiculaires, de la grandeur & de la figure d'une petite piece de monnoie, dont la surface est convexe & rayée ou striée: ils ne different des autres Coralloides,

que par leur figure & leur petitesse.

Dans la dixieme espece sont compris les reteporites, ils sont moins durs que les autres, ils ont la forme d'écorce plate, mince, poreule, comme si elle étoit piquée d'éguilles ou percée par des insectes: ces fossiles le distinguent donc aisement des autres especes de Coralloides par leur forme d'écorce, aussi bien que par leur porosité.

Les keratophytes composent la onzieme & derniere espece, ils sont d'une substance cornée, mince & bran-

chue, c'est ce qui les caractérise.

Nous ne parlerons pas ici des Caricoides & des Caryophylloides, ce ne sont que des variétés de fungites, par conséquent ils ne constituent pas une autre espece.

Nous allons actuellement indiquer d'après l'excellent ouvrage de M. Guettard, les différentes variées de Coralloides qu'on atroqué en France, avec les endroits où on les a rencontré; nous avons déjà indiqués à l'article Caryophyloides, ceux de cette nature dont M. Guertard fait mention.

La premiere variété représentée dans l'ouvrage de M. Guertard, est suivant ce Savant, le Caricoile un peu comprimé verticalement, & qui a un pedicule court & gros, II a été trouvé aux environs de Vendôme.

Tome III,

Λ

370

La seconde variété est le Caricoide applati verticale ment , qui a trois yeux & qui eft fans pédicule. Il vient du même endroit.

La troisieme est le Caricorde applati verticalement. qui est sans pédicule & parsemé de petits trous. On l'a trouvé aux environs de Tours.

La quarrieme est le Caricoide globulaire, allongé, parsemé de petits trous & à pédicule court & gros. On le rencontre près Depont-Fauchard.

La cinquieme est le Caricoide globulaire, à pédicule tres-court & gros.

La fixieme est le Caricoide globulaire, à pédicule

court & gros.

La septieme est le Caricoide globulaire, à pédicule court & gros, dont la cavité n'est pas au centre & qui a des taches circulaires, qui ne sont formées que par le bout supérieur des tuyaux presque cylindriques.

La huitieme est le Caricoide globulaire, à pédicule sourt & gros, dont les tuyaux intérieurs & presque cylindriques, sont apparens. La cinquieme, la septieme & la huitieme, sont des environs de Saint-Himer, & la fixieme, des environs d'Aigle.

La neuvieme est le Caricoide en forme de pilon co-

nique.

La dixieme est le Caricoide presque cylindrique, à cavité réticulaire.

La onzieme est le Caricoïde à tête oblongue, à pédisule allongé, tuberculeux, & qui a un prolongemens qui finit par trois tubercules.

La douzieme est le Caricoide oblong & qui a un pédi-

cule allongé.

La treizieme est le Caricoïde en forme de fuseau applate Latéralement.

Ces dernieres variétés sont de Saint-Himer, à l'exception cependant de la derniere, qui est à ce que pense M. Guettard, d'Aigle.

La quatorzieme est le Carisoide sonique, à pointe ai-

37 I

gue; il a été trouvé aux environs d'Aigle, en Normandie.

La quinzieme est le Caracoïde globulaire, à pédicule gros & branchu; il est des environs de Saint-Forgçau.

La fizieme est le Caricoide globulaire, à préticule allongé, gros & comme déchiré à la pointe; il est des environs d'Angers, de même que la dix-septieme variété qui et le Caricoide globulaire, à pédicule allongé & cylindrique.

La dix-huitieme est le Caricoïde ovoïde, à sommet pointu & à pédicule très-gros & un peu allongé; il est de Saint-Himer, de même que les deux suivans.

La dix-neuvieme est le Caricoide ovoide sans pédi-

La vingtieme est le Caricoïde quoide & pointu à une de

ses extrémités.

La vingt-unieme est le Caricoïde oblong, parsemé de erous à l'extérieur, & vésiculaire supérieurement; celui-ci

est de Rethel en Champagne.

La vingt-deuzieme cît le Caricoïde radié, à six prosses côtes distinstes, à pédicule court & comprimé latéralement; on en a trouvé à Saint-Himer en Normandie.

La vingt-troisieme est le Fongite infundibuliforme, conique, à pavillon un peu oval; il est des environs de

Lisieux.

La vingt-quattieme est le Fongite infundibuliforme, conique, mousse, un peu comprimé, courbé à la pointe & comme cannell longitudinalement; il a été trouvé aux environs de Tours.

La vingt-cinquieme est le Fongite infundibuliforme, conique & pointu; on trouve ce Fongite parmi les ga-

lets des bords de la mer du Havre de Grace.

La vingt-sixieme est le Fongite infundibuliforme, qui a un trou dans le fond de son pavillon; il a été trouvé à Clichy d'Otléans, près Mont-Fermeil.

La vingt septieme est le l'orpite à cavité striée, & convexité en réseau, dont les lignes sont obliques & se

Aaij

croisent; on en trouve à la Ferriere de Larçon, sur les confins de la Tourraine & du Poirou.

La vingt-huitieme est le Porpite à concavité striée & à reseau, circonsérence crennelée, convexité vésiculaire; on l'a trouvé à Ferriere de Larçon.

La vingt-neuvieme est le Fongite conique & à très-. court pédicule en mammellon, à base circulaire; il a été

trouvé dans les environs d'Aigle.

La trentieme est le Porite à grand chapeau & à pédieule feuillé; on le trouve aux environs de Mezieres.

La trente-unieme est le Meandrite à circonvolutions étroites & rares; on le trouve sur les bords de la mer du Havre.

La trente-deuxieme est le Meandrite à circonvolutions targes & rares ; il a été trouvé fur la côte qui s'étend de

Dieppe au Havre.

La trente-troisieme est le Meandrite globulaire, de eirconvolutions épaisses, striées transversalement, & qui par leur réunion, forment quelquefois des especes d'étoiles à pans. M. Jonveau, Orfevre à Verdun, l'a trouvé à Chaumont près Danvillers, de même que la trente-quatrieme variété, qui est le Meandrite applati en dessous, un peu convexe en dessus, à circonvolutions peu contournées, pour la plûpart presque droites ou seulement coudées, & qui toutes sont transversalement & finemens striées.

La trente-cinquieme est l'Astroite applati à tuyaux divergens, qui partent d'un même endroit de la base, qui sont comme articules , & dont les étoiles ont une ligue ou environ de diametre ; il a été trouvé en Flandre.

La trente-fixieme est le Meandrite, dont la surface supérieure a des circonvolutions multipliées, rapprochées les unes des autres, & l'inférieure de groffes cannelures longitudinales; on trouve ce fossile dans les environs de Mezieres.

La trente-septieme est l'Astroite à étoiles , pentagones ou hexagones, d'une demi-ligne de diametre; il est de la carriere des Nouveaux , près Foulain en Cham-

pagne.

La trente-huitieme est l'Astroite pentagone, à étoiles, d'une demi-ligne de diamètre ; il a été trouvé dans les environs de Dax en Gascogne.

La trente - neuvicine est l'Astroite demi - sphérique, composé de plusieurs couches, à écoiles contigues, & de grois lignes de diamètre & à trente rayons; il a été

trouvé le long du chemin de Rethel à Mezieres.

La quarantieme est le Porpite elliptique, à lacune oblongue, transversale, & des deux tiers du diamètre & à bafe , qui a des cercles concentriques & des stries'; ce Porpite est des environs de Perpignan.

La quarante-unieme est le Fongite sans pédicule, légérement concave, poreux en dessus & strié en dessous;

on l'a trouvé aux environs d'Aigle.

La quarante-deuxieme est le Madreporite conique, cerclé, parfemé extérieurement de trous, & intérieure-

ment spongieux; il est des environs d'Angers.

La quarante-troisieme est le Madreporite demi-sphérique & intérieurement tubulaire; Madame la Comtesse de Rochechouart l'a trouvé dans une carriere qu'elle a fait ouvrir dans les jardins d'Agey, à quatre lieues de Dijon.

La quarante-quatrieme est la Corallinite fine , en rameaux cylindriques, qui s'anastomasent les uns aux

autres.

La quarante-cinquieme est le Madreporite (pais, gaudronné, à gaudrons circulairement contournés; il est de la Ferriere de l'Arcon.

La quarante-fixieme est le Madreporite branchu , par-Seme de traus hexagones, à côres élevés & aigus.

La quarante-septieme est le Madreporite branchu, à anneaux circulaires , dont chaque anneau & l'entre-deux des anneaux ont un rang de trous ronds. Ces deux efpeces, de même que les suivantes, ont été trouvées aux environs de Tours.

Aaiii

La quarante-huitieme est le Madreporite branchu parsemé de trous trapezes.

La quarante-neuvieme est le Madreporite branchu.

parsemé de trous pentagones ou hexagones.

La cinquantieme est le Madreporite branchu, parsemé de trous trapezes à angles très-aigus.

La cinquante-unieme est nommée par M. Guettard, le Madreporite branchu, à anneaux circulaires, garnis chacun d'un rang de trous tonds.

La cinquante-deuxieme est le Madreporite branchu,

comme articulé, parseme de trous trapezes.

La cinquante-troisieme est connue dans l'ouvrage de M. Guettard, sous le nom de Madreporite branchu, légérement coupé par des anneaux & parsemé de petits trous de différente grandeur.

La cinquante-quatrieme est le Madreporite branchu,

applati, parsemé de trous presque ronds.

La cinquante-cinquieme est le Madreporite branchu,

parsemé de trous quadrilateres.

La cinquante-fixieme est le Madreporite branchu, grêlé, parsemé de petits trous & de quelques-uns qui sont grands.

La cinquante septieme est le Madreporite applati, parsemé de trous pentagones, à bords relevés, épais & fermés d'une lame trouée dans son milieu.

La cinquante-huitieme eft le Madreporite à stries longitudinales, entre lesquelles il y a des trous ronds & à ligne spirale, qui tourne autour des branches.

La cinquante-neuvieme est le Madreporité branchu, à tiges & branches arrondies, parsemées de trous presque

ronds.

La soixantieme est le Madreporite branchu, parsemé de trous pentagones. La soixante-unieme est le Madreporite branchu , par-

semé de troux hexagones.

La soixante-deuxieme est le Madreporite branchu & côtes circulaires, & parfemé de trous oblongs ou un perb trapezes.

La soixante-trosseme est l'Aftroîte demi-cylindrique, à troites pentagones, dont les angles sont tres-obtus, qui ont huir rayons & une ligne de diamètre; oi trouvé à Lis, à quelques lieues de Meaux en Brie, de même que la soixante-quatrieme qui est un Heliolithe cylindrique, à étoiles d'une demi-ligne de diamètre & à douge rayons.

La soixante-cinquieme est un Astroite demi-sphérique, è étoile de deux lignes de diamètre, dont les cotés som spais & qui ont dix-huit rayons, dont quesques-uns sont fourchus; on l'a trouvé à la Ferriere de Larçon, sur les

confins de la Tourraine & du Poitou.

La foixante-fixieme est un Heliolithe branchu, à étoiles dispersées irrégulierement, d'un peu plus on d'un peu moins, d'une ligne de dismètre, 6 qui ont dis ou douze rayons, il s'en trouve de moins branchu, d'applati, 6 à branches plus rondes; on en rencontre de femblables à Lisi, à l'Abbaye du Val, près l'îste Adam, à Mati & à Grignon, peu éloignés de Versailles.

La soixante-septieme est le Madreporite branchu, à groffes branches & ramifications qui s' anaftomosent les unes aux autres, & qui sont parsemées de mammelou on trouve ce sossile à Viel - Saint-Remy, à Jendun, Faissault, Novien en Potcien, Wagnon, Thin-le-Mou-

tier.

La soixante-huitieme est le Calamite à tuyaux caneles & articules; il a été tiré des carrieres de Molesme.

La foixante-neuvienne est le Calamite strié longitudinalement, articulé, se dont les évolles ont deux ou trois lignes de diamètre, se doure ou quinze rizyons; on en trouve aux environs de Dax, dans la Paroisse de Saint Paul.

La soixante-dixieme est le Calamite à tuyaux noveux, qui se bisurquent quelquesois & sont terminis par une étoile à douze rayons, & qui est d'une ligne de diametre; il a été trouvé aux environs de Besançon, de même que la soixante-onzieme variété, qui est le Calamite à

Aaiv

tuyaux liffes, rarement bifurqués; terminés par une

étoile de quatre lignes de diamètre.

La loixante douzieme est le Calamite lisse à tuyaux, qui se divisent une ou deux sois en deux branches & à étoiles de six à sept lignes de diamètre; il est de Verdun.

La soixante-treizieme est le Galamite lisse à tuyaux, qui se ramisserquelquesois, & qui sont terminés par une troile de trois ou quatre lignes de diametre, & à vingt-quatre tayons, on l'a envoyé de Besançon.

La foixante-quatorzieme est le Calamite très-branchu, cercli, à toile d'une & de deux lignes de diamètre; ce fossille est de Noui, Abbaye de Bénédictins, peu éloigné de Rethel en Champagne.

La soixante-quinzieme est le Coralloide cylindrique,

blane, strie longitudinalement.

La soixante-seizieme est le Coralloide blanc, gros, grainu à trôis branches, ces deux fossiles se trouvent sur la mostrague de Fains en Normandie.

La soixante dix septieme est le Coralloide jaundire, lise à trois branches, qui soir comme articulés à leur origine, ce Coralloide est des environs d'Aigle en Normandie.

La Soïxante-dix-hunteme, est l'Heliotithe demi spherique, à étoiles de plus ou moins d'un pouce de diamètre, c' à vingt-quatre rayons iduales; ce sossille des environs de Besançon, de même que les deux suivans.

La loixante dix-neuvietne est l'Heliolithe deni-fphérique, à étoiles d'une ligne de diametre, à douze rayons alternativement minees & épais, & renfermés dans des

mammelons arrondis.

La quatre-vingtieme est l'Heliolithe irrégulier, à évoiles de plus ou moins de deux lignes de diamère, & à vingt-quatre rayons grands & vingt-quatre petits.

La quarte-vingt-mieme eft l'Heliolithe globulaire de étoiles, depuis deux jusqu'à fix lignes de diamètre, & de rayons depuis six jusqu'à douze; on nomme ce fossile,

wuf de Molesme, parce qu'il se trouve dans les carrieres de l'Abbaye de Molesme, & qu'on le taille en boule; on donne 'ce même non par cette raison à la quatre-vingt-deuxieme varièté, qui est l'Hesiolithe globulaire, à étoiles d'avrion deux lignes de diamètre, & à onze ou douge rayons sourchus.

La quatre-vingt-troiseme est l'Aftroite globulaire comprimé, à troise pentagones, ou hexagones, de plus ou mons de trois lignes de diamétre & grand nombre de rayons; ce sossille a été trouvé dans les jardins d'agey, appartenans à Madame la Cometsse de Rochegy, appartenans à Madame la Cometsse de Roche-

chouart.

La quatre-vingt-quatrieme est l'Heliolithe demi-sphérique, à étoiles d'une ligne de diamètre, & à six rayons en cœur; cet Heliolithe est des environs de Mâcon.

La quatte-vingt-cinquieme-est à Heliolithe irrégulier, pl.t., à étoiles d'une ligne de dismètre, & à fix rayons en cœur, sire l'une & Pautre surface; ce fossile a été trouvé à l'Abbaye du Val, située près de l'Ille Adam.

La quatre-ving-trieme est l'Helaolithe inrégulier, plus, à évoiles d'une ligne ou un pou plus de diamètre, à fix reyons ; entourées d'un rebord, & differsées sur la surface supérieure qui est d'un riflu spongieux & sels-fin; cet Héliolithe est de Dax en Guscope.

La quatre-viage-septieme est l'Astroite circulaire à furfaces plutes, à étoiles poligones, irrégulieres d'une, deux, trois E quatre lignes de diamètre & à rayons simples; cet Astroite se trouve dans la Paroisse Saine

Paul, près de Dax en Gascogne.

La quatre-vingt-huitieme est l'Heliolithe arrondi, de étoiles d'un ponce de diambire C de vingt-quatre rayons au moins; cet Astroite vient des environs de Besanicon.

La quatre-vingeneuvieme est l'Afrone demi - spherique bo sfele, à étoiles d'environ une ligne de diamètre, à douze rayons un peu ondés, qui s'entrecheuêtrent les

uns dans les autres ; ce fossile a été trouvé dans la montagne de Saint-Mihiel.

La quatre-vingt-dixieme est l'Heliolithe irrégulier , à étoiles de deux lignes de diamètre, & à vingt - quatre

rayons fins ; il est des environs de Toul.

La quatre-vingt-onzieme est l'Heliolithe irrégulier, à étoiles d'une ligne de diametre, à douze rayons alternativement minces & épais, & renfermés dans des mammelons arrondis; il est des environs de Besançon, de même que la variété suivante.

La quatre-vingt-douzieme est l'Heliolithe irrégulier, plat, à étoiles de quatre ligne de diametre, entourées d'un rebord & à trente rayons alternativement minces &

épais.

La quatre-vingt-treizieme est l'Astroite à étoiles pentagones ou hexagones, d'un demi-pouce de diamètre & à plus de quarante-huit rayons; cet Astroite est près de la côte d'Étain, endroit peu éloigné de la Folie-Renard, à une demi-lieue de Verdun.

La quatre-vingt-quatorzieme est l'Astroue à étoiles pentagones ou hexagones, d'un demi-pouce de diametre. qui ont un couverele, qui ont plus ou moins de quarante rayons, qui partent d'un centre mammeloné & qui forment une espece de dentelure au couvercle; cet Astroite est de Chaumont, près d'Auvillers, à trois lieues de Verdun.

La quatre-vingt-quinzieme est l'Astroite tubulaire, à étoiles d'une ligne de diametre , à fix fayons en caur , qui apissent intérieurement les côtés des tuyaux. M. Guerrard a trouvé de ces Astroites le long du chemin qui conduit du Millerault à Mortagne, à environ un peu

plus de la moitié du chemin.

La quatre-vingt-seizieme est l'Heliolithe conique, à étoiles dispersées irrégulierement, d'un peu plus de deux lignes de diamètre, à rayons fourchus; il a été trouvé à la Ferriere de Larçon, sur les frontieres de la Tourraine & du Poitou.

La quatre-vingt-dix-septieme est l'Heliolithe presque eylindrique, à é:oiles d'une ligne de diamètre, & à douze rayons alternativement minces & epais; ce fossile est des environs de Besançon, de même que le suivant.

La quatre-vingt-dix-huitieme est l'Heliolithe cylindrique à étoiles faillantes, d'un peu plus ou d'un peu moins de deux lignes de diamètre, & à doure rayons alternativement minces & épais; il est des environs de

Besançon. La quatre-vingt-dix-neuvieme est l'Astroite ramifié, à groffes branches, arrondies & à étoiles pentagones ou hexagones, d'une ligne de diamètre; cet Aftroite est des

environs de Dax en Gascogne, de même que les deux fuivans.

La centieme est l'Astroite ramifié à grosses branches rondes , à étoiles d'environ un pouce de diametre, qui ont plus de trente-fix ou quarante rayons.

La cent unieme est l'Aftroire ramifié, à étoiles d'en-

viron une demi-ligne de diametre.

La cent deuxieme est le Calamite très - branchu, à étoiles de deux lignes de diamètre ; ce fossile est des environs de Besançon ou de Gray.

La cent troisieme est le Caralloide strit longitudinalement; ce Coralloïde a été trouvé à l'Abbaye du Val, de même que le suivant.

La cent quatrieme est le Coralloide branshu, ftrié longitudinalement. La cent cinquieme est le Coralloide blane, branchu &

Liffe ; il est des environs de Soissons. La cent fixieme est le Coralloide bifurqué, firié lon-

gitudinalement ; il est de l'Abbaye du Val.

La cent septieme est le Coralloide bifurqué, strié longitudinalement & plus gros ; il a été trouvé à Chatillonfur-Seine, on en trouve de semblables dans les environs de Besançon.

La cent huitieme est l'Heliolithe très - ramifié, à branches rondes, à étoiles d'un peu plus ou d'un peu moins de deux lignes de diamètre, & à dix rayons : il a été trouvé dans les environs de Soissons.

. La cent neuvieme est l'Aftroire à surface plate, à étoiles de trois ou quatre lignes de diametre ; M. Venel

l'a trouvé à Gabian.

La cent dixieme est l'Heliolithe à surface plate & à éroiles de plus ou moins de deux lignes de diamètre; ce fossile est des environs de Castillon sur Dordogne.

La cent onzieme est l'Heliolithe à étoiles de trois à quatre lignes de diamètre & à vingt-quatre rayons au

moins : ce fossile est de Fontaine Françoise.

La cent douzieme est l'Astroite à étoiles, de plus ou moins d'un demi-pouce de diamètre, irrégulierement peneagones ou hexagones, & à tuyaux comme articulés; ca fossile se trouve dans les montagnes des environs de a, on en rencontre aussi près de Verdun.

La cent treizieme est l'Heliolithe conique à étoiles de - erois lignes de diamètre , & à plus de douze rayons ; il

est des environs de Besançon.

La cent quatorzieme est l'Heliolishe oblong, applasi, à étoiles de deux lignes de diamètre & à douze rayons; il a eté trouvé dans les environs de Toul.

La cent quinzieme est l'Aftroite à étoiles pentagones, a vingt-quatre ou vingt-cinq rayons, alternativement épais & minces, & dont l'étoile a jusqu'à trois lignes de diameire ; il est des environs de Besançon.

La cent seizieme eft l'Heliolithe à étoiles , d'une ligne de diamètre, à environ quarante-huit rayons; cet Aftroite est des environs de Besançon.

La cent dix-septieme est l'Heliolithe à troiles d'une ligne de diamètre, à douze rayons; il oft aussi des envi-

rons de Besançon, de même que le suivant.

La cent dix-huitieme & derniere variété est l'Heliolithe à étailes d'une ou deux lignes de diametre, & qui ont comme un rebord.

#### CORNES D'AMMON.

N donne le nom de Corne d'Ammon à une pierre orbiculaire, qui a des circonvolutions spirales, tournées fur elles-mêmes, qui finissent en diminuant au centre . & qui représentent en quelques sortes la figure de la Corne de Jupiter Ammon ou celle d'un Belier, ou pour mieux. dire, un Serpent entortillé fur lui-même; parmi ces pierres il s'en trouve souvent de globuleuses, quelquefois. de plates ou de comprimées, & elles ont une superficie, tantôt striée, tantôt liffe, tantôt tuberculeuse, & souvent marquée de belles arborifations ou de feuillages dentelés.

M. de Justieu a observé dans un Mémoire qu'il a lu à l'Académie Royale des Sciences en 1722, que cette pierre figurée, n'étoit autre chose que la pétrification d'une coquille marine, univalve, vraisemblablement de la famille des Nautiles, quoiqu'elle ait cependant des caracteres qui la différentient, & en effet il est actuellement prouvé, que la Corne d'Ammon pétifiée a son analogue marin. M. Janus Plancus ou Bianchi, en a découvert dans le fable de la mer, près de Rimini, une infinité de petites qui ne faisoient que sortir de l'œuf & qui étoient de différentes especes, elles y étoient même en si grand nombre, qu'une once de sable en contenoit jusqu'à onze mille, & elles étoient d'ailleurs si légeres, que cent trente n'égaloient pas le poids d'un grain de froment. Dans l'ouvrage de Gualter sur les fossiles. il est fait mention de trois especes de Cornes d'Ammon marines; ces coquillages sont orbiculaires, composée de même que les analogues fossiles de plusieurs circonvolutions spirales, tournées sur elle-même, & qui finisfent en diminuant au centre ; les volutes en sont séparées en dedans en plusieurs concamérations ou cellules fer-

mées & traversées dans leur intérieur d'un petit ruvau ou syphon, qui passe de l'une à l'autre comme dans les Nautiles; mais ce qui la distingue des Nautiles, c'est qu'elle a plus de volutes apparentes à l'extérieur, que la bouche en est moins ouverte & la figure plus arrondie.

Les Cornes d'Ammon pétrifiées se trouvent en grand nombre dans tous les pays, la plûpart de celles qu'on voir, ont le novau formé dans le coquillage qui est détruit; leur structure & leur anatomie sont très-curieuses; en les examinant, on remarque qu'elles sont toutes composées de cellules, de vertebres, d'articulations & d'un Typhon. Ces vertebres qu'on appelle spondydolithes, ont des découpures qui se joignent trés-exactement; les angles saillans d'une piece se joignent parfaitement aux angles rentrans de l'autre & les lient fort solidement, en formant sur la surperficie des ramifications ou des arborifations fort curicules.

Nous allons actuellement faire l'énumération des principales especes de Cornes d'Ammon; c'est par-là que

nous terminerons l'article qui les concerne.

La premiere est la Corne d'Ammon lisse & comprimée, fouvent entierement arborifée, a dos entier & aigu, fans épines. La seconde est la Corne d'Ammon lisse & comprimee

à peu de volutes ; souvent arborifée , à dos épineux. La troisieme est la Corne d'Ammon lisse, à dos arrondi

& Sans épines.

La quatrieme est la Corne d'Ammon lisse, à dos crénelé ou dentelé, à simple & double crénelure, médiocrement comprimée.

La cinquieme est la Corne d'Ammon comprimée à petites stries, à dos aigu.

La fixieme est la Corne d'Ammon à stries simples , à dos arrondi, sans épines. La septieme est la Corne d'Ammon à stries rares,

simples , épaisses & relevées en bosse , à dos arrondi. La huitieme est la Corne d'Ammon à stries bifourchues

B trifourchues, divisées en plusieurs branches, à dos arrondi.

La neuvieme est la Corne d'Ammon à stries bi & trifourchues, avec une seule volute apparente, à grande bouche, & à dos arrondi en sorme de nautile.

La dixieme est la Corne d'Ammon à stries rares & endoyées, à dos entier.

La onzieme est la Corne d'Ammon à stries rares & ondoyées, à des épineux.

La douzieme est la Corne d'Ammon à stries simples ou fourchues, à dos crénelé & dentelé.

La treizieme est la Corne d'Ammon à stries rares, simples ou bi-fourchues, en relief, qui se terminent en deux rangs d'épines, qui bordent les deux côtés du sillon du dos.

La quatorzieme est la Corne d'Ammon à stries rares & simples, avec une épine simple au dos, qui sort d'entre deux sillons.

La quinzieme est la Corne d'Ammon à stries simples, à dos triplement crénelé, dont l'épine du milieu s'éleve sur les deux autres rangs.

La seizieme est la Corne d'Ammon tuberculeuse & lisse, à un ou deux rangs de petites tubercules rondes, placées sur la superficie de la volute extérieure, à dos entier.

La dix-septieme est la Corne d'Ammon tuberculeuse & sisse, à deux rangs de tubercules, dont l'un est rangé autour du centre, de sigure cylindrique, & l'autre est placé au milieu de la volute extérieure à dos entier.

La dix-huitieme est la Corne d'Ammon tuberculeuse & lisse, avec des tubercules cylindriques rangées autour du centre à dos sillonné.

La dix-neuvieme est la Corne d'Ammon suberculeuse & striée, à stries simples & noueuses, en relief, avec un rang de subercules vers le dos, à dos épineux.

La vingtieme est la Corne d'Ammon tuberculeuse, à

firies bifourchues on relief, avec des tubercules rondes & l'origine de La bifurcation , à dos entier.

La vingt-unieme est la Corne d' Ammon tuberculeuse, à stries simples & ondoyantes, avec des tubercules épi-

neuses & pyramidales.

La vingt-deuxieme eft la Corne d'Ammon tuberculeufe strice & arborife, extrêmement globuleuse, en forme de citrouille, à dos fort large, dont les stries finissent des deux côtés par des tubercules élevées, elle en est comme. courounée.

#### CRAIE.

EST ure terre qui est seche, farineuse, calcaire, pour l'ordinaire en masse, qui teint les doigts & l'eau, & qui ne se vittifie que par l'addition du sel alkali; si on, en croit Henckel, c'eft une terre primitive, & en effet il est probable qu'elle a été formée à l'instant de la création ou du moins du tems du déluge, puisqu'on en trouve. des montagnes entieres; une partie de la Province de Champagne est même totalement de Craie.

Vallérius en diftingue de plusieurs especes; la premiere,. sclon lui, est la Craie blanche. Creta argentaria, c'est une vraie terre cretacée, compacte, serrée, & dont la couleur est toujours blanche, il y a deux variétes, dont l'une est friable, Creta non faxosa, c'est-à dire, peu compacte, & par consequent très-propre à dessiner & à. écrire; & l'autre dure, Creta dura faxofa, on est obligé d'humecter cette variété avant de s'en servir pour dessiner & pour écrire. Vallérius observe au sujet de cette. Craie, que si on la réduit en poudre fine, & si après l'avoir fait bouillir pendant deux ou trois heures, on la fait évaporer, elle devient à la fin jaunâtre, prend un goût falin, entre en effervescence avec l'huile de vitriol

Le plus encore avec l'eau forte, & teint le syrop de violette en verd, ainsi que la teinture de tournesol, & il conclut delà qu'elle contient de l'alkali.

La feconde espece est la Craie pyriteuse, connue communément sous le nom de Craie blanche d'Angle-ettere, Creta aqua frigida esfervescens; son jette de certe Craie dans l'eau, elle y cause une esservescence si grande, qu'on y peut cuire un œus; on la trouve quelquesois mêlée avec les eaux thermales où elle surnage, c'est peut-être même ettre craie qui rend ces oaux chaudes.

La troisieme espece est la Craie toseuse, Cieta tophatea; elle est peu compacte, blanche, grossiere, inégale, & se trouve en grumeaux ou en morceaux dérachés les uns des autres; cette Craie paroit, avoir les propitérés de la chaux, du moins à en juge; par la distillation & par les différentes analyses qu'on en a faires, aussi la regarde-t-on comme le commencement de la pierre ealcaire.

La quatrieme espece est le lait de lune, Agaricus mineralis, Vall. Cette espece de Craie est selon Vallérius. très-fine & très-déliée , fort blanche, très-légere, & dong les particules ne tiennent point les unes aux autres ; Vallérius en distingue de deux variétés, l'une qu'il appelle le lair de lune fossile, & l'autre la farine fossile. La premiere variété se trouve dans les sources & dans les fentes & creux qui sont dans l'intérieur des montagnes, & ce n'est souvent qu'une stalactite décomposée & réduite en poudre; la farine fossile qui est la seconde variété, est un peu plus molle & plus blanche que la premiere, on y remarque même un peu d'humidité, on la rencontre quelquefois en plein champ, de même que dans les fentes & creux des montagnes, mais elle est toujours expofée à l'air; on diroit qu'elle a été apportée par le courant des caux, & qu'elle s'y est trouvée ainsi déposée par leur évaporation. Quand les gens du commun remarquerent pour la premiere fois cette espece de Craie, ils erurent que c'étoit de la farine qui leur étoit envoyé du

Tome III.

Ciel; quelques uns s'aviserent même d'en faire du pale & d'en manger, mais ils apprirent bien vîte aux dépens de leur vie, qu'elle en pouvoit êtte la différence.

Nous observerons ici au sujet du lait de lune, 1° que comme les particules qui le constituent sont sans tenacité & sans liaison, il est impossible de faire avec cette subtrance des vases, dont la forme se soutienne après qu'ils ont été séchés; cette espece de Craie demeure tou,ous aride & farineuse, on ne doit donc pas la regarder, dit Vallérius, comme une manre, pussque celle-ci est carable de se lier & d'êtte travaillée, 3' ailleurs le poids & la viscosité mettent nécessairement une différence entre ces deux especes de tette; cependant Linnéus place indistinctement toutes les Craies dans le genre des marnes.

Nous observerons so, que quoique Vallérius prétende que le Lac luna est une espece de Craie, cependam M. Bertrand le lui dispute dans son Dictionnaire des Fossiles; celui-ci au contraire le place parmi les stalacties, se la raison qu'il en donne, c'est qu'il se forme de même que ces corps par une liqueur qui distille dans les cavernes; il pense la même chose de la Craie coulante, quirement du gular, qui est la cinquieme espece de Craie

selon Vallérius.

Cette espece; medulla fluida, dit Vallérius, est une terre creacée coulante, qui se seche néanmoins & se durcit quesquefois; quand elle dégoûte ou découle sans discontinuer, elle forme des stalactites, M. Bertrand a donc raison de la placer parmi ces corps; il y a deux variétés de Craie coulante, la blanche, guhr album, & la cendrées, guhr cinereum; la première est fliquide comme du lair, elle se trouve ou à l'air libte, ou dans le sond des mines & des fouterreins; & la séconde est grise & paisse, elle a la conssistance de la bouille ou du gruaut.

La fixieme espece de Craie, toujours selon Vallérius, est la terre calcaire, creta pulverulenta humacea, alba, vel cinecea. C'est une espece de terre seche, pèu compacte, en poussiere; dont les parties sont plus ou moins

387

groffieres; on diftingue la terre calcaire melée avec du tetreau, calx nativa humo mixia; elle est ités-facile à reconnoître parles parties terrestres qui lui son melées, & par les propriétes calcaires, c'est la premiere variété de cette espece, La seur de chaux, calx nativa aquis supernatans vel mixia; est la seconde ; on la rencontre pour l'ordinaire dans les eaux thermales & autres eaux minérales, elle est ou mêlée avec l'eau, ou elle y suriage.

La septieme espece est la Craie d'un rouge soncé. Creta rubens sulsa; cette Craie est de couleur brune, un peu serme & compacte, néanmoins douce & sine au

toucher, elle fond dans la bouche.

La huitieme & derniere, selon Vallerius, est la Craie verte, Creta viridis; elle est compacte, de couleur verte, & devient rouge par la calcination. La Craie blanche est très-commune en Champagne, en Bourgogne, à Meudon près de Paris, & dans différens autres endroits du Royaume; quoique cette substance ait peu de solidité, on l'employe cependant très-bien pour batir. Presque toute la ville de Rheims en Champagne s'en trouve bâtie, il est vrai que la Craie dont on se sert pour ces bâtimens, a un peu de solidité; pour ce qui concerne celle qui est tendre & friable, elle est trèsbonne pour fertiliser les terres qui sont trop argilleuses, on en fait des crayons pour le dessein. Le blanc de Troye, qui est si utile pour blanchir les plasonds, les couvertures de laine & certains gros draps, n'est que de la Craie.

Quand on méle de la Craie blanche avec des liqueurs acidos, elle fermente, c'est la raison pour laquelle on l'employe comme une terre alkaline ou absorbante, & souvent même avec succès; elle est très-propte pour doucir la lymphe de l'estomac qui est trop acide, & elle convient, dans les miladies qui dépendent de ce, vice, Les Allemands s'en servent pour appaiser l'ardeur de l'estomac, qu'ils appetique s'ore, de qui vient, el as bile

qui y bouillonne; elle n'est pas moins utile dans la toux violente qui est occasionnée par une pituite âcre, elle arrête l'écoulement trop abondant du sang, elle sait

même mourir, à ce qu'on dit, les vers.

On donne la Craie seche depuis un scrupule jusqu'à un gros, ou on en fait une décoction appellée dans la pharmacopée de Bathes, décottion de Craie; elle se prépare de la maniere suivante. On prend pour la faire, de la Craie blanche pulvérisée une demi-livre, on la fait bouillir dans trois livres d'eau claire jusqu'à réduction de deux livres; après que la partie la plus groffiere s'est précipitée au fond, on verse celle qui l'est moins & qui ressemble à du lait, à laquelle on ajoute une suffisante quantité de sucre rosat ou de quelque syrop convenable; on en fait boire abondamment, ou bien on fait une émulsion de cette décoction, en y pilant peu - à - peu deux gros de chacune des quatre grandes semences froides, ajourant à la colature deux gros de cette Craie bien alcoholisée, deux onces de syrop de tustilage, ou de grande consoude ou quelqu'autre syrop suivant les circonftances; on en fait boire au malade de tems en tems.

La Craie mêlée avec le lait empêche qu'il ne s'aigriffe dans l'estomac; on la recommande à l'extérieur pour sécher les plaies, les ulceres & les crevasses des mame

melles.

# CRAIE DE BRIANÇON.

L'EST une pierre graffe, talqueuse, d'un blanc verdatre, elle ne se dissour point dans les acides comme les Craies, c'est improprement qu'on lui a donné ce nom, elle est réfractaire au seu; on l'employe pour ôtre les taches de dessus et drap, on s'en sert encore en gusse de crayon sur les étosses; cette pierte talqueuse se trouve aux environs de Briançon, d'où elle a pris son nome.

## CRAYON.

ON donne en général ce nom à plusieurs substances terreuses, pierreuses, minérales, colorées, on. s'en ser pour tracer des lignes, dessiner, peindre au pastel; on taille pour l'ordinaire ces matieres & on leur donne une forme propre à être mise dans un portre-crayon.

### CRAYON NOIR.

EST une espece de pierre schisteuse, noire, tendre, friable, dont les Charpentiers & les Dessinateurs, se servent pour tracer des lignes; on en trouve en quantité à la Ferriere-Bechet, entre Séez & Alançon en Normandie. Cette pierre a une saveur acre, styptique; &c une odeur bitumineuse, elle se décompose facilement à l'air , à la maniere des pyrites sulfureuses ; elle fournit alors du vitriol martial, & peut noircir la teinture de noix de galle ; si on l'expose au seu, elle brûle un peu, & de noire elle devient rouge, quelque fois cette pierre contient de l'alun ; elle a aussi la propriété de faire effervescence avec les acides. Cette derniere est singulierement propre pour engraisser les vignes, aussi dans quelques endroits de l'Allemagne, les habitans amassent-ils de la pierre noire atramentaire, la mettent-ils en tas & la laissent-ils décomposer jusqu'à ce qu'elle soit réduite dans une espece d'argille, après quoi ils la disposent en guise de fumier sur les terreins à vigne qu'ils veullent engraisser; par cette opération ils font périr les vers qui montent aux sarmens, & ils améliorent en même-tems le sol, & le fruit de la vigne prend pour lors un goût d'ardoife, tel qu'il se remarque communément dans le ВЬііі

390

vin de Moselle. En plusieurs pays on teint avec cette pierre les cheveux en noir & les sourcils, on en compose aussi des dépilatoires; cette pierre se nomme terre à vigne, après être btoyée, esse devient dissoluble dans l'huile.

#### CREUSET.

FST un vaisseau de tetre en forme de gobelet, destiné à fondre les ménaux & à mettre sur le feu pour des opérations qui demandent un grand degré de chaleur; on fabrique les bons creusets avec différentes sortes de terre réstractaires,

# CRYSTALLIS ATION.

N appelle crystallisations ou fossiles crystallises. toures les matieres pierreuses, minérales ou métalliques, qui se tirent du sein de la terre, sous une forme strice ou anguleuse, avec une figure à peu près déterminée, cubique, prismatique, polyèdre, &c. Ces fossiles crvstallisés approchent des fossiles proprement dits, dont ils ont emprunté le nom ; la crystallisation des fossiles & métaux paroît se faire dans tous les corps naturels, selon les mêmes loix que la crystallisation des sels dans le laboratoire des Chymistes; l'aggrégation lente des parties homogènes & constituantes des corps accompagnée de certaines circonstances, les fait passer de l'état de fluides à celui de solides, & ce qui prouve parfaitement cette vérité, c'est que des corps etrangers, tels que des gouttes d'eau, des insectes, des plantes, &c. se trouvent souvent dans la plupart des crystallisations; de pareils morceaux sont souvent dûs au hasard, & les Curieux en

ernent leurs cabiness. On donne le nom de fluors aux différentes cryftallifations colorées, de quelque nautre qu'elles puillen être; elles font colorées, comme il est démonté dans tous les Auteurs, par des substances métalliques qui ont été mise en dissolution dans le sein de la terre, & entraînées par les eaux ou élevées sous la forme de vapeurs, qui se sont étunies à la matière encoire liquide, dont les crystaux devoient être formés. La couleur indique toujours la nature des métaux colorans, si le stuor et verd ou bleu, c'est le cuivre qui l'a ainsi coloré; s'il est jaune, c'est le plomb; & s'il est rouge, quelquesois même bleu, c'est le fer; la forme de ces crystallifations varie aussi selles de plomb font cubiques, celles d'étain, pyramidales; celles de fer, homboides.

M. Romé de l'Isle, a publié en 1772, un Traité excellent fur les crystallisations; nous ne pouvons mieux faire que d'en donner l'extrait dans cet article, c'est le vrai moyen de le rendre intéressant. Ce Naturaliste divise son essai en quatre parties, la premiere traite des crystaux salins; la seconde, des crystaux pierreux; la troisieme, des crystaux pyriteux; & la quatrieme, des crystaux métalliques. Il fait précéder ces quatre parties d'un discours préliminaire sur les Crystaux en genéral, où il tâche de montrer l'analogie qu'ils ont entr'eux. même à ne les considérer que par leur forme extérieure, & pour rendre cette analogie plus palpable, notre Auteur a joint à cet ouvrage un Tableau crystolographique . distribué en dix colonnes; la premiere décrit la figure & les proportions du prisme de chaque crystal; la seconde, la figure & les proportions des pyramides; la troisieme donne le nombre & la figure des côtés du prisme; la quatrieme, le nombre & la figure des côtés des pyramides; la cinquieme, le nombre total des côtés de chaque crystal; sa fixieme, le nom des sels; la septieme, le nom des pierres; la huitieme, le nom des minéraux; la neuvienre cite les planches de l'ouvrage

où sont représentés ces crystaux; & la dixieme enfin ;

cite les figures données par Linnéus.

La crystallisation des corps, dit M. Romé de l'Isle, c'est-à-dire, la propriété qu'ont certains corps d'affecter. une figure polyèdre déterminée, est un des plus curieux phénomenes de la nature, & un de ceux, dont on peut dire que la découverte est due à notre siecle, par le grand nombre d'observations qui en constatent la réalité; il est inutile de rapporter ici le sentiment des anciens au sujet des cryftaux, ils regardoient tous leur.forme comme un effet isole sans en rechercher, la cause; il n'en fut pas de même des modernes, ceux-ci ayant observé ces formes angulaires dans un très grand nombre de substances. salines, pierreuses & métalliques, commencerent à soupconner une loi fondamentale de la nature, en vertu. de laquelle les parties intégrantes d'un corps, séparées les unes des autres par l'interposition d'un fluide, sont déterminées à se rejoindre & à former des masses solides d'une figure réguliere & constante, c'est ce qu'ils nommerent crystallifation; ils donnerent par consequent une fignification beaucoup plus étendue au nom du crystal, & sans s'arrêter comme les anciens, à la transparence & à l'opacité de ces substances, ils qualifierent en général de ce nom, tous les corps du regne minéral, auxquels, ils trouverent une figure polyèdre & géométrique, c'està-dire, composée de plusieurs faces planes & de certains angles déterminés, soit que ces corps fussent diaphanes ou non, de sorte qu'aujourd'hui on dit des pierres opaques, des pyrites & des minéraux qui ont des formes régulieres, qu'ils sont crystallisés, comme on le disoit autrefois des pierres transparentes & des sels.

M. Kehlet réduit tous les cryftaux connus à quatre classes disférentes, notre Auteur fuir cette division. Les crystaux failns qui forment la premiere classe, fonc eux dont le principal caraftere est d'être folubles dans l'eau; les crystaux piezeux forment la secondo classe, ils sont le plus souvent transfarens & nes suprant point dans le,

Feu; dans la troisteme sont compris tous Les crystaux pyriteux, ou sulfurcux & arsenicaux, ils rendent une tumée desagréable, quand on les expose au seu; la quatrieme ensin comprend les crystaux métalliques, ils se sondent dans le seu.

En général la crystallisation est si essentielle aux sels. qu'on peut bien regarder ces corps, comme le principe de toutes les formes angulaires & polyèdres qui se prèsentent dans les autres substances du regne minéral; quelques variées que soient ces formes, ajoute notre Auteur, il se trouve tant d'analogie entre celles des uns & celles des autres, qu'on ne peut raisonnablement douter que les fels n'ayent déterminés les parties pierreuses, pyriteuses & métalliques, à prendre telle ou telle figure. qui est propre à ces sels. M. Linnéus a fait même de ce principe la base de son système lapidaire. M. Romé de l'Ine, explique ensuite sa pensée sur la théorie des crystaux; quand je dis que cette théorie, c'est l'Auteur qui parle, relativement à la figure géométrique de ces corps, peut jetter un grand jour sur cette partie de l'histoire naturelle, je suis bien éloigné de vouloir insinuer qu'un Géometre puisse jamais rendre raison de la formation des différens mixtes, par des spéculations purement géométriques. Je ne prétends pas non plus, continue-t-il, que les figures que ces mixtes nous présentent, doivent être prises en toute rigueur, où qu'elles ayent jamais la régularité & la précision de celles que les mathématiques nous décrivent, je veux dire seulement que ces figures, malgré leurs variétés sans nombre, se trouvant être les, mêmes, ou à peu près les mêmes, dans diverses substances falines, pierreuses, métalliques, semblent indiquer dans ces substances une affinité cachée, qu'on parviendra peut-être un jour à découvrir ; quoiqu'il en soit , la nature ne fait rien au hasard, les formes régulieres & constantes qu'on rencontre dans certains corps du regne minéral, doivent donc nécessairement reconnoître une cause efficiente, mais qu'elle peut être cette cause? Notre

394

Auteur rejette pour l'explication de la formation des crystaux, les germes qu'avoit admit l'Auteur du livre intitulé de la Nature; on ne peut l'expliquer, selon M. Romé de l'Isle, qu'en supposant que les molécules intégrantes des corps, ont chacune, suivant la nature qui lui est propre, une figure constante & déterminée, & que celles de ces molécules qui ont entr'elles quelqu'analogie, tendent réciproquement à se rapprocher & à s'unir, tantôt par toutes leurs faces indistinctement, tantôt par celles de ces faces qui peuvent avoir entr'elles le contact le plus absolu & le plus immédiat ; mais comme les premiers élémens des corps, dit M. Romé de l'Isle, nous seront probablement toujours inconnus, on ne peut déterminer que la figure des élémens secondaires. Parmi ceux-ci les sels tiennent sans contredits le premier rang; tous, si on en excepte cependant un petit nombre, qui restent toujours sous une forme fluide . prennent par le rapprochement de leurs molécules intégrantes, une figure déterminée qui est toujours essentiellement la même dans chaque espece de sels; le sel marin est toujours cubique; le nitre, prismatique; l'alun, pyramidal; le vitriol, rhomboïdal; mais néanmoins ces figures se trouvent plus ou moins parfaites, plus ou moius régulieres, selon que le rapprochement de leurs parties constitutives a été plus ou moins favorisé ou dérangé, & fuivant le plus ou le moins de pureté du fluide qui les tenoit en dissolution. On n'a pas jusqu'à présent distingué avec assez de soin les formes primitives de celles qui réfultoient de leur mêlange ou de leur confusion, & c'est ce qui a retardé jusqu'à présent le peu de progrès qu'on a fait dans la connoissance des formes propres & essentielles à chaque espece de sel; il importe donc d'autant plus de distinguer, dit M. Romé de l'Iste, dans les crystaux des fels, les formes primitives de celles qui ne sont qu'accidentelles, que le changement des premieres suppose nécessairement une différence de forme ou d'action dans les molécules constituantes, & par conséquent des

propriétés différentes dans les fels produits par la combinaison de ces molécules; v.g. le sel de glauber est prismatique hexaedre; le tartre vitriolé, pyramidal hexaedre; l'alun pyramidal, octaedre; le vitriol verd, rhomboïdal hexaedre; le vitriol bleu, rhomboïdal dodécaedre; le vitriol blanc, prismatique quadrangulaire terminé par deux pyramides aussi quadrangulaires; tous ces différens sels sont néanmoins d'un seul & même acide, qui est le vitriolique uni dans le premier à l'alkali marin; dans le second, à l'alkali fixe végétal; dans le troisieme, à une base argilleuse; dans le quatrieme, au fer, dans le cinquieme, au cuivre; & dans le fixieme, au zinc. Le changement de forme occasionné par le changement de base, est encore très-sensible dans le nitre ordinaire, qui est prismatique, & le nitre quadrangulaire ou cubique, qui a fix faces rhomboïdales, quoique dans l'un & dans l'autre ce soit le même acide nitreux, uni dans le premier cas à l'alkali fixe végétal, & dans le second à l'alkali ma-

Ces exemples doivent suffire pour démontrer, dit M. Romé de l'Isle, combien un même acide est susceptible de formes différentes, suivant les bases auxquelles il est uni. Ce qui se passe dans la crystallisation, peut très-bien indiquer la marche de la nature dans la formation des autres substances crystallisées; on y remarque 1°. que l'effet immédiat de la crystallisation, est la réunion de plusieurs molécules salines en masses polyedres & déterminées ; 2° que ces molécules ont l'admirable propriété de s'unir plusieurs ensemble, en gardant entre elles un ordre symétrique, tel qu'elles forment des corps réguliers & différentes figures suivant la nature de chaque sel; 3°. que cette réunion ne peut s'opérer si ces molécules n'ont été préalablement dissoutes & séparées les unes des autres par l'interposition d'un fluide : 4º. que c'est par l'évaporation, le refroidissement ou la

396

Toustraction d'une partie de ce fluide , que ces molécules Se rapprochent & parviennent à se toucher & à s'unir; 5° que par conféquent le concours de l'air, ou bien celui du chaud & du froid , font également nécessaires à la crystallisation; 6°. que la réunion des molécules intégrantes peut aussi avoir lieu, lorsqu'elles sont parvenues un tel degré de proximité, qu'elles puissent aisément franchir l'espace qui les sépare, par la tendance qu'elles ont entr'elles; 7°. que ces molécules forment des maffes d'une figure constante & réguliere , lorsquelles ont le tems & la liberté de se joindre les unes aux autres par Les faces qui sont le plus disposées à cette union; 8°. que ces mêmes molécules forment des masses irrégulieres & variées à l'infini, lorsque la soustraction du fluide interposé se fait si promptement, que les parties qu'il sépare le trouvent rapprochées, & dans le point du contact avant d'avoir pu prendre respectivement les unes aux autres la position vers laquelle elles tendent naturellement; 9°. qu'un effet semblable peut provenir de l'agitation qu'auroit éprouvé le fluide dans le tems de la crystallisation; 10° enfin que l'eau entre dans la formation des crystaux salins, comme partie constituante, sans que cette eau soit pour cela essentielle à la nature de ces fels, puisqu'on peut la leur enlever sans qu'ils perdent leurs propriétés, quoique la forme du crystal ne puisse subsister sans elle. Tout ce qu'on vient de dire de la maniere dont les sels

se crystallitent, peut s'appliquer aux pierres, aux pyrites & aux minéraux; on en exceptera néamoins la préfence de l'eau, comme partie primitive intégrante, qui n'est propre qu'aux sels & qui est une des principales causes de leur dissolution, & quand nous disons que l'eau m'entre point comme partie pinitive intégrante dans les crystallisations pierreuses, sulfureuses & métalliques, nous entendons seulement l'eau simple & dégagee de fout autre principe, & non pas l'eau déjà combinée, & lans l'état de principe secondaire, car c'est au contraire à l'aide de cette combinaison, que l'eau devient le principe essentiel & universel de toute crystallisation.

Si aux traits de reffemblance qu'on remarque dans la maniere de cryftallifer des fubstances salines & celles des autres substances minérales, on ajoute, continue M. Romé de l'Isle, l'analogie des formes de leurs cryftaux, il n'y autre guète lieu de douter que les uns n'ayone avec les autres quelque principe commun.

Après le discours préliminaire, dont nous venons de rapporter le précis, M. Romé de l'isse entre en mathere; il commence par les sels; comme nous aurons occasion d'en parler à l'article qui les concerne, nous no donnerons pas ici l'extrait de cette première partie, nous réfervant d'en faire mention dans la suite de ce Dictiona

maire.

La seconde partie du traité que nous analysons, come prend les crystaux pierreux, la crystallisation des pierres, qu'elle qu'en puisse être la cause, dit M. Romé de l'Isle, est beaucoup plus ordinaire dans le regne minéral qu'on ne se l'imagine; sans parler de celles qui font en grandes masses, dont les couches paroissent affecter dans leurs coupes & leurs inclinations, diverfes. figures polygones déterminés; on observe que la plûpart de celles qui sont en petites masses, prennent en se crystallifant, des formes fi régulieres & si variées, qu'il n'y a pas un seul polyedre géométrique, dont on ne puisse présenter le modele façonné par la nature même dans les entrailles de la terre. Les spaths fusibles & calcaires; les quartz & crystaux de rocher, les sélénites, les talcs, les mines, & en général toutes les pierres transparentes sont les substances pierreuses auxquelles on remarque des formes angulaires plus déterminées; leur transparênce indique la pureté & l'homogénéité de leurs principes; nulle crystallisation ne pouvant se faire sans le concours de l'air & de l'eau, ou d'un fluide quelconque, al est évident que c'est dans les lieux seuls où ces agens

principaux peuvent avoir accès, qu'on doit trouver des corps cryftallifés, auffi l'expérience nous apprendelle que c'eft dans les fentes & les cavités que l'aiffent entr'eux les lis pietreux des montagnes qu'on les trouves d'ailleurs les corps étrangers, les gouttes d'euu & les couleurs qu'on remarque fouvent dans les divers cryftaux, femblent prouver que l'a cryftallifation a du commencer dans un fluide aqueux.

Comme la caufe de la figure conftante & déterminée des cryftaux pierreux ne provient point d'un germe, ainfi que M. Romé de l'Ille l'a déjà oblevé, il faur la chercher parmi les fels qui font eux-mêmes polyèdres & les plus fimples de tous les mixers: pour confirmer cette théorie, note Auteur rapporte les oblevrations fuivan-

tes.

1°. Tout corps solide produit, dit-il, sclon les loix de la nature, a été produit dans un fluide; 2° tous les corps anguleux, tels que le crystal de roche, le diamant, les spathes, les marcassites, & généralement toutes les mines sont formées par la juxtaposition de molécules apportées par un fluide externe, & non par interfusception; 3°. les cavités formées de différentes manieres dans les rochers & les lits pierreux des montagnes. offrent un lieu convenable à la formation des crystaux s 4°. le lieu où ces crystaux augmentent & s'accroissent. est en partie solide & en partie fluide; 5°. la plupart de ces crystaux n'ont point existé dès le commencement, & il s'en forme encore tous les jours; 6°. les crystaux spathiques se forment dans les montagnes calcaires, où l'on ne trouve jamais de crystaux de quartz, ni de crystal de roche: ces derniers ne prennent naissance que dans les montagnes composées de roches dures, de granits . &c. 7°. Si l'on trouve quelque crystal dans une montagne riche en mine, ce crystal sera presque toujours une pyrite; s'il n'y a point de métal dans cette montagne, on y trouvera des crystaux de roche ou des crystaux de spath. 8°. Si un crystal est en partie renferme dans un

autre crystal, ou un spath dans un spath, une marcasfite dans une marcassite, &c. le corps contenu étoit déjà solide lorsque les corps contenans étoient encore en partie fluides. 9°. La couleur des crystaux est due tantôt au phlogistique, tantôt à l'ochte du métal qui entre dans leur composition; dans ce dernier cas, la partie colorante est quelquefois si abondante, que le crystal en perd sa transparence. 10°. La figure des crystaux pierreux est souvent la même que celle des sels, souvent confuse comme il arrive aux sels, lorsqu'on précipite trop la crystallisation. 11°. La transparence est propre à la plupart des crystaux, lorsqu'ils ne sont pas saturés de quelque soufre ou vitriol métallique; il se trouve néanmoins des crystaux métalliques transparens, comme des mines d'argent rouge, des mines de plomb vertes. de cinabre & de cobalt crystallisées. 12°. Le plus ou le moins de dureré des crystaux transparens, paroît provenir de l'affinité plus ou moins grande de l'acide qui entre dans leur composition avec la terre qui lui sert de base.

M. Romé de l'Isle, admet huit genres de crystaux pierreux; le premier genre comprend les crystaux spathiques, ceux-ci font pour l'ordinaire moins transparens que les crystaux quartzeux; comme ils sont peu durs, ils s'égratignent facilement; ils sont d'une nature calcaire, ils ne relistent point aux acides, ils ne font point de feu quand on les frappe avec le briquet, & leurs parties conftituantes paroissent être rhomboidales. Il y a plusieurs especes de crystaux spathiques; la premiere espece est le Spath cubique ou rhomboidal, qui ne double point les objets. Les variétés de cette espece sont le Spath transparent, l'Opaque & le Feuilleté; on rencontre toutes ces variétés dans la plúpart des mines. La seconde espece est le Spath rhomboidal doublant les objets, ou Crystal a Irlande ; la figure de ce crystal est celle d'un parallélepipede obliquangle ou d'un prisme rhomboidal. La troifieme espece est le Spath cubique ou rhomboidal crystallist en groupes. M. Romé de l'Ille, dit en avoir vu dans

diverses coquilles fossiles, & sur-tout dans les pierres calcaires des environs de Paris. Cet Auteur donne pour variété de cette espece, un Spath calcaire crystallisé en groupes, qui a été trouvé à Glange en Limolin, & que M. Sage conserve dans son cabinet. La quatrieme espece est le Spath calcaire polygone, auquel on a donne le nom de Ludus Helmontii, dez ou jeux de Vanhelmont. La cinquieme espece est le Spath calcaire prismatique, hexaedre, tronqué aux deux bouts; nous n'en rapporterons pas ici les variétés, parce qu'elles ne se trouvent pour la plûpart que dans les mines de Saxe. La fixieme espece est le Spath calcaire prifmatique, hexaedre, dont les côtés sont inégaux, terminé par deux pyramides triangulaires, tronquées & oppofées. La septieme est le Spath calcaire prismatique, hexaëdre, terminé par deux pyramides triangulaires, obtufes, placées en fens contraire. On en trouve de cinq variétes dans les mines de Sainte-Marie. La premiere variété est un prifme oblong dont les côtés sont égaux & pentagones, les alternes verticaux terminés par deux pyramides égales, formées auffi de plans pentagones. La seconde est un Prisme court, du reste semblable au précédent ; quelquefois les pentagones du prifine sont égaux à ceux des pyramides, d'où résulte un dodecaëdre régulier. La troisieme est un Prisme oblong, dont les côtés sont inégaux; les pentagones alternes plus étroits & verticaux, les pyramides deviennent inégales par l'inégalité des côtés au prisme. La quattieme variété est un Prisme oblong, dont les côtés font égaux, terminé par deux pyramides triangulaires, tronquees au sommet, d'où résulte pour chaque pyramide un plan triangulaire, ceint de trois trapezes. La cinquieme variété est le Spath lenticulaire, dont le prisme est uniquement indiqué par six plans triangulaires à la base des pyramides, qui sont jointes de maniere que les angles de l'une des bases divisent également les côtés de la base opposée. Toutes ces variétés sont des matrices de différentes mines d'argent & de plomb,

La huitieme espece, toujours suivant M. Rome de Pille, est le Spath calcaire prismatique, hexaeure, terminé par deux pyramides hexagares, aont les plans répondent aux angles au prisme. La neuvieme espece est le Spath calcaire prismatique, hexagare, comprimé, terminé par deux sommets diedres , placés en fens contraire. La dixieme espece est le Spath calcaire prismatique, quadrangulaire, terminé par deux sommets dieures, placés en sens contraire. La onzieme espece est le Spath calsaire pyramidal, hexagare, composé de deux pyramides inégales, jointes bale à base, ou d'un prisme qui se termine insensiblement en pyramide. La douzieme espece est le Spath calcaire pyramiaal, hexaeure, forms par deux pyramides hexagares, égales, engagées par leurs bases en sens contraire. La treizieme est le Spath calcaire pyramidal dodécaeare, formé par aeux pyramides pentagones tronquées , jointes base à tale. La quatorzieme est le Spath calcaire pyramidal triegre, & la quinzieme eft le Spath calcaire pyramiaal, Jubhexaeare, terminé par un plan triangulaire.

- Le second genre comprend, selon M. Romé de l'Isle. les sélénites ou crystaux gypleux. Ces crystaux one à peu près la transparence & la dureté des crystaux spathiques; ils sont composés comme eux de lames ou feuillets minces, qui affectent la forme rhomboidale, mais ils en different to. en ce qu'ils ne sont point, ou du moins très-peu diffolubles dans les acides ; 2° en ce que les rhombes ou rhomboides qui les terminent, ont deux: angles opposés bien obtus, & par conséquent les deux autres plus aigus que ceux des spaths rhomboidaux; 3°. on peut separer les sélenites en feuillets minces, fragiles, non élastiques, au lieu que dans les spaths, ces lames, quoique séparables, ont beaucoup d'adhézence entr'elles. Il y en a de plusieurs especes, M. Romé de l'Isle nomme la premiere, Sélénite cunéijorme, c'est. la vraie pierre spéculaire ; on en trouve communément

Tome III,

dans une terre graffe & blanche, qui est au-deffus des

bancs de pierre à plâtre de Montmartre.

La seconde est la Sélénite rhomboïdale décadre, formés par deux gyramides rhomboïdales tronquées, jointes baje à baje; cette espece est très-commune à Pally prèa de Paris, où on la rencontre plus souvent groupée qu'in solée.

La troisieme est la Sélénite prismatique décaëdre. La quatrieme & derniere est la Sélénite basaltine, composée d'un prisme hexaëdre applati, terminée par

deux pyramides triedres oppofées.

Le troisieme genre est destiné aux Spaths fusibles ou Crystaux fluors. Les crystaux de ce genre different des autres crystaux pierreux, non-seulement par leur forme, mais encore par les propriétés suivantes. 1°. Ils ont une pesanteur spécifiquement plus grande que celle de toutes les autres pierres ( fi l'on en excepte le diamant ). 2°. Ils sont plus durs que les Spaths calcaires, & moins que le quartz. 3°. Ils ne sont point attaquables aux acides, & ne font point feu avec l'acier. 4°. Ils se fondent aisément, pour peu qu'on y joigne des sels ou quelqu'autre fondant, & ils facilitent la fusion des autres terres & pierses, avec lesquelles on les mêle dans les travaux des mines, ce qui leur a fait donner le nom de Fluors ou de Spaths fusibles & vitreux. 5°. Ils ont tous la propriété d'être phosphoriques ou de luire dans les ténebres, après avoir été échauffés jusqu'à un certain point. 6°. Ils paroissent dans leurs fractures, tantôt composés de lames brillantes, comme certains Spaths calcaires; tantôt d'un grain fin & uni qui imite l'apparence de verre dans fea cassures irrégulieres ; on les trouve ordinairement dans les filons des mines, mêlés avec différens métaux, qui sont le principe des couleurs variées qu'on y remarque.

La première espece de ce genre est, suivant M. Romé de l'Isle, le Spath vitreux cubique; ses crystaux sont des cubes restangles, dont les bords & les angles sont en a

fiers. La seconde est le Spath vitreux cubique rhombeal ; les crystaux sont comme ceux du nitre cubique, des parallelipipedes hexaedres, formes par fix rhombes egaux. C'est à cette espece qu'il faut rapporter la pierre de Léarn.

La troisieme espece est le Spath perle, ou Spath vitreux crystallise en petites écailles rhombéales , postes en recouvrement les unes sur les autres, irrégulierement femées sur une matrice quelconque, ou formant par leur aggrégation des cubes obliquangles imparfaits ; ce Spath se trouve fréquemment dans les mines de la Lorraine Allemande, épars sur des druses de quartz, sur le spath en crête de coq & sur la pyrite.

· La quatrieme espece est le Spath vitreux aluminiforme. La cinquieme est le Spath vitreux en tables ou en crêtes de coq, formé par deux pyramides quadrangulaires, jointes bafe à bafe & tronquées très-près de leur base. La fixieme est le Spath vitreux prismatique, compose d'un prisme tetraedre, terminé par deux pyramides tourtes tetraedres, dont les plans font intgaux; on trouve de cette espece dans les environs de Roya, en

Auvergne.

Dans le quatrieme genre sont compris tous les crystaux minces, c'est-à-dire, les pierres qui sont composces de feuilles ou lames membraneuses très-minces unies . luifantes, flexibles & elastiques, posées également & régulierement les unes fur les autres, elles fe cassent & se délitent aisément selon la disposition de ces feuilles ; mais il n'en est pas de même dans toutes autres directions. Elles sont inattaquables aux acides, ne donnent point d'étincelles, lorsqu'on les frappe avec l'acier, & n'entrent en fusion qu'à un feu très-violent. La premiere espece de ce genre est le Mica prismatique hexaedre, tronqué aux deux bouts. La seconde est la Pierre à croix ; la nature de ce crystal, quoique peu connu, paroît avoir quelques rapports avec les Micas; on en diftingue de deux fous-especes. La premiere est la

Ccii

Pierre de croix proprement dite ; cette pierre ne doit cette. forme plus ou moins réguliere, qu'à la réunion de deux prismes hexagones tronqués, qui se joignent tantôt à angles droits, tantôt en sautoir & en croix de Saint-André. Il s'en trouve de plusieurs variétés en divers endroits de la Bretagne, sur tout dans les Paroisses du Boud, au canton de Coverligue & de Plumellin, dans. l'espace de plus de trois quarts de lieue, ainsi que dans le diocèse de Quimper. La seconde sous-espece est la Pierre de Croix, connue vulgairement fous le nom de Macle; elle differe de la précédente en ce que la figure de croix qu'on y remarque, n'est qu'intérieure & superficielle. Ce sont des quilles ou prismes quadrangulaires qu'on trouve en divers pays, mais sur-tout en Bretagne, dans une espece de schiste ou d'ardoise grossiere d'un gris bleuatre.

Lecinquiemegenre comprend les Crystaux quarizeux, dit Crystaux de roche; ces Crystaux sont ordinairement transparens comme l'eau de roche, leurs parties constituantes sont anguleuses, aigues, inégales, assez dures pour faire feu, lorsqu'on les frappe avec le briquet. inattaquables aux acides; il est cependant très-rare qu'on en puisse discerner les parties, car ces crystaux paroissent vitreux dans leurs fractures, & semblables à une masse de verre fondu. On trouve les crystaux quartzeux, quelquefois solitaires, plus souvent en groupes dans les cavernes, les fentes & les cavités des montagnes. dans les filons des mines & dans l'intérieur de certaines pierres creuses de la nature de l'agathe, du silex & des argilles, mais ils forment rarement des masses considérables. Scheuchzer prétend que plus l'endroit où se forme le crystal est élevé, plus ces crystaux sont grands, purs & estimables; mais M. Romé de l'Isle, dit que le fait n'est pas toujours vrai.

Stenon développe de la maniere suivante la formation des crystaux; 1°. dit-il, l'accroissement du crystal se fait par juxta position, & non par intus susception; 1. La nouvelle matiere du crystal ne s'applique point indifféremment à toutes les faces du crystal, mais seulement aux plans extrêmes ou des pyramides, enforte que 1°. les plans intermédiaires ou du prisme, ne sont autre chose que la somme des bases des plans extrêmes; & de plus, que ces plans intermédiaires sont tantôt plus longs. tantôt plus courts, & quelquefois manquent absolument dans différens crystaux. 2°. Que les plans intermédiaires font presque toujours sillonnés d'une légere canelure, & que les plans extrêmes, partent des marques d'une matiere qui leur a été appliqué. 3°. La matiere crystalline ne s'applique pas toujours en même quantité, ni dans le même tems aux plans extrêmes; il arrive delà 1°. que l'axe des deux pyramides opposées, ne fair pas toujours une ligne droite avec l'axe de la colonne hexagone qui lépare ces pyramides; 2° que les plans extrêmes sont rarement égaux entr'eux, d'où s'ensuit l'inégalité des plans intermédiaires; 3° que les plans extrêmes ne sont pas toujours triangulaires, ni les plans intermédiaires constamment quadrangulaires ; 4° que souvent l'angle folide extrême, ainsi que les angles solides intermédiaires, se divisent chacun en plusieurs angles solides.

4°. La couche de matiere cryftalline ne courre pas toujours le plan dans fon entier, quelquefois elle manque ou vers les angles, ou vers les côtés, ou au milieu du plan; delà il arive 1°. que ce qu'on appelle commemément le même plan, a en effet fes parties dans différens plans; 2°. que quelques-unes de fes parties font concaves ou convexes au lieu d'être planes; 3°. que le plans intermédiaires préfentent des inégalités femblables

aux marches d'un escalier.

9°. La maiere crystalline appliquée aux différens plans , s'étend & se durcit insentiblement par la pression du stude extérieur sur ces mêmes plans ; delà il arrive 1°. que le crystal a d'autant plus de poli que la matiere nouvelle appliquée à se disférentes faces a plus de tems à se durcir , & qu'au contraire il-reste plein d'iné-

Ccuj

galité, si la matiere appliquée s'est durcie trop prompe tement & avant que le fluide ambiant l'ait suffisamment étendue; 2°. qu'on peut reconnoître la façon dont la matiere crystalline s'est appliquée au crystal. Lorsque la coagulation à été prompte, la surface du crystal est semée de petites inbercules semblables aux grains de petite vérole, ou bien aux petites gouttes rondes que forme une substance huileuse sur la surface d'un fluide aqueux; au contraire si la coagulation à été un peu moins prompte, ces inégalités ont quelquefois la forme de petites pyramides à base triangulaire. La trace tortueuse de la matiere crystalline indique l'endroit où cette matiere s'appliquoit, lorsqu'elle étoit dans l'état de fluidité, la direction dans laquelle elle s'appliquoit & l'ordre observé dans cette application; aussi le crystal de roche présente-t-il toujours quelques inégalités, & l'on a beau vanter la perfection de son poli, il ne s'en est jamais vu un seul morceau qui fut naturellement d'un poli aussi vif que le crystal casse; 3°. que toutes sortes de corps solides s'engagent dans la substance même du crystal. comme dans une espece de pâte glutineuse, lorsqu'ils rencontrent le crystal avant que la surface ait pris une consistance ferme; 4° que l'on voit quelquefois cette matiere comme débordée, se répandre sur les plans voifins; 5° que la matiere nouvelle venant à s'étendre sur les cavités formées par les lacunes des couches précédentes, les couvre quelquefois de plusieurs couches nouvelles & y renferme une partie du fluide extérieur, qui est ou de l'air seul, ou de l'air avec de l'eau.

6°. Le stude extérieur tire la matiere crystalline de la substance des lits pierreux, en sorte que 1°. des tochers de disférente nature ayant des émanations disférentes, doivent produire des crystaux de disférentes couleurs; 2°, que de plusseur crystaux sormés dans le même lieu, ce sont tantôt les premiers formés & tantôt les derniers qui sont les plus obscurs, & que les parties qui ont plus anciennement acquis la dureté, sont quelquefois plus obscures que celles qui l'ont acquise en-

7°. Le mouvement par lequel la nouvelle matiere etystalline est dirigée vers les faces du crystal déjà formé, n'est pas produit par une cause générale qui réside dans le fluide environnant ; mais il est différent dans chaque crystal, d'où l'on peut conclure que se mouvement dépend d'un fluide subtil qui émane du crystal déjà formé, & dela on conçoit 1°. comment dans un même lieu la matiere crystalline s'applique aux faces du crystal diversement situées respectivement à l'horison ; 2°. comment différens crystaux prennent différentes figures dans un même fluide. M. Stenon laisse à décider si ec fluide fubtile, dont il vient de parler, ce fluide propre du crystal, est le même que celui qui opere la réfraction de la lumiere, ou fi ce sont deux fluides; quoiqu'il en foit, on doit distinguer deux mouvemens divers qui influent sur l'accroissement du crystal, l'un qui détermine la molécule crystalline à s'appliquer à tel point de l'aiguille du crystal plutôt qu'à tout autre point, mouvement que j'attribue, dit Stenon, à l'action du Auide pénétrant ; l'autre qui applanit la matiere crystalline nouvellement appliquée aux différentes faces du crystal, & que j'attribue à la pression du fluide environnant. Le premier est analogue à l'action directe de l'aimant sur la limaille d'acier qu'il dispose en filets longe & continus : le second est analogue au mouvement de l'air, qui enleve à quelques-uns de ces filers, des parcules qu'il rend à d'autres filets. Je serois porté, continue notre Auteur, à regarder cette action du fluide ambiant, comme la cause du parallelisme constamment observé entre les faces opposées du crystal & de tous les autres corps qui ont une forme régulierement anguleuse. Stenon conclut de tout ce qui vient d'être dit , que le froid, en quelque degré qu'on le suppose, n'est point la cause efficiente du crystal, comme on l'a prétendu.

M. Romé de l'Isle ne reconnoît qu'une seule espece

de cryftal de roche, susceptible néanmoins comme les autres crystaux d'un très-grand nombre de variéres ; lorsque ce crystal est parfair, il consiste en un prisine hexaèdre, dont les cotés sont égaux, terminé à l'une & à l'autre extrêmité par une pyramide auss hexaèdre,

dont les plans sont triangulaires.

Les crystaux à deux pointes se trouvent rarement d'une certaine groffeur, il est plus commun de les trouver petits & d'un éclat affez vif, pour leur avoir fait donner par le vulgaire, le nom impropre de diamans. Les diamans d'Alençon qui sont de cette nature, naissent dans les granits du village d'Hertrey; on rencontre aussi de ces crystaux dans des pierres globuleuses & caverneuses, de couleur brune ou grise, Les diamans du Dauphiné se trouvent de cette façon, on en rencontre près d'Orel, de Remusat & de Die; les cailloux ovales ou arrondis du Rhin, de Gabian, de Medoc, d'Ars, de Rayan, de Broange, de Vichy, &c. ne font auffi, die M. Romé de l'Isle, que ces crystaux de roche, dont les angles ont été ulés par le frottement que ces ctyltaux ont éprouvés dans le lit des fleuves & des torrens qui les ont entraînés; leur surface paroît terne & sans éclat, mais il suffit de les polir pour leur rendre toute leur transparence.

Parmi les variétés des cryflaux colorés, on trouve l'amethifte ou cryflal violet, il est commun dans les montagnes d'Auvergne, & le cryflal noir, qu'on rencourte parmi 'ceux d'Alençon; nous ne parletons pas ci des autres, n'étant pas des plus communs en France.

Le fixieme genre comprend les crystaux gemmes ; ces crystaux sont composés de seuillets très-minces , appliqués exachement les uns sur les autres , ce qui, joint à un certain degré de dureté , résultant de l'intime liaison de ces lames , produit la réfraction de la lumiere & le brillant qu'on observe dans toutes les pierres précieuses. comme ce genre ne comprend que les pierres précieuses, celles que les diamans , les rubis , &c. & qu'on n'en

grouve point en France, nous ne nous y arteterons, que très-peu ici, nous observerons seulement que les pté-tendus suphirs du Val de Saint-Amarin en Alsace, & Dupuy en Velay, qu'on donne pour de vrais suphirs, ne sont que des crystaux de roche plus ou moins coloire en bleu par les émanations des mines de cuivre, dans les quelles ils se tencontrent. On trouve en Auvergne & en Vivarais des hyacinches très-peures, qu'on défigne communément sous le nom de Jargons d'Hyacinche ou d'Auvergne.

Le septieme genre comprend les Crystaux basatiques; ce sont des pierres tantôt opaques, & tantôt transparentes, dont le grain est plus ou moins fin & serré, le tiffu fouvent lammelleux ou fibreux, quelquefois granuleux; il y en a de plusieurs especes, la premiere est le Bafalte en colonnes polygones , à quatre , cinq , fix & fept pans inegaux , tronquées ou terminées par un fommet triedre, dont les plans font le plus fouvent rhomboides. Cette espece admet plusieurs variétés; la premiere est le Basalte à colonnes simples, non articulies. M. Desmarets en a découvert dans l'Auvergne, & M. Montet dans le Bas-Languedoc, au Causset de Bassan & de Saint-Thierry. La seconde variété est le Basalte à colonnes articulées. M. Desinarets en a rencontré, dans plusieurs cantons de l'Auvergne, & sur-tout aux. environs du Mont d'Or. On voit dans le sixieme volume des planches de l'Encyclopédie, la figure d'une bute toute composée de ces prismes articulés, sur laquelle étoit situé l'ancien château de la Tour d'Auvergne; au bas de cette bute on a représenté la vue du pavé naturel, formé par les sommes de ces prismes polygones, lequel recouvre une grande plate-forme, où se tiennent les foires de cette petite ville.

La feconde espece est le Schorl ou Basalte en petites masses; c'est un prisine oblong à quatre, six ou neus pans inégaux, terminé par deux pyramides trièdres, obtuses,

dont les pans sont inégaux.

La trosseme espece est la Tournaline ou le Basulei transparen; c'est un prisme oblong ennéadre, dont les octes sont inéganx & souvent striés, terminé par deux pygamides trièdres, obtuses, dont les plans sont rhomboides & inéganx. Cette pierre est ecliebre depuis quelques années par la propriété qu'on lui a reconnue d'attirer la cendre lorsqu'elle est échaustée, & de la repousfer à mesure qu'elle se refroidit.

La quattieme espece est l'Emraude ou Peridot du Brefl.; la cinquieme, le Rubis du Bressl; la sixieme, le Saphir du Bressl; la septieme, la Chrysolithe du Bressl; la huiteme, la Topsse du Bressl; la neuvieme, le Diaman du Bressl; la dixieme, le Grenat du Basslute ressulations qu'indiquer ces especes, sans nous étendre à leur sujet. d'autant qu'elles sont étrangeres pour la

France.

Le huitieme genre comprend les Crystaux de zéolite; on entend par zéolite, un genre de pierre nouvellement connu, dont nous devons la découverte à M. le Baron de Cronstadt, qui le premier en a donné la description dans les Mémoires de l'Académie Royale de Suede. Cette pierre differe de toutes les autres par des caracteres qui lui font particuliers, mais elle en a quelques-uns qui la rapprochent des Bafaltes; comme eux, elle est fusible sans addition, & donne un éclat phosphorique à l'instant de la fusion. Ce qui la distingue principalement de toutes les autres pierres, c'est l'espece de gelée qu'elle forme avec les acides vitrioliques & nitreux, en s'y dissolvant peu à peu, quoique sans effervescence sensible; elle surpasse en dureté les spathes calcaires & fufibles, mais cette dureté n'est pas ordinairement affez considérable pour qu'elle puisse donner des étincelles lorsqu'on la frappe avec le briquet ; celle qui est crystallise, qui est la seule qui entre dans ce plan de crystallisation, entre en fusion d'elle-même avec boursoufflement comme le borax, & donne un verre

417

blanc & écumeux qu'il est difficile de rendre solidé & transparent; elle se dissour difficilement par le bosax & le set signifie d'usine; elle ne fait point d'estervessence avec le dernier de ces sels, comme le sait la chaux, ni avec le borax comme le gypse,

La troisieme partie du traité de M. Romé de l'Isle, concerne les Crylkaux pyriteux, comme nous autons occasion de parler dans un article particulier des pyrites; nous ne parlerons pas ici de ces crystaux, nous réfervant d'en faire mention dans un autre article ci-destius indiqué. Il en sera de même des Crykaux métalliques qui forment la quatrieme partie de l'ouvrage que nous analysons; nous serons mention de leurs crystallifations en parlant de chaque métal en particulier, du moins des principales. Ce sont les crystallifations pierteuses qui sont les plus intéressances qui con les plus intéressances qui con les plus oftendus.

#### CRYSTAUX:

OYEZ ce que nous en avons dit à l'article Crystallifation, en donnant l'extrait de l'ouvrage de M. Rome de l'Isle. Les parties constituantes des Crystaux ne sont pas pour l'ordinaire discernables, on ne remarque dans leur intérieur aucun grain, leur fracture est vitreuse, & les éclats en sont irréguliers; ils affectent à l'extérieur une figure prismatique, hexagone, terminée par une ou deux pyramides. Si on les frappe avec de l'acier, ils donnent du feu, ils sont susceptibles d'être polis, leur éclat s'en trouve même de beaucoup relevé; ils sont transparens, à moins qu'ils n'ayent été rendus opaques par quelque matiere hétérogêne qui les a pénetre. Ils sont plus tendres qu'aucune pierre précieuse, & ils entrent très-facilement en fusion; leur pesanteur spécifique est à celle de l'eau en raison de 2, 500 à 2,000.

212

M. Bertrand dans fon Dictionnaire des fossiles, nous donne les indices auxquels on reconnoît s'il y a des Crystaux dans une caverne. Ceux qui les cherchent, ditil, fuivent 1° les couches de quartz blanc, qu'ils appellent en Suisse, Crystullbande; ils ne s'attachent jamais à la pierre calcaire, mais à des rochers blancs & très-durs, ils cherchent quelque fissure, quelqu'indication d'une grotte, ils ouvrent le rocher jusqu'à ce qu'ils parviennent à une de ces grottes. 2°. Ils s'attachent surtout aux lieux où les lits du rocher sont relevés. & offrent une apparence de convexité. 3°. Ils frappent çà & là avec des instrumens de fer, lorsqu'ils entendent un son . comme celui d'une caverne prochaine, ils travaillent; s'ils entendent le son d'une masse de rocher folide & fans vuide, ils vont ailleurs. 4°. Une eau limpide qui sort de quelques fissures de rocher, une terre marneuse, fine & jaunarre, qui a percé quelque part, des crystallisations imparfaites, adhérentes aux environs, dans quelque cavité, tout cela sont autant d'indices d'une caverne & d'une mine qui n'est pas éloignée.

On attribué au Crystal une vertu astringenire & capable de dissoutre la pierte, c'est par cette raison que plusieurs personnes l'ordonnent dans les ssux de ventre, les sseurs blanches & dans les pierres des reins ou de la vessie; quant à la vertue de dissoute la pierre, nous avons des bonnes raisons pour la révoquer en doutes, au reste on se ser raiement en France du Crystal à l'intérieur, & se se propriécés pour la Médecine, ne sont encore guères constatés; on s'en ser cependant à l'extérieur pour frotter les dents, mais il ne faut pas en faire un usage trop fréquent, car il enleve non-seulement la croûte tatrareuse, mais il use encore entiterement s'email dont les dents sont recovertes s'on l'emment s'email dont les dents sont recovertes s'emailles de l'emperent s'emailles de l'emperent s'emailles de l'emperent s'emailles de l'emperent s'emailles de l'emailles de l'emperent s'emailles de l'emperent s'emaill

ploye dans l'onguent citrin.



#### CUIVRE.

JE Cuivre est un métal qu'on place parmi les imparfaits, il entre dans sa composition une substance terreuse & rougeatre, & cette substance s'y trouve unio d'une certaine maniere par un phlogistique; ce métal est assez ductile, fort sonore, il tire sur le rouge pour la couleur, il approche du fer, mais il est plus malléable & moins élastique, il tient le cinquieme rang par sa dureté parmi les métaux, en commençant par le plomb, il approche beaucoup de l'argent par sa tenacité; il est de fait qu'un fil de cuivre dont le diamètre a un dixieme de pouce, peut soutenir un poid de 299 ;, avant que de se rompre. Le Cuivre perd dans l'eau i ou t de son poids, ce qui indique sa pesanteur spécifique; plus il est pur, plus il a de pesanteur, il rougit au feu comme le fer avant que d'entrer en fusion ; au foyer du verre ardent il se change en verre opaque, d'un rouge très-vif; il se décompose à l'air & dans l'eau, & donne une rouille verte qui est un vrai poison, il s'amalgame très-difficilement avec le mercure; quand il est en fusion, il fair une explosion très-dangereuse, si on verse de l'eau desfus, & avant que d'y être, quand il est bien rouge, il donne à la flamme une couleur qui est entre le verd & le bleu, il lui faut un degré de feu très-violent pour entrer en fusion ; à un feu violent & continué , une partie se dissipe en sumée & l'autre se réduit en un verre ou en scorie, d'une couleur bleuâtre ou verdâtre, ou qui tire fur le brun.

Vallérius en distingue de plusieurs especes; la premiere est le Cuivre vierge, le Cuivre naist, Cuprum natisum; ce Cuivre n'est pas tout-à-fait i pur que le Cuivre rafiné, mais il l'est autant que celui qui a déjà passe une sois par le soumeau de susson; il est pour l'ora dinaire d'un jaune qui tire sur le rouge, & quelquesois méléd'une portion de subl'ances vertes, jaunes ou bleues, qui forment une espece de touille autour de lui. On et diffingue de sept variérés, le Cuivre vierge erryitallisé, le Cuivre vierge en grains, le Cuivre vierge en fauilles, le Cuivre vierge en grappes, le Cuivre vierge fuperficiel.

La seconde espece est le Cuivre précipité, Cuprum pracipitatum; c'est un Cuivre rougeaire tout pur qui s'est précipité de lui -même, ou qui a cit précipité à deffein d'une eau, dans laquelle il s'est fait une dissolution de vitriol cuivreux. Il y en a plusieurs variétés, le Cuivre précipité pur, le Cuivre précipité sur du fer, le Cuivre précipité fur de la pierre, le Cuivre précipité fur de la terte, le Cuivre précipité fur une substance végérale.

La troiseme est le Verd de montagne ou le Crysocolle, Euprum solutum vel Corrosum practipitatum viriae. Il y en a huit variétés, le Verd de montagne pur, le Verd de montagne strié, le Verd de montagne terreux, le Verd de montagne seulleré, le Verd de montagne folide ou malachire, le Verd de montagne en grains, le Verd de montagne en globules & le Verd de montagne superficiel connu sous le nom de Verd-de-gris toisit.

La quatrieme espece est le Bleu de montagne ou Crysocolle, Cuprum solutum vel Corrosum pracipitatum excudeum. Il y en a de quatre variétés, le Bleu de montagne terreux, le Bleu de montagne solide ou pierreux, le Bleu de montagne en grains & le bleu de montagne

fuperficiel.

La cinquieme espece ost la mine de Cuivre azurée, Cuprum alteralifatum, minera fraillura nitente fragilla. Il y en a de quarte especes, la mine de Cuivre azurée bleue, la mine de Cuivre azurée brune, la mine de Cuivre azurée violette, & la mine de Cuivre azurée d'un gris clait. La fixieme espece est la mine de Cuivre vitreuse, Cuprum mineralifatum, mineral frasturd, obseura nicente molli. Il y en a trois varietés, la mine de Cuivre vitreuse violette, la mine de Cuivre vitreuse bleue, & la saine de Cuivre vitreuse de plomb.

La septieme espece est la mine de Cuivre grise, Cuprum mineralisaum, mineral fractiura parum nitente, cineral vel nigrá, durá. Il y en a deux variétés, la mine de Cuivre d'un gris clair, & la mine de Cuivre d'un gris

noirâtre.

La huitieme espece est la mine de Cuivre hépatique ou de la couleur du soie, Cuprum serro sussifiatum, minera pyriticas fulva. Il y en a deux vaziétés, la mine de Cuivre hépatique brune & la mine de

Cuivre hépatique pâle.

La neuvieme espece est la mine de Cuivre blanche, minera Cupri alba; cette mine est d'une couleur claire & grisare, elle est compacte & pelante, indépendamment de l'arsenie & du cuivre; elle contient un peu do fer & d'argent, comme il est aissé de s'en appercevoir en la grillant. Il y en a de deux variétés, la mine de Cuivre blanche jaunâtre, & la mine de Cuivre d'un blanc sale.

La dixieme espece est la mine de Cuivre jaune, ou Pyrice cuivreuse, minera Cupis stave; elle est d'un neau jaune éclatant, & ce jaune est même si vis, qu'il paroit titer sur le rouge, sa couleut varie à l'estréieur 3 dans toutes les sentes à petites ctevasses, elle est ordinairement rouge, violette, bleue & jaune; sa consistence est tendre & stiable, elle ne fait point d'eincelles lorsqu'on la frappe avec de l'acier; cependant elle contient du souste, de l'arsenic & du fer en même-terus que du cuivre. Il y a rots variéés de mines de Cuivre jaune, la solide, la feuilletée & à gros grains.

La onzieme espece est la mine de Cuivre d'un jaune pâle, minera Cupri substava; cette mine est d'un jaune pâle, peu éclatant, tirant un peu sur le blanc; elle resa

semble beaucoup à une pyrite, mais elle n'en a point la dureté; lorsqu'on la frappe avec l'acier, elle ne fait pas fi aifément feu & ne donne pas tant d'écincelles que la pyrite, elle est pesante & contient du soufre & plus d'arsenic que les autres mines de Cuivre, c'est ce qui est la cause de sa couleur pale; il s'y trouve aussi un peu de fer mêlé avec le Cuivre. Il y en a de trois variétés, la mine de Cuivre d'un jaune pale folide, la mine de Cuivre d'un jaune pale à gros grains, & la mine de Cuivre d'un jaune pale à facettes luisantes.

La douzieme espece est la mine de Cuivre verdatre. minera Cupri viriaescens; cette mine est jaune, mais sa couleur tire coujours fur le verd; elle est tantôt d'une couleur qui tient un milieu entre le jaune & le verd clair, tantôt aussi elle est jaunatre & ressemble à du Cuivre jaune, fur lequel il s'est formé du verd de gris; quelquefois elle est d'un verd obscur ou plus sonce, elle ne fait pas aisement seu lorsqu'on la frappe avec de l'acier, & plus elle est verte, moins elle donne d'étincelles; à l'extérieur sa couleur est terne & obscure, elle contient du soufre, de l'arsenic & du fer, & plus elle est verte, plus elle est riche en Cuivre. Il y en a de deux variétés, celle d'un verd foncé, & la verdâtre d'un jaune plus fort.

La treizieme espece est la mine de Cuivre figurée, minera Cupri figurata; cette mine est de différentes figures & se trouve mêlée avec de l'ardoise. Il s'en trouve de quatre variétés, celle qui ressemble à du charbon, celle qu'on prendroit pour du charbon à brûler, celle qui est figurée en épis, & celle où l'on voit des poisfons.

La quatorzieme espece est la mine de Cuivre terreuse, minera Cupri terrea; c'est une terre ou pierre tendre & peu compacte qui contient du Cuivre, ou c'est une mine de Cuivre changée en terre & décomposée. elle ressemble pour l'ordinaire à une pierre jaune, qui par la longueur du tems feroit tombée en efflorescences clle

elle a si peu de consistence, qu'on peut l'écraser entre les doigts comme de l'ochre. Il y en a de trois variétés,

la grise, la jaune & la brune.

Outre ces différentes especes de mine, le Cuivre se trouve encore dans l'eau virtiolique ou l'eau de cementation, dans la terre vitreuse, dans les pierres cuivreuses, dans le vitriol cuivreur, dans le vitriol mixte, dans la terre virtiolique, dans la mine rouge d'arfenie, dans la mine d'argent planche, dans la mine d'argent noire & dans la mine d'argent grise.

M. Henckel & quelques Natoralitées parlent d'une mine rouge de Cuivre, qui a la couleur du cinabre, & qui est remplie de petites stries, ce qui lui a s'ait donner les noms de fleurs de Cuivre & de verre de Cuivre; il ajoutent même qu'il y a une mine rouge & transparente de Cuivre, qui ressemble à la mine d'argent rouge; en un mot il n'y a aucun métal qui dans la mine ait autant de couleurs dissertent que le Cuivre, il les a routes,

excepté le rouge vif & le transparent.

On trouve beaucoup de mines de Cuivre en Lorraine, en Alface & dans plusieurs autres endroits de la France; pour en faire l'essai, après avoir loti les dissérens échantillons, on la débarrasse autant qu'il est possible, des substances pierreuses auxquelles elle est mêlée, ensuite après l'avoir pelé exactement, on la fait griller pour enlever la plus grande partie du soufre qui s'y trouve; comme le soufre hâte la fusion du Cuivre, il faut que la chaleur foit douce dans le commencement du grillage, de peur que la mine ne se pelotonne; on remue de tems en tems, & on ajoute sur la fin un peu de suif, pour empêcher que le Cuivre ne perde de son phlogistique; on pele la mine après le grillage, pour voir combien elle a perdue dans cette opération, puis on la mêle avec son poids de verre pilé & quatre fois autant de flux noir dans un creuset conique. On couvre le tout de sel marin décrépité, & quelques Chymistes y ajoutent un peu de borax ; le creuset étant fermé de son couvercle, on pousse à la fonte, & lorsqu'elle est parfaite, on le tire du feui On frappe de petits coups sur les côtés, pour que la matiere métallique se sépare des scories; lorsque le tout est refroidie, on casse le creuset, & on trouve le Cuivre au fond en un culot séparé des scories, si la fusion a été bien faite; ce culot est quelquefois un Cuivre parfait qui a sa couleur rouge, quelquefois aussi il est noir, cela provient du grillage plus ou moins long que la mine a souffert. la couleur noire dépendant toujours d'un peu de soufre qui est resté uni au Cuivre pour le purisser; on peut le faire griller de nouveau & le fondre avec du flux, & au lieu de flux, on peut aussi ajouter au Cuivre noir, un quart de son poids de plomb; ce dernier métal entraîne avec lui tout le soufre, & en dépouille le Cuivre, qui se trouve aussi lui-même détruit en partie; on estime que dix parties peuvent en détruire une de Cuivre, le culot de Cuivre purifié, peut encore tenir des métaux parfaits; on les en retire par le moyen de la coupelle, en ajoutant la quantité de plomb nécessaire pour procurer la vitrification du Cuivre.

L'essai fait, il est à propos d'exposer ici la façon de travailler aux mines de Cuivre. M. Bucquet a recueilli la plûpart de ces travaux dans son Introduction à l'étude du regne minéral, nous les exposerons donc ici d'après cet Auteur. Chaque pays a des travaux différens pour l'exploitation des mines, cela dépend de leur nature, il s'en trouve même pour lesquelles toute préparation est inutile, elles peuvent être fondues sur le champ, randis que d'autres ont besoin d'être striées, pilées, lavées & grillées, & même plusieurs fois avant d'être portées à la fonte. Le Cuivre natif ou celui de cementation, n'a pas besoin de grillage, d'autant qu'il ne contient point de soufre, on pourroit même le fondre seul & en tirer le Cuivre; cependant à Newfol en Hongrie, on est dans l'usage de le mêler avec une certaine quantité de mine de Cuivre qui a déjà été fondue & grillée, & de fondre le tout dans un fourneau moyen sur une brasque pefante. Comme le Cuivre de cementation a été précipité des eaux virtioliques cuivreuses par le moyen du fer, il contient toujours une petite quantiré de ce métal qui le rendroit aigre, si on le fondoit sans addition, ce qui n'arrive pas quand on le mélange avec la mine

de Cuivre grillée.

Parmi les mines de Cuivre proprement dires & qui contiennent du foufte, il s'en trouve qu'on fond fans grillage préliminaire, & qui donnent des la premiere fonte un trés-bon Cuivre noir qui n'a befoin que d'être raffiné; telle est la mine de la Vallée d'ître, dans la Principauté de Hesse d'Armstadt, on se sert dans ce pays des fourneaux à lunetes; à Schmelnitz en Hongrie, on ne grille pas la mine avant de la fondre; mais aussi le Cuivre qu'on en tire, n'est pas pur, il est dans l'état d'une matre, on est obligé de la griller sepa à huit fois

avant de la refondre en Cuivre noir.

Quant aux autres mines de Cuivre, il faut nécessairement les griller avant que de les fondre. Dans le Bas-Hartz, on fait subir trois grillages à la mine, avant que de la porter au fourneau de fusion ; deux de ces grillages se font à découvert & dans des places entourées de murs. On fait le troisieme sur un hangard fermé, après ces trois grillages on fond la mine, on en retire une matte très-chargée de soufre, on la nomme matte crue; on lui fait subir quatre grillages pour en former la matte moyenne, & quand cette matte moyenne a encore été grillée six fois, puis fondue, on en obtient un Cuivre noir, & en outre une certaine quantité de matte, connue sous le nom de matte appauvrie; on refond cette matte & on en retire le Cuivre pauvre, c'est-à-dire, du Cuivre od il ne se trouve point d'argent. Dans le Haut-Harrz, on grille la mine de Cuivre six fois avant de la fondre, aussi donne-t-elle du Cuivre noir dès la premiere fusion.

Quand on se sert des hauts fourneaux pour sondre de Cuivre, la mine n'a pas besoin d'être grillée aussi exactement, & la raison, c'est que dans ces fourneaux; le seu se trouvant toujours plus violent dans le bas que vers le haut; la mine qu'on y jette a le tems de se griller avant que de tomber dans le centre du soyer où elle doit se sonde. Les mines de Cuivre qui contiennent beaucoup de ser, on besoin d'être bien grillées, sans cela le ser qui est moins susible que le Cuivre, sorme des masses que les ouvriers nomment Pores ou Cochons, & ou invisent dans la fonte.

La fusion des mines de Cuivre produit souvent du Cuivre noir, de la matte moyenne, de la matte crue & des scories; mais il est fort aisé de figaret ces matieres. Le Cuivre noir occupe le sond, il est couvert par la matte moyenne, au-dessus de laquelle se trouve la matte crue, qui est elle-même cachée par les scories.

A Fahlun en Suede, on laisse refroidir le Cuivre fondu en un seul culot; mais dans les autres sonderies, on est dans l'afage de le retirer par lames. Quand la surface commence à se siger, on l'arrose avec un peu d'eau froide, ce qu'i lus sait prendre de la retraite; on la détache pour lors avec facilité des bords du bassin avec des piques de ser, & on l'enleve avec des pinces; cette manœuvre se répete jusqu'à ce qu'on ait retiré presque tout le Cuivre par lames. On nomme 127, la portion qui reste au fond du bassin.

A Briftol en Angletette, on employe le fourneau de réverber pour fondre le Cuivre, on y met la mine fans faire usage d'aucune préparation, on chausse avec du charbon de terre placé sur la grille qui est devant le foyer, la stamme passe par se griller qui est évant le foyer, la stamme passe par se griller & sinit par se fondre en matte. Après l'avoir fait couler, on la remet de nouveau dans ce fournéau, on la grille une seconde fois, après quoi on la fond en Cuivre noir; le bassin de réception dans lequel coule le Cuivre fondu, ett divisse qui plusseurs peut de divise noi plusseurs peut de divise noi plusseurs peut de divise noi plusseurs peut se vaire, dans lequel le méal se moulle en barres. Tous ces procédés sont généraux

Pour la fonte des mines, mais si on veut séparet ce métal uni à l'acide virtiolique, on mettra dans la dissolution du vitriol bleu des lumes de ser, qui ayant plus d'affinités avec l'acide virtiolique, en dégagent le Cuivre qui se précipite sous la couleur naturel; ce Cnivre se nomme Cuivre de cementation, il faut le sondre avec la mine de Cuivre grillée.

Le Cuivre noir, malgré les grillages & les fontes répétées des mines, n'est pas pur, il reste uni à un peu de soufre, & avant de l'en dépouiller, il faut préalablement en retirer l'argent qui s'y trouve souvent en assez grande quantité; pour cet effet on le fond avec une certaine quantité de plomb, ce qui se nomme rafraichiffement du Cuivre, & ce rafraîchissement est pauvre, quand le Cuivre contient peu d'argent, mais il est riche dans le cas contraire. Le fourneau dans lequel on rafraîchit le Cuivre, est du nombre de coux qu'on nomme fourneau à percer. On garnit le fond d'une brasque legere qui va en s'inclinant depuis la tuyere du soufflet julqu'à l'œil du fourneau; on caffera en petits morceaux le Cuivre qu'on veut rafraîchir, il en faut soixante-quinze livres pour faire un pain de liquation; on jette ce Cuivre dans le fourneau qu'on a eu soin de chauffer, & à mesure que le métail baisse & commence à se fondre, on ajoute deux cens soixante-quinze livres de plomb, si le rafraîchissement est riche; s'il est pauvre, on n'en met que deux cens cinquante livres, ou au défaut de plomb, on peut employer la litharge, mais il faut pour lors en mettre d'avantage. Chaque pain de liquation ne peut fournir que neuf onces & demi d'argent, le plomb ne peut se charger que de cette quantité; si le Cuivre en contient davantage, on retirera le furplus par une feconde opération, ou bien on mêlera ce qui reste avec du nouveau Cuivre riche, pour les rafraichir ensemble. Quand la matiere qui est suffifante pour faire un pain de liquation fera entierement fondue, on la fera couler par l'œil du fourneau dans une poèle de fer en-

duite de terre glaise; on mettra ensuite dans le fourneau la matiere d'un autre pain, en y jettant d'abord le Cuivre, & on n'y ajoutera le plomb, que quand le premier métail commencera à se fondre. On donne à la seconde opération le nom de liquation; pour la faire, on expose les pains de Cuivre & de plomb à une chaleur capable de faire couler le plomb, qui entraîne avec lui l'argent, sans que le Cuivre se fonde. On appelle fourneau de liquation celui qu'on destine à cet usage; on l'établit sur un massif de pierres, traversé par des soupiraux pour l'humidité; le fond de ce fourneau est fait de briques, il doit former un plan incliné vers le devant; on ferme les côtés & le derriere par trois murs de pierre doublés de briques, & on ferme le dessus du fourneau par le moyen de deux plaques de fer épaisses & inclinées, mais on doit les placer de façon qu'il se trouve entr'elles une petite rigole ouverte ; c'est sur ces plaques de fer enduites d'argilles, qu'on posera de champ les pains de liquation : on les retient dans un chassis de tôle. & on remplit les intervalles qui se trouvent entre chaque pain avec des morceaux de bois & du charbon, qui les empêchent de tomber les uns sur les autres lorsqu'ils s'affaissent pendant la liquation. Le feu étant dans le foyer sous les plaques de fer, la chaleur pénetre les pains, le plomb tombe par la rainure que laissent entr'elles les deux plaques de fer, & descendant le long du plan incliné qui forme le fond du foyer, il va se rendre dans un bassin creusé au bas du fourneau. A fur & à mesure que le plomb coule & entraîne avec lui l'argent, les pains s'affaillent; on les soutient en mettant entr'eux du charbon. Quand ils ne contiennent plus de plomb, on laisse un peu refroidir le Cuivre; on retire-ensuite chaque pain avec des tenailles, & pour lors ils se nomment pains de rafraichissemens desséchés.

La liquation peut encore se faire dans une espece de fourneau de réverbere que M. Schlutter a inventé; dans ce fourneau, comme dans le précédent, les pains sont pofés de champ sur deux plaques de fer, au-dessus d'une cavité dont le sol va en pente. Le feu se met dans une chausse qui est de niveau avec les plaques qui porçent les pains, la stamme passe sur les pains comme dans tous les sourneaux de réverbere, le plomb coule entre les plaques, descend le long du plan incliné pour se rendre dans un bassis de réception.

Les pains de rafraîchissement étant dessechés, seront portés alors dans un second fourneau, pour leur enlever le peu de plomb qui pourroit encore leur rester uni ; on nomme cette troisieme opération, ressuyer du Cuivre. Le fourneau qui y sert est fort simple, la carcasse est composée de trois murs doublés de brique, un à chaque côté, & le troisieme derriere; ces murs doivent être faits de façon à former une voûte qui couvre le sol, celui-ci est aussi fait avec de la brique, & va en s'inclinant vers le devant du fourneau. Sous la voûte on éleve dans la longueur du fourneau plusieurs petits murs de briques. recouverts chacun d'une bande épaille de fonte de fer; c'est sur ces bandes qu'on arrange de champ les pains de Cuivre qui sont sortis de la liquation. A la partie postérieure du fourneau & dans les intervalles des petits murs qui soutienment les pains, sont placés des soupiraux, qu'on peut ouvrir & fermer à volonté; on s'en sert pour augmenter ou diminuer la chaleur, on ferme le devant du fourneau avec une porte de fer.

Lorsque les pains de liquation sont bien rouges, on retire un peu de seu de peur que le Cuivre ne coule; mais comme il devient d'une fusion plus difficile, à mesure que le plomb l'abandonne, on augmente le seu la fin, & on le casse lorsque le Cuivre paroit se dis-

poser à la liquéfaction.

Dans quelques endroits on laisse refroidir les pains de Cuivre, après les avoir retirés du fourneau; on détache les scories qui se trouvent à leur surface; on leur donne le nom d'éclars: ailleurs on jette le Cuivre tout rouge sans de l'eau, & les éclats se détachent d'eux-mêmes.

Dd iv

424

On parvient par ces opérations à dépouiller le Cuivre autant qu'il-eft possible de l'argent qui peus s'y troudver, il n'en est pas néanmoins absolument exempt; il en retient toujours une petite portion qu'on ne peut lui

On porte encore au fourneau de rafrachiffement les focries qu'on a retirées du Cuivre après la liquation & le refluage, on les fond & on les coule en un pain qu'on expofe à une nouvelle liquation, on en fépare le plomb tenant argent, & le Cuivre qui refte après cette feconde liquation, eft plus impur & plus aigre que ce-

lui de la premiere.

Quand on a une fois tiré l'argent du Cuivre noir, il ne s'agit plus que de le raffiner pour le faire passer à l'état de Cuivre rouge; on se sert pour ce raffinage de différens fourneaux. Nous allons rapporter la construction du plus simple. On bâtit d'abord un sol en Briques sur un massif de pierres traversé par des canaux pour l'humidité, on étend sur ce sol un lit de scories qu'on couvre d'une couche bien épaisse de brasque pesante; on fait dans cette brasque un creux ou bassin pour recevoir le Cuivre; trois des côtés du fourneau sont fermés, savoir le derriere par un mur de brique qui cache les soufflets & qui donne passage aux tuyeres, un des côtés par un autre petit mur & le côté opposé par une plaque de fer posée de champ, le devant est ouvert. On met dans ce fourneau qui est découvert, le Cuivre mêlé avec le charbon, & à mesure que ce métal fond, il tombe au fond du baffin destiné à le recevoir. On continue de fondre jusqu'à ce que le bassin soit plein, & à cause de la grande chaleur du métal, les scories montent d'ellesmêmes à la surface; tant que le Cuivre sume, il n'est point pur, mais quand la fumée a une fois cessée, on plonge dans le métal en fusion une barre de fer, dont le bout est d'acier poli, le Cuivre s'attache à cette barre, l'essayeur la retire & la plonge dans l'eau; si le Cuivre s'en détache, le raffinage est bien fait. On écarte alors

le charbon, & on acheve d'enlever les scories; on redre enfuite le Cuivre par feuilles, & on donne à chacune de ces feuilles le nom de rosette, à caude de leur forme; dans quelques endroits comme dans la Suede & la Hongrie, on coule le Cuivre en barres, au lieu de le remettre en rosettes.

Le Cuivre se raffine austi au fourneau de réverbere, on allume le seu dans ce sourneau par l'air du cendrier; quand la fonte est achevée, on fait agir des sousseus, le vent chasse les scoties par une ouverture qui leur est

destinée.

M. Macquet dans son Dictionnaire de Chymie; fair mention des distremets combinations du Cuivre & de son analyse; l'acide virriolique, dit cet Académicien Chymiste, quoique le plus sort de tous, le dissour avec beaucup moins de facilité qu'audun autre; encore pour faire cette dissolution, qui d'ailleurs est fort longue, il sau que cetacide soit concentré & aidé d'un certain degré de chaleur, il en résulte pour lors un sel neutre, qui sorme des crystaux d'un très-beau bleu, & ces crystaux sont ce qu'on appelle le vitriol bleu, ou le vitriol de Cuivre.

L'acide nitreux diffour três-promptement le Cuivre; même avec beaucoup de violence & d'effervefcence, il enleve dans cette diffolution une portion du phlogiftique de ce métal; l'espece de nitre qu'il forme avec lui, est un fel très-déliquécent, l'acide marin & l'eau

régale produisent ce même effet.

Rien ne s'unit plus facilement au Cuivre que les acides végéraux, & spécialement celui du vin & du vinaigre; c'est avec le premier qu'on prépare le verd-de-gris, voyez article verd-de-gris; & du second, combiné avec saturation, il en résulte un sel, a uquel on donne le nom de crystaux de Vesus. Tous les acides unis au Cuivre, peuvent en être séparés sans intermede & par la seule action du seu; les tetres calcaires & les alkalis, tant fixes que volaits, séparent aussi le Cuivre d'avec les acides quelconques & le précipitent sous la forme d'une

poudre d'un très-beau verd, la couleur de ces précipités dépend d'une portion des sels qui leur reste unie; mais comme ce métal, ainsi dissou se précipiciale de la mais comme ce métal, ainsi dissou se précipisiques de nitreux, ces précipi-sé de Cuivre ne peuvent se refondre en Cuivre malléable, sans l'addition d'une matiere instammable, & quand on les fait fondre avec des vertres ou des matieres bien vitrescibles, en ménageant le seu comme il convient, ils communiquent leurs couleurs à ces vertres, aussi s'en ser-on utilement pour imiter les pierres précieuses vertes, ou tirant sur le verd & pour plusseurs mances de la peinture sur la fayance & sur la porcelaine.

Si on met du fer dans une dissolution de Cuivre par un acide, cet acide, quoique saturé de Cuivre, attaque le fer , le dissout & le sépare du Cuivre, qui est forcé de se précipiter; c'est ainsi que la dissolution de Cuivre se change en une dissolution de fer, & il est à observer que le Cuivre ainsi précipité, est sous sa forme & sous son brillant métallique. On tire parti dans l'exploitation des mines, de la propriété qu'a le fer de séparer le Cuivre d'avec les acides. Il se trouve en Angleterre une mine de Cuivre dans laquelle on rencontre une quantité d'eau chargée de beaucoup de vitriol bleu, on y fait tremper de la feraille, & par ce moyen on en retire une affez grande quantité de Cuivre. Celle-ci produit à son tour par rapport à l'argent & au Mercure dissous dans les acides, le même effet qu'il éprouve lui-même de la part du fer; il sépare ces métaux si exactement d'avec les acides auxquels ils sont unis, qu'ils reparoissent avec tout leur éclat métallique; aussi employe-t-on souvent le Cuivre pour retirer l'argent qui se trouve dissous en grande quantité par l'esprit de nitre dans l'opération du départ : on obtient pour lors de l'argent très-pur.

Il est de fait que si l'on trempe une lame de Cuivre bien nette dans une dissolution de cette substance, surtout fi cette diffolution est avec excès d'acide, on voir aussi-tôt cette lame de Cuivre se couvrir de mercure qui y adhere, & qui après qu'on s'a lavée & essuyée, y fait une argenture très-blanche & très-brillante.

Le Cuivre est le plus dissoluble de tous les métaux, il se prête en général très-aissement à l'Action de presque toures les substances falines & métalliques, c'est de-là que les Chymistes lui ont donné le nom de Vruss. Les alkalis fixes & volatils dissolvent facilement le Cuivre, ou directement & encore mieux, lor squ'il a d'abord été dissolubre que ma cide; la plápart des sols neures corrodent fa surface & la réduisent en verd-de-gris; les huiles & toutes les matieres grasses produisent le même effet à cause de l'acide cannelé qu'elles contiennent.

Le foufre a beaucoup d'action sur le Cuivre, c'est même à l'exception du fer, celui des métaux avec lequel il a le plus d'affinité, c'est la raison pour laquelle on le sépare facilement de tous les métaux par l'intermede du soufre; le Cuivre allié du soufre devient dans un état minéral & pyriteux, & si on expose cet alliage à l'action du seu, de maniere que le soufre se brûle, son acide se

porte sur le Cuivre & le réduit en vitriol bleu.

Le Cuivre s'unit facilement avec tous les métaux & demi-métaux, & forme avec eux différens alliages, tels que l'airain, le tombac, le fimilor, le laiton; nous en

donnerons ci-après les procédés.

Le Cuivre à caufe de la qualité combuftible, peut le féparer des autres métaux par la calcination, on l'accélere par le moyen du plomb ou du nitre; mais quand on employe ce dernier, il faut avoir attention de n'en mettre que par degrés & peu-à-peu, principalement s'il se trouve beaucoup de Cuivre dans l'alliage, la détonnation qu'il occasionne pour lors, est capable d'emporter une partie des métaux parfaits.

On donne le nom de laiton au Cuivre jaune; c'est un alliage de Cuivre rouge très-pur, avec environ un quart de son poids de zinc aussi très-pur, qui change la couleur & la rend d'un beau jaune approchant de celui de l'or.

Pour procéder à cet alliage, on s'y prend, selon M. Cramer, de la maniere suivante. On fait un cement composé d'une partie & demie de pierre calaminaire (qui n'est autre chose que la mine de zinc ) & autant de poudre de charbon pulvérifés enfemble, on humecte ce mêlange avec un peu d'eau, on le met dans un pot de terre ou creuset, on y introduit une partie de Cuivre très-pur réduit en lames, on recouvre le tout de poudre de charbon, on ferme le creuset & on le chauffe seulement assez pour le faire bien rougir par degrés; quand la flamme des charbons a acquit des couleurs cuivreuses, on introduit dans le creuset une verge de fer, pour voir si le Cuivre est fondu sous la poudre de cement, si cela est, on modere l'action du feu, on le laisse pendant quelques minutes, après quoi on le retire; lorsqu'il est refroidi, on y trouve le Cuivre devenu jaune, augmenté d'un quart, & quelquefois d'un tiers de son poids, & néanmoins très-malléable.

On peut auffi pour parvenir plus s'firement au même but, composet avec la poudre du cement dont on vient de parler & de l'argille, une brasque qu'on met au seu du creuset; on met pour lors par-dessis lames de Cuivre, on les recouvre de poudre de charbon, & on procede comme ci-dessis. Le Cuivre pénétré des vapeurs du zinc qui traversent la brasque, se sond dessis & ne se mêle point avec les autres métaux qui en akterent tou-

jours la couleur & la ductilité.

En convertissant ainsi le Cuivre rouge en Cuivre jaune, on l'augmente d'abord au moins d'un quart; on lui donne une couleur plus agréable, on le rend plus

fusible & moins sujet au verd-de-gris.

Quand on se contente tout simplement de fondre le Cuivre rouge avec le zinc; on en obtient le similor, qui imite plus ou moins parsaitement sor, suivant la proportion dans laquelle on a fait entrer chacune des ma-



zieres qui concourrent à la proportion du métal composé, mais ce nouveau métal est toujours cassant, & il n'est pas ductil comme le laiton; pour faire revenir le laiton au Cuivre jaune, & le similor à l'état de Cuivre rouge, il suffit de les tenir exposés à l'action d'un feu violent, qui calcine le zinc & le fait dissiper en chaux.

Le Cuivre s'allie à l'étain avec la plus grande facilité, quand on fond ces métaux ensemble, seuls, ou en ajoutant un peu de zinc ou de Cuivre jaune, il en résulte un métal composé, infiniment plus sonore & plus susible, que n'étoit le Cuivre pur. Ce métal se connoît sous le nom d'airain ou de bronze; il est aigre & d'une couleur jaune, d'autant plus pâle qu'il y est entré plus d'étain.

dans fa composition.

L'étamage du Cuivre est encore une espece d'alliage de ce métal avec l'étain, du moins il est très-constant que l'étain s'unit à la surface du Cuivre, & en effet si cette surface n'est pas parfaitement nette, l'étamage n'adhere point, austi les ouvriers ont l'attention de bien ratisser les vaisseaux qu'ils veuillent étamer, & de recouvrir leur surface de quelques corps abondans en phlogistique, à mesure qu'ils la décapent, de peur que cette surface ne se calcine.

Le Cuivre a différens usages, on fabrique avec le rouge toute forte de vaisselle; mais l'emploi de ces sortes de vaisselle est très-nuisible, & la raison, c'est que ce métal est sujet au verd-de-gris, qui est un poison très-dangereux. (Voyez nos Lettres sur les minéraux, qui se trouvent chez Durand, année 1770.) Le Cuivre jaune, quoique moins sujet au verd-de-gris, n'est pas plus propre pour les batteries de cuisine, l'étamage n'en peut pas même mettre à l'abri; d'ailleurs l'étain avec lequel se prépare l'étamage, a encore ses dangers.

Tout le monde sait que le Cuivre jaune se bat en feuilles minces, & qu'il se tire en filets assez fins, on en fair alors des cordes qu'on employe pour les instrumens de musique; le tombac & le similor qu'on prépare avec 430

le Cuivre rouge & le zinc, s'employe souvent pout sabriquer différens bijoux. La matiere des cloches & des statues est l'airain, autre mélange de ce métal avec d'autres substances, on s'en sert même pour battre des monnoies. Les anciens faissoient avec le Cuivre, des inftrumens tranchans, très-bien acérés; il y a encore actuellement de certains peuples qui n'en ont point d'autres, On employe les chaux de Cuivres dans la fabrique des émaux, des verres colorées & de fausses pierres précieuses.

La Médecine ne fait point usage du Cuivre à l'intérieur, d'autant que toutes les préparations de ce métal font de vrais poisons; il faut pour en combattre les mauvais effets, avoir recours aux délayans & aux absorbans alkalins; on employe cependant à l'extérieur, quelquesunes de ses préparations salines dans les onguens dessi-

catifs & les colly ces.

Nous allons rapporter ici quelques préparations chymiques du Cuivre, c'est par-là que nous siniens l'article qui le concerne. La premiere est sa calcination, yous stratisse à cet estet dans un grand creuset, des lamines de Cuivre avec du souste pulvérise, vous couvrez le creuset d'un couvercle qui ait un trou au milieu pour donner sillue aux sumées, vous placez votre areuset dans un fourneau à vent, & vous saites un très-grand seu autour, jusqu'à ce qu'il ne sotre pless de sumée; vous retirez alors ces lamines toutes chaudes & vous les séparez, c'est ce qu'on nomme l'as assum on l'employe dans quelques exemedes externes comme déterss, on le met pour lors en poudre dans un mortier; cette opération ne rend pas le Cuivre plus pur ni plus compact, elle lui ôte au contaite sa forme métallique de le rend friable & cassant.

La seconde préparation est la purification du Cuivre calciné; vous prenez pour y parvenir, telle quantité qu'il vous plaira de Cuivre calciné, vous le faites rougir dans un creuser entre les charbons ardens, & vous le jettez tout rouge dans un por ou vous aurez mis assezThuile de lin pour lui faire surpasser la matiere de quarre doigns, vous couvrez austi-tôt le por, autrement Phuile prendrois seu, vous saisse tremper le Cuivre jusqu'à ce que l'huile soit à demi-tersoidie; vous le séparez & le remettez rougis dans le creuset, ensuite vous le jettez dans l'huile de lin; vous continuez à le faire rougis & à l'éteindre dans l'huile de lin jusqu'à neuf sois; vous aurez la précaution de changer l'huile de trois sois en trois sois, vous rendrezpar-là au Cuivre, le phlogistique qu'il avoit perdu par sa calcination, ce que l'emery appelle purisseation. Si vous le calcinez de nouveau pour faire consumer l'huile & si vous le mettez en poudre, vous en obtenez un beau crocus, qui est détersif & propre à manger les chairs baveuses des plaies & des ulceres.

La troisieme préparation est le vitriol de Cuivre ou de Vénus, qui n'est autre chose que du Cuivre pénétré & rendu en forme de vittiol par l'esprit de nitre. Pour ce procédé vous faites diffoudre deux onces de Cuivre coupé par petits morceaux, dans cinq ou fix onces d'esprit de nitre; vous versez la dissolution dans une cucurbite de verre, & vous faites évaporer au feu de sable environ la quatrieme partie de l'humidité; vous laisserez ce qui restera en repos cinq ou six heures, il se fera des crystaux bleux que vous séparerez; vous continuez à faire évaporer & crystalliser la liqueur, jusqu'à ce que vous avez tout retiré ; vous faites lécher ces crystaux , & vous les conservez dans une phiole bien bouchée; ils sont caustiques, on s'en sert pour consumer les superfluités ou les chairs baveuses; si on laisse ces crystaux à la cave dans un vaisseau plat découvert, ils se réduiront en une liqueur qui sera propre aux mêmes usages, & qui porte le nom de liqueur ou de teinture de Vénus.

La quatrieme préparation sont les crystaux de Vénus, on donne cette dénomination à des particules de Cuivre empreintes des acides du vinaigre, & réduites en sorme de sel ou de vitriol. Prenez pour ce procédé telle quan-

tité qu'il vous plaira de verre en poudre, mettez-le dans un matras affez ample, & versez dessis du vinaigre diftillé jusqu'à la hauteur de quatre doigts; vous placerez le matras en digestion sur le sable chaud, & vous l'y laisserez pendant deux jours, le remuant de tems en tems. le vinaigre se tiendra d'une couleur bleue; versez par inclination la liqueur qui surnagera, & jettez d'autre vinaigre distillé sur la matiere; l'aissez-la encore en digestion pendant deux jours comme devant; versez par inclination la liqueur, & continuez de mettre d'autre vinaigre distillé sur la matiere, jusqu'à ce que les trois quarts ou environ du verdet soient dissous, & qu'il ne reste plus qu'une matiere terrestre; vous filtrerez alors toutes ces impregnations, & vous ferez évaporer les deux tiers de l'humidité dans une cucurbite de verre au feu de fable; vous mettez le vaisseau à la cour, & l'y laissez fans le remuer pendant quatre ou cinq jours, il se formera des petits crystaux qui représenteront une pyramide quadrangulaire, dont la pointe sera mousse & la couleur d'un verd bleuâtre; vous versez par inclination la liqueur, & vous ramassez les crystaux; vous faires encore consommer environ le tiers de l'humidité de la liqueur transvasée, & vous la mettez crystalliser comme La premiere fois; vous continuez ces évaporations & ces crystallifations, jusqu'à ce que vous ayez retiré tous vos crystaux que vous faites sécher, vous les gardez pour le besoin. Les Peintres les appellent verdet distillé, parce qu'ils font préparés avec le vinaigre distillé, ils s'en servent dans leur art; on les employe encore dans la Médecine, mais à l'extérieur; ils sont détersifs & conviennent par conséquent très-bien dans les plaies.

La cinquieme & derniere préparation est l'esprit de Vénus, c'est une liqueur acide qu'on tire par la distillation des crystaux de Vénus; vous mettez à cet esset telle quantié qu'il vous plaira de crystaux de Vénus préparés avec le vinaigre dissillé dans une cornue de verre, dons le tiers est vuide; yous placez votre cornue sur le fable; & après y avoir adapté un grand récipient, & luté exactement les jointures, vous donnez un petit feu au commencement pour faire difuller un peu d'eau infipide, cette eau sera suivie par un esprit volatil; augmentez alors le seu par dégrés, le balon se remplira de muages blancs y entoures fur la sin la cornue de charbons allumés, afin que les derniers esprits sortent, car ce son les plus forts; los sque vous veriez que les nuages cefetont, & que le récipient refroidira, laissez éteindre le seuy délutez les jointures & versez out ce que le récipient contiendra dans un alambic de verre, pour le faire distiller sur le sable jusqu'à siccié, ce sera l'esprit de Vénus rectissé.

L'Emery dit qu'on se sert de ce temede contre l'épilepse, l'apoplevie & les autres maladies du cerveau; mais comme l'usage intérieur du Cuivre n'est pas exempr de danger, la prudence exige qu'on n'employe pas un

parcil remede.

On en met néanmoins dans ces cas, sept ou huit gouttes dans quelque liqueur appropriée; plusieurs sont usage de l'esprit de Vénus pour dissoudre les perles, les coraux

& autres matieres femblables.

Il reste après la distillation dans la cornue, une matiere noire, qui peut être révivisée en Cuivre, étant mile au seu de suson dans un creuset, avec un peu de sulpêtre & de tartre.

### DACTYLE.

L'N Lithographie on donne ce nom à plusieurs especes de pierres longues & rondes ou cylindriques, qui ont la figure & la forme d'un doigt.



Tome III.

#### DENDRITE.

ON appelle ainsi une pierre qui est ordinairement sisfile & plate, & qui après être sendue, représente des deux côtés de sa luperticie, des villes, des montagnes, des paysages, & plus communément des arbres, des bruyeres, des arbrisseaux & des mousses; preque touceces pierres sont de couleur brune ou noire. Les ramisseations qu'on y remarque sont sines & délicates, comme les mousses mustes et de les des des des des sines qu'on y remarque sont sines & délicates, comme les mousses mustes plus de la des des des des des sines de la después de la después de la des sines de la después de la después de la después de la des sines de la después de la desp

mieux.

M. Bertrand explique très-bien la formation des Dens drites, & son explication est des plus simples. Lorsque les matieres métalliques & fluides & des sucs bitumineux & sulfureux, rencontrent dans la terre des fissures, des fentes horizontales dans les pierres fossiles, elles s'y infinuent; ces sucs pressés par le poids supérieur comme deux plaques, se dilatent & s'étendent en petites branches & en différentes formes, ils se figurent ensuite, s'endurcissent & représentent ces belles figures que nous admirons. Si la pierre est de marbre ou d'un grain plus groffier encore, & si les sucs même sont groffiers, ou dis-Souts par une menstrue qui ne soit pas pénétrante, ils ne pénetrent pas non plus la masse de la pierre, ils ne s'étendent que sur la superficie, & ne produisent que des arbriffeaux qui s'évanouissent dans le feu; c'est-là, dit M. Bertrand, ce qu'on appelle proprement Dendrites. Si au contraire le suc est plus fin, si la menstrue est plus pénétrante, & si elle rencontre des pierres plus fines, comme les agathes, elle pénetre la masse même, elle la teint de très-belles couleurs, & produit des figures de toute espece, souvent très-bisarres; on les appelle Dendrachates.

## DENDROIDE.

O'EST le nom qu'on donne à tout fossile ramissé, ou qui a des branches comme des arbres; par conséquent la mine d'argent vierge ramissé doit potter en particulier ce nom. La distérence qui se trouve entre le Dendrite & le Dendroide, c'est que celui-ci a la forme d'un arbrisseau, tandis que celui-là représente des buissons, ou arbrisseau, tandis que celui-là représente des buissons, ou arbrisseau, en peinture.

### DENTALITES.

ON nomme ainsi des coquilles fossiles univalves; non contournées, longues & étroites; elles sont assection de la femblables à nne longue come ou à une longue dent recourbée, quoique néanmoins elles soient quelquesois droites.

# DERLE.

L'EST un terme usité en Alsace pour désigner une espece de terre marneuse, fine, grise, grasse, avec laquelle on fait de la très-belle stayance, c'est donc un nom particulier au pays, comme on se fert à la Chine du moss petunze, pour indiquer une marne endurcie, que l'on pile pour en fabriquer de la porcelaine Le Kaolin est moins dur & sé dissour de la porcelaine Le Kaolin est moins dur & sé dissour de la porcelaine Le Raolin est moins dur & sé dissour de la porcelaine Le grès de Forges en Normandie, s'employe pour faire des pots & des cuvettes qui résistent au seu ; c'est ainsi Le i ;

qu'on nomme différemment dans chaque contrée, la terre propre à faire de la fayance.

#### DEPART.

C'EST un terme de docimatie; on entend par-13 une suite d'opérations métallurgiques, par lesquelles on sépare l'or de l'argent.

## DOCIMASIE.

TEST un art qui enseigne à séparer en petit, les minéraux, les méraux, les soures & les sels les uns des autres, & des autres fubriances qui s'y trouvent mélées; cet art nous apprend par conséquent à connoître avec exactitude laquelle de ces différentes maiteres minérales se trouve contenue dans le corps examiné, & en quelle quantité elle s'y trouve; on parvient aussi par cet art à savoir la qualité & la quantité du minéral qu'on peut retiter, avec bénésice d'un corps sossille.

## EMERIL OU EMERI.

N appelle ainsi une mine de ser refractaire, voi race, dont on ne tire rien; les Artistes s'en servent pour polir le vetre & les pierres les plus dures. Voyez ata



### EMPREINIES SUR DES PIERRES.

LES Curieux font pour leur cabinets d'histoire naturelle, des collections d'empreintes de plantes, d'animaux & de coquilles; il s'en trouve beaucoup à Saint-Chaumont, dans le Lyonnois. M. de Jussieu a fair sur, les empreintes, des observations très-curieuses, qu'il

n'est pas hors de propos de rapporter ici.

Le territoire de Saint-Chaumont, de même que celui. de Saint-Etienne dans le Forez, est abondant en mines de charbon de terre ; c'est ee charbon qui a donné lieu à l'établissement des fabriques de toutes sortes de fer-Le souvenir qu'eut M. de Justieu, lorsqu'il passa par cet endroit pour se rendre en Espagne, d'avoir lu dans les lettres de M. Luyd, que les pierres chargées de figures, de plantes, se trouvant le plus souvent dans le voisinage des mines de charbon , le rendit attentif à Ia figure, à la couleur & aux empreintes de toutes les pierres qu'il rencontroit près de ces minieres. Son attention étoit secondée par la vue des échantillons que lui remit un de ses amis, distingué dans le pays par son, goût pour l'histoire naturelle; avec ce guide, il eut le plaisir, à la porte même de Saint-Chaumond, le long de la petite riviere de Gier, d'observer sur la plupart des. pierres qu'il ramassoit, les impressions d'une infinité de fragmens de plantes si différentes de toutes celles qui naissent dans le Lyonnois, dans les Provinces voisines, & même dans le reste de la France, qu'il lui sembloir herborifer dans un nouveau monde.

Toutes ces pierres sont écailleuses, & ne différent entr'elles en couleur, qu'auxant que les lits d'oi elles sont tirées, s'approchent ou s'éloignent de ceux du charbon de terre; c'est à-dire, que celles qui en sont le plus près, sont d'un noir ardoise & luisant, en quoi elles -

E e iij

438

sémblent participer davantage de l'huile bitumineuse; qui est le principe le plus essentiel de .cs charbon, .au lieu que celles qui en sont les plus ésloignées, sont d'un gris cendré, qu'un mélange de parcelles talqueuses fair paroître quelquesois bronzées, de le plus souvent argentées. Dans les unes & dans les autres de ces pierres, de quelque couleur qu'elles foient; les empreintes sont roujours plus soncées que le reste, & elles sé distinguent beaucoup sur les pierres grises, quelquesois même elles en sont la seule partie qui paroît couverte d'une couche légere de bronze ou d'argent, ce qui est un effet de la facilité que les sluors vitrioliques ont eue de s'arrêter dans les s'illons de ces emprenntes, plurôt que dans le reste de la superficie de ces pierres.

Elles sont différentes des Dendrites durs, comme les agathes ou les cailloux, ou tendres, comme les pierres à rasoir & celles de Florence, en ce que les sigures qui se rencontrent en celles-ci, en pénetrent toute l'épaisseur, comme une matière étrangere qui s'y est inssué, aix lieu que dans les pierres de Saint-Chaumond, les empreintes des feuilles ne sont que sur la superficie des seuillets, & que dans chacun des seuillets qui le composent; elles sont voures différentes & placées en divers sens, elles sont voures différentes & placées en divers sens.

Le nombre de ces feuilless, la facilité de les léparer, & la grande variété des plantes que M. de Jussieu vit imprimées, lui faisoient regarder chacune de ces pierres, comme autant de volumes de Bovanique, qui dans une même carriere composent, pour ainti dire, la plas ancienne bibliotheque du monde, & d'autant plus curieuse, que toutes ces plantes n'existent plus, ou si elles existent encore, c'est dans des pays si éloignés que nous n'aurions pu en avoir de connoissance sans la découverte de ces empreintes.

Il ne manqueroit pour rendre cette herborifation parfaite, que de qualifier les plantes imprimées sur ces pierres, on pourroit même y réussir avec les regles établies depuis ces derniets tems pour déterminer les genres, ou du moins les classes auxquelles elles se rapportent; mais comme il est rare de trouver sur ces seuillets les plantes en leurs entiers, que l'on n'en peut souvent discerner que quelques fragmens de branches ou quelques feuilles, & qu'il y en a même plusieurs qui se trouvent croisées par d'autres de différentes especes qui ont été appliquées sur elles, on autoit peine à les bien caractérifer & à les bien décrire; on peut néanmoins affurer que ce sont des plantes capillaires, des ceteraes, des polypodes, des adiantum, des langues de cerf, des lonchites, des ofmondes, des filicules & des especes de fougeres, qui approchent de celles que le P. Plumier & M. Sloane ont découvertes dans les Isles de l'Amérique. & de celles qui ont été envoyées des Indes orientales & occidentales aux Anglois, & communiquées à Plukenet, pour les faire entrer dans les recueils de ses plantes rares. Une des principales preuves qu'elles sont de cette famille, est que comme elles sont les seules qui portent collées au dos de leurs familles leurs fruits, les impressions profondes de leurs semences se distinguent encore fur quelques- unes de ces pierres.

La multitude des différences de ces plantes, est d'ailleurs si grande aux environs de Saint-Chaumond, qu'il femble que chaque quartier y soit une source de variété entre ces empreintes de seuilles de plantes capillaires. M. de Justieu en a encore remarqué qui patoissen appartenir aux palmiers & à d'autres arbres étrangers; il y a aussi observé des tiges & des semences particulieres; & à l'ouverture de quelques-uns des feuillest de ces pierres, il est sorti des vuides de quelques fillons, une poussiere noire, qui n'étoit autre chose que les restes de la plante pourrie, & rensermée entre deux couches de-

puis peut-être plus de trois milles ans.

Il y a dans cette découverte trois singularités qui la rendent très-remarquable; la première est de ne trouver dans le pays aucune des especes de plantes, dont les empreintes sont marquées sur ces pierres, e est un fait dont M. de Jussieus s'est éclaircie dans les herborisations qu'a a faires immédiatement après celles-ci sur les montagnes voissines, & principalement sur celles de Pila en Lyonnois, qui n'est éloignée de Saint-Chaumond, que d'environ trois lieues.

La seconde est que parmi ce nombre infini de seuilles de diverses plantes imprimées sur les seuillets de ces pietres, aucune ne s'y trouve pliée, & qu'elles y sont dans leur étendue, de même que si on les y avoir col-

lées.

La troiseme singularité plus surprenante que les deux autres, est que les deux lames écasileuses de ces pierres ne représentent chacune sur leurs superficies internes par lesquelles elles se touchent, qu'une seule face d'une seté, & en creux de l'autre; au lieu que dans la maniere ordinaire dont ou conçoit ces fottes d'impressions, on suppose que la feuille d'une plante qui s'est trouvée passe entre deux terres molles, doit avoir laisse fur la superficie de l'eau, l'empreinte de la partie inférieure.

Cès singularités supposent diverses causes nécessairement dépendantes les tines des autres. La premiere, que ces plantes inconnues en Europe, ne peuvent venir que des pays chauds, parce que si elles ressemblent plus partaitement à celles de nos lles de l'Amérique, qu'à aucune autre, & que l'on ne trouve ces mêmes especes de plantes de l'Amérique, que dans diverse parties, des sandes où elles crossfer que de la comment, c'est une conséquence qu'elles n'ont pus être amenées que de ces pays-18, ou de quesqu'autre d'une struction à peu près sem-

blable.

La seconde, que comme leur empreinte les repréfente étendues & souvent couchées en divers sens les unes fur les autres, elles n'ont pu être imprimées dans cet état, que parce que l'eau sur laquelle elles ont du florter, les y a maintenues.

La troisieme, que cette eau indubitablement a été

zelle de la mer, ce qui est évident par le nombre des coquillages qui se trouvent dans les tertes voisnes; coquillages dont on ne peut voir aujourd'hui les semblables dans aucune des rivieres d'eau douce de France, ni même de l'Europe, & qui au contraire naissent les uns fair nos côtes, les autres dans celles des mers les plus éloignées par rapport à nous.

Une expérience journaliere des vicissitudes qui arrivent à certains pays, dont la mer inonde, ou découvre successivement les terres, ne nous démontre que trop comment il s'est pu faire que ces eaux, que nous supposons avoir transporté ces plantes, ayent couverts ces endroits du Lyonnois; car sans être obligé de recourir ni à l'inondation du déluge universel, ( ce qui est cependant, selon nous, le fait le plus certain & la cause la plus assurée) ni à ces tremblemens de terre, ni à ces secousses considérables qui ont fait de grandes ouvertures à travers desquelles l'eau de la mer s'est répandue, sans parler des écroulemens épouvantables de ces hautes & vaftes montagnes, dont la chûte ayant occupé un grand espace dans le lit de la mer, en a rejetté l'eaufortavant dans nos terres, il ne nous manque pas de preuves que la plûpart des terres qui semblent avoir été habitées de tems immémorial, ont été originairement couvertes de l'eau de la mer, qui les a depuis ou insensiblement ou tout-à-coup abandonnées.

Cette multitude de coquillages de mer, qui se trouvent encore dans leur entier presque dans le centre des montagnes de la Sicile & de l'Angleterre, ne neus permer pas de douter, que ces sses n'ayent été couvertes, d'eau, & nous n'avons pas moins de pteuves en France, que cette partie de l'Europe que nous habitons, a servi de lit à la mer. Il y a enviton deux cent quatre-vingt ame, que Benard Patilly. François de nation, sans, avoir d'autres études que celles de ses propres observations faites dans le Royaume, commençoir à infinuer cette doctrine dans des consérences publiques qu'il te-

442

noit à Paris sous Henri III. M. de Justieu rend la chose plus probable & plus sensible, en ajoutant à ses observations, celles que divers voyages entrepris de tout côté dans ce Royaume pour y herborifer, lui ont donné lieu d'y faire. Il présenta à l'Académie, de vrais madrepores encore adhérens à leurs rochers, qu'il avoit détachés de la terre, à Chaumone près Gifors, des plantes pierreuses, ou pour mieux dire, des cellules d'insectes, qui se trouvent seulement dans le fond de la mer, & qui sont les marques les plus certaines qu'on puisse avoir, que cet endroit de ce continent a été autrefois une partie du bassin de la mer. M. de Jussieu a vu dans les carrieres de Saint-Leu-Taverni, ouvrir des pierres de grais. dans lesquelles les petites coquilles & les petits galets . dont le bassin de presque toutes les mers est ordinairement rempli, se trouvent renfermés, & il remarque que la superficie de ces lits de grais est couverte d'un sable tout-à-fait semblable à celui du bord de la mer.

Feu M. Billeret, Professeur en Botanique à Besançon, envoya à M. de Jussieu, des morceaux deroches décachés des carrières de la Franche-Comré, sur lesquels on voyoit encore quelques-uns de ces tuyaux fabriqués par ecretains vers marins qui s'y logent, & tels qu'on les etrouve dans nos mers sur les rocailles d'où l'on arrache

le corail.

On voit ausse in Dauphiné, entre Gap & Sisteron, tertaines montagnes où les vestiges du croissement des eaux de la mer sont marqués par des amphithéatres; dont les degrés augmentent en largeur, à proportion que par cette ancienne position du bassis de la morté que par cette ancienne position du bassis de la mer, démontrée en divers endroits du cœur de ce Royaume; il est constant que ces endroits ont été couverts d'eau; on comprendra aissement que des stots impétueux pousses du nord au sud, & renvoyés du sud au nord, ou par la réssistance des hautes montagnes, ou par de violens ouragans, ont entraînés avec eux les animaux & les plantes

Zes pays méridionaux d'où ces flots refluoient, & quo dans ces flux, ces eaux s'étant gilifées & étant reflées quelque tems dans des endroits, où certains arrangemens de montagnes leur formoient des anses ou des bassins, elles y ont retenu des corps légers, les uns, en leur entier, les autres brisés.

Ces plantes étrangeres se trouvant donc ainsi conduites par l'eau de la mer, très avant dans nos terres, il ne reste à expliquer que la maniere dont leur impression s'est faite pendant que ces eaux s'évaporoient, & s'est confervé après leur retraite. M. de Justieu suppose leurs feuilles flottantes sur la superficie d'une eau, qui dans ses agitations, étoit encore plus chargée d'un limon bitumineux qu'elle avoit détrempé, que du sel dont elle étoit naturellement impregnée; ce limon a couvert la surface de ces feuilles flottantes, y a été retenu par la quantité de nervures dont elles sont traversées, s'y est uni si intimement à elles, qu'elle en a pris jusqu'aux moindres vestiges, & y a acquis d'autant plus de consistence, que ces feuilles , par la qualité de leur tissu serré, ont résisté plus long-tems à la corruption. Comme néanmoins elles le sont enfin pourries, & que le limon qui les couvroit, n'a pu manquer de se précipiter, soit par la soustraction du corps qui le foutenoit, soit parce que devenu par cette soustraction plus pénétrable à l'eau, il s'est trouvé plus pesant; c'est dans cette précipitation que ces lames limoneufes, tombant fur les surfaces unies d'un limon détrempé, y ont marqué la figure des feuilles dont elles avoient conservé l'empreinte.

L'explication de ce méchanisme rend sensible la singularite de la représentation d'une soule & même face de ces feuilles de plantes en relief sur une lame, & en creux sur celle qui lui est opposée; ce qui arrive de la même maniere qu'un cachet imprimé en relief sur une lame de terre, se rend en creux sur une autre lame

molle sur laquelle celle là est appliquée.

L'on ne peut pas dire que l'une des empreintes qui se

voyen fur ces lames, foit celle du tevers de la feuille at andis que l'autre est celle de dessis, puisque cette feuille ayant été pourrie, est devenue incapable d'imprimer cé revers; la poutriture est si certaine, que su libitance ayant changée, a teint ces empreintes en noir, & ce qui est resté atraché à cette lame, n'a tout au plus rendu quelques empreintes moins parfaires, parce que ce supersu a rempli la gravure de l'expression, & s'y mouvé aujourd'hui en poudre entre quelques-unes de ces lames lorsqu'on les sépare.

Il semblera d'abord qu'après la destruction de la feuille couverte de limon, l'eau la touchant immédiatement; auroit dueffacer les impressions qu'elle avoit reçues ; mais fi l'on fait attention à la quantité de bitume, dont ce limon abonde, à en juger par le charbon de terre qui se trouve si fréquemment dans cet endroit du Lyonnois, & que ce bitume qui n'est autre chose qu'une huile de terre, depuis qu'il a pris plus de confistence, ne peut pas fe résoudre dans l'eau, on n'aura pas de peine à comprendre que les figures marquées fur ces lames limoneuses, se seroient conservées en se précipitant dans l'eau, & qu'en faisant leur empreinte sur d'autres surfaces limoneuses, elles ne se soient pas incorporées avec le limon fur lequel elles tomboient, ou avec d'autres lames qui se précipitoient successivement sur elles, puisque ce bitume mêlé dans ces lames, faisoit sur elles le même effet que l'huile ordinaire mêlée avec de la pâte, pour la maintenir feuilletée.

Il faut préfumer qu'un million de tas de feuilles des mêmes plantes étrangeres, ont été aufit transportés par les mêmes eaux en pluseurs autres lieur de l'Europe; mais que cette matiere bitumineus ne s'étant rencontrée que dans quelques endroits, ces endroits ont été presque les seuls qui ayent conservée leur empreinte. Telles sont encore les minieres de charbon de terre de la Province de Glocester en Angleterre, sur les piertes desquelles on voit figurées la pluspart des mêmes plan-

tes que l'on observe sur celles des minieres de Saint-

Chaumond.

Comme je ctois avoir démontré, dit M. de Juffieu dans son Mémoire, que ces lames limoneuses & bitumineuses imprimées le précipioient fuccessiment les uns sur les autres, & que les feuillets qui supportoient ces lames, étoient de ligure & de grandeur inegales; il ne saut pas être surpris que dans leur précipitation, elles soient tombées en divers sens, c'est ce qui s'ait que dans une même pierre, composée de plusieurs de ces lames, qui y forment autant de seuillets, il s'en trouve de tan de grandeurs distrentes appliquées les unes sur les autres, & que quelques-unes paroissent même avoir été brisées dans leur chûte par leur chocs contre d'autres lames.

Si les lits de ces pierres, qui ordinairement sont entremèlés de lits de charbon, s'emblent en quelques endroits être devenus d'une fituation oblique, on ne peut attribuer cette disposition, qu'à l'inégalité du fond du baffin, dans lequel étoir tenêtermée l'eau où ces précipi-

tations se sont faites.

"Enfin les couches de charbon qui stéparent celles de ces pierres, ne doivent être regardées que comme un bitume, qui ayant d'abord été siquide, s'est infinué & ensuite endurci entre ces couchés de pierres figurées. L'huile de terre qui coule actuellement en Auvergne, & qui y est appellée pege, comme qui diroit poix liquide,

en est une preuve.

Il est donc inutile d'avoir recours, ni aux jeux & à la bissirerreie de la nature, ni à une végétation supposée interne, c'est-à-dire, eptre deux lames de pierre, ni à une palingenesse, comme l'out sait quelques Aureurs, pour rendre raison de la maniere dont se sont formées les empreintes que nous observons sur ces pierres & sur les seuillets dont elles sont composées; & quand même on prétendroit qu'elles seroient un effet de la conssission du déluge, (ce qui est, suivant nous, le sentim.ns le plus

AAC

priviable,) on ne pourroit pas fur l'obfervation des empreintes qui repréfentent ces plantes en maturité & en graines, déceminer ni le mois, ni la faifon de cette inondation univerfelle, puisque ces plantes étant venues des pays chauds, y ont pus donnet leurs femences dans des failons plus avancées que ceux ci.

Tel est le Mémoire de M. Bernard de Jussieu, sur les empreintes de Saint-Chaumond. M. Dulac en rapportant ce Mémoire, observe qu'on ne trouve plus actuellement dans les carrieres de Saint-Chaumond, des pierres chargées d'empreintes de plantes, passe une certaine prosondeur, qu'il n'est pas possible de déterminer.

M. Valmont de Bomate dit avoit trouvé dans un des lits glaifeux de la cartiere de Fontarabie, près de Paris, une conchite étrangete, qui étoit en nature & très-bien conservée, à la couleur près, & dans une des charbonnieres de Bretagne, à plus de trois cens & sept cens pieds de prosondeur, l'empreinte de la fougere arbrisseu, qui végete en Chine & en Amérique.

# ENCARDITES.

CEST le nom que les Naturalistes donnent à des coquilles fossiles, bivalves & qui congenerent, ou aux cœurs connus sous le nom de boucardites, ou à des noyaux de multivalves sossiles & congeneres aux oursins.

## ENCRINITE.

On nomme ainsi la pétrification d'une espece d'inserte de mer ou de polype; cer animal est de la classe das étoiles à bras ou arborisées, par conséquent sa pétrification doit se rapporter au genre des trochites. Cette étoile a été pétrifiée lorsqu'elle avoit ses membres en contraction, c'est ce qui lui donne la figure d'un lis a dont les seuilles ne sont point épanouies.

### ENTROQUES.

CE sont des pétrifications du genre des helminthes

### ESSAI DES MINES,

On entend par Essai des mines, l'art qui nous euseigne la méthode la plus sire de faire des épreuves, pour connoître ce que renferme un minéral & pour juger, si on peut l'exploiter avec avantage.

### ETOILE MARINE PETRIFIEE.

L'ES Lithologistes donnent ce nom à une quantité de pierres en forme d'étoiles, ou marquées d'étoiles en rolief, ou en gravure, ou parfemées d'étoiles; par conséquent ce nom peut convenir à tous les madrepores fossiles. M. Bertrand observe qu'on auroit très-bien fait de réserve cette dénomination aux parties de l'Étoile Marine proprement dite, & dont on trouve les articulations verrébrales ou bourrelets osseux dans la Franche-Comté & la Tourtaine.

**CHACKS** 

#### ETITES.

E sont des pierres pour l'ordinaire ferrugineuses, au dedans desquelles il y a une cavité, qui est tantôt vuide, tantôt pleine; ces pierres sont à l'extéricure, ou ovales, ou triangulaires, ou anguleuses, ou en forme de testicules; elles sont composées de plusieurs couches, d'un rouge brun, olivaire, & qu'on peut séparer aisément. On les a appellé sort mal-à-propos pierres d'aigles, parce qu'on a prétendu qu'elles se trouvoient dans les passe qu'on a prétendu qu'elles se trouvoient dans les plusieurs mines de fer de la France, sur-tout dans la chaîne de montagnes d'Alais en Languedoc. On voir aussi quelquesois dans les environs d'Alençon, près des mines de ter, des Etites brillantes, noiràtres, & trèspelantes, susceptibles d'efflorescence.

## FALAUNIE RE.

ON appelle ainsi un amas considérable, ou une couche de coquilles sossilles qui se trouve sous erre; dans ces sortes d'amas, l'épassileur & la prosondeur de la couche, ne sont pas toujours les mêmes; les coquilles qui s'y trouvent sont sans éclat, & la plûpatr sont calnées; on y rencourte encore des débris de plantes & d'autres corps marins. Les Falaunieres de la Tourraine sont très-connues, elles sont longues de trois lieues & demic; les Paysans des environs s'en servent comme de marnes pour engraisfer leurs terres, on ne les perce jamais au-delà de vingt pieds. M de Réaumur en rapporte les raissons, qui sont uniquement tirées de la commodité des Laboureurs & de l'épargne des frais; ains sint de la commodité des Laboureurs & de l'épargne des frais.

449

aiusi les Falaunieres peuvent avoir une profondeur beaucoup plus grande que celle qu'on leur connoît.

### F E R.

L'EST le plus utile des métaux, & tout à la fois le plus commun, le plus abondant & le plus facile à exploiter, il est placé parmi les métaux imparfaits; il est formé par une tetre instammable & par un limon qui tire sur le rouge & qui ne se virisse qu'avec peine; de tous les métaux il est le moins susse de le moins ductile par lui-même, mais en tevanche il est le plus élaftique & le plus dur, & il est même, après l'or, le plus tenace, pussqu'un fil de ser d'un divieme de pouce de diamètre, est en état de soutenir un poids de quatre cent cinquante livres avant de se rompre; il ne peut s'allier avec le mercure, & il s'attire par l'aimant, deux

qualités qui lui sont propres.

Ce métal n'est pas également bon ni ductile, on connoît sa bonté par la fracture; quand il est doux & ductile, ses parties constituantes sont fines comme du sable fin , mais s'il est aigre & fragile , ces mêmes parties se trouvent plus grosses, anguleuses, & présentent des molécules sémicubiques ou rhomboidales. La couleur de ce métal est d'un gris obscur , & brillant dans les endroits où on le casse; la violence des coups redoublés de marteau, un frottement violent & rapide le font rougir au point même d'enflammer des corps combuttibles; fi on l'échauffe dans le feu, il pétille, jette des étincelles même très-longues, & rougit bien long-tems avant que de pouvoir se fondre; quand ils se fond, les vapeurs qui s'en exhalent, sont sulfureuses; si on l'expose à un miroir ardent, il se vitrisse à demi & devient une matiere noirâtre & spongieuse, il se dissipe encore pour lors en écailles étincellantes. Cométal se dissout dans

Tome III. Ff

presque toutes les menstrues, l'humidité même de l'air le ronge en peu de tems, quand il se trouve placé à l'ombre: il se rouille sur-tout dans l'eau, & son ochre est plus ou moins foncé; il devient verd dans l'acide vitriolique, jaune dans l'acide du fel marin, & rouge dans l'acide nitreux. Toutes ces propriétés du fer peuvent conduire à une définition exacte de ce métal, on peut le définir un métal peu malléable, mais très-compacte, folide, très-dur, sonore & le plus élastique de tous les métaux: le fon & l'extension des cordes de clavessin. les refforts des serrures, des horloges & des fusils, les différens instrumens propres à limer qu'on fabrique avec ce métal, font les plus grandes preuves qu'on peut apporter de toutes ses propriétés. M. de Haller a prouvé que le Fer entre dans la composition de notre sang & lui donne la couleur rouge ; on en trouve aussi dans plu→ fieurs végétaux. M. Bertrand dans son Dictionnaire des Fossiles, prétend que le Fer contribue beaucoup à colorer les pierres, les terres, les cailloux, les spaths, les quartz, les agathes, les marbres, les pierres précieuses; c'est vraisemblablement, selon lui, le vitriol & le Fer qui donnent aux herbes & aux feuilles ce verd si agréable à l'œil & si commun dans toutes les campagnes, car il n'est pas douteux que les sleurs prennent différentes couleurs selon la proportion & la nature du disfolvant, & selon le melange avec d'autres sels métalliques.

Les Fondeurs donnent aux mines de Fer différens noms; ils nomment Mines fiches, celles qui ne portent point avec elles un fondant naturel, terreftre ou calcaire, réfiftent au feu & ont befoin d'une addition pour enter plus facilement en fusion; & ils donnent la dénomination de Mines vives aux glebes de Fer, qui ont avec elles ce fondant naturel & nécessaire, en Fer cassant à froid & en Fer cassant à chaud; le premier et celui qui étant rougle; est mais qui refroi-fet celui qui étant rougl; est malléable, mais qui refroi-

se casse aisement; au lieu que le second est celui li étant rougi, se casse sous le marteau ou saute en lats; mais qui refroidi, est ductile & d'un bon usage. Les Naturalistes entrent dans un plus grand détail les mines de Fer, ils les distinguent suivant les rines différentes sous lesquelles ce métal se trouve déisse dans le sein de la terre. Vallérius les divise en ize especes, qu'il subdivise encore en d'autres souspeces. La premiere espece, selon lui, est le Fer erge ou natij; quoique ce Fer ne foit pas toujours paritement pur, il l'est cependant plus que le Fer de mie, il se laisse traiter au marteau : cette espece de ine est en masse irreguliere ou en grains. Kunckel enfe qu'il ne se trouve dans la terre aucun Fer natif. di puisse être attiré par l'aimant & qui soit malléable us le marteau. Feu M. Rouelle, fameux Chymifte. la cependant reçu un morceau venant du Se égal, vec lequel il a fait forget des barres, sans avoir fait écéder aucune préparation préliminaire; ce Fer étoit us doute devenu malléable par un travail de la nare pareil à celui de l'art. Un volcan aura sans doute

in l'auviège des forges.
La féconde espece est la mine de Fer exystallisse; que mine est de disférences couleurs, tantor brune, môs de cosseur de rouille; elle est composée, suivant altérius, de crystaux octadéres ou cubiques, dont la cue ressemble affez à celle des mucassites de la même ret. Cette mine est três-tiche en Fer, mais elle n'est une milléable, & l'aimant ne l'attire point, en quoi le différe du Fer vierg; s' c'est par le moyen d'une est de viriosissation de la stitution & d'affluence des trites que ces mines crystallisses se forment dans le mi de la terrie.

Ta troisieme espece est la mine de Fer blanche; la volleur de cère mine est blanche ou jamaire, on ne troit pas à la simple inspection qu'elle contient du Fer, pendant elle en rend par quintal depuis treure jusqu'à

F fi

452

soixante & même quatre-vingt-dix livres; cette espece de mine n'est point attirable par l'aimant. Vallérius en admet quatre sous-especes. La premiere est la mine de Fer blanche ramifiée; cette sous - espece est blanche comme de la neige, elle vient en rameaux & approche beaucoup du Fer vierge, puisqu'en la faisant fondre avec de la matiere inflammable ou du charbon, elle se réduit en un Fer tout pur sans scories. La seconde sousespece est la mine de Fer blanche en crystaux; cette mine est pareillement toute blanche, pleine de tubercules, elle paroît comme vermoulue, candie & spongieule. La troisieme est la mine de Fer en forme de Spath; celle-ci est d'un jaune clair, grise ou blanche, quelquefois demi-transparante, & composée de petits feuillets semblables à ceux de l'ardoise & de la sélénite. ou de cubes & de rhomboïdes semblables à ceux du spath de cette espece; dans la plûpart des cabinets d'histoire naturelle, on défigne cette wine fous la dénomination de mine blanche ou jaune, spéculaire, ou à facettes luisantes. La quatrieme sous-espece est la mine de Fer blanche en grenats; elle ressemble assez à des grenats, d'où elle a pris son nom; elle n'en differe uniquement que par la couleur, qui est blanche ou jaune. M. Bertrand rapporte en général à l'espece de mine de Fer blanche, toutes les différentes mines blanches, spatheuses, spéculaires & ramifiées de divers Auteurs, & même ce que les mineurs nomment fleurs de Fer; ces glebes blanches se forment, suivant que l'observe ce Naturaliste, par une affluence & une filtration de parties spatheuses & métalliques, c'est souvent même une sorte de stalactite. Quand on veut essayer de quelle nature est une glebe blanche, si c'est un spath ou un mineral de fer, on le met au feu & on l'y fait rougir; si elle devient à l'instant d'une couleur noire, on doit être assuré que c'est du Fer. Il y a de la mine de Fer blanche dans les Pyrenées, & on trouve du flos ferri en styrie & à Sainte-Marie en Lorraine. La troisieme espece de

\$73

mine de Fer blanche est très-bonne à la fonte, mais nos Fondeurs n'ont pas toujours le talent d'en titer tout le fer qui s'y trouve & d'en séparer l'alliage. La mine d'Alvare en Dauphiné, est de cette nature; elle est alliée avec du plomb blauc, de la galene & de la pytite de cuivre. La mine de Champelite en Franche-Comté, a beaucoup de ressemblance avec la castine ou la marne blanche.

Vallérius place la mine de Fer noiratre au rang de la quatrieme espece; cette mine est pesante, d'un gris plus foncé que la couleur du fer lui-même, elle est trèsriche & contient du fer pur, elle est fort susceptible d'erre attirée par l'aimant. Un quintal de cette espece de mine rend pour l'ordinaire depuis cinquante jusqu'à quatre-vingt livres de fer; les Fondeurs mettent cette mine dans la classe des mines seches, il y en a de six sous-especes. 1°. La mine de Fer noiraire folide ; le grain en est trés-fin, cette mine est très-pesante, & se trouve si compacte, qu'à peine peut-on discerner les particules qui la composent. 2°. La mine de Fer noiratre pleine de points brillans; cette mine est intérieurement remplie de taches & de rayes luisantes avec des paillettes brillantes, différentes les unes des autres par leur finesse. 3°. La mine de Cuivre noiratre en graine; cette sousespece est formée par de petits grains qui imitent le menu plomb, qui se nomme dragées. Ces grains sout tantôt plus grands, tantôt plus petits, ils se séparene très-facilement, soit à coup de marteau ou autrement; quelques Auteurs appellent par cette raison cette mine grainelee. 4°. La mine de Fer noiratre en cutes ; c'est un assemblage de grands & de petits cubes, leur figure en est reconnoissable par leurs côtés brillans. 5°. La mine de Fer noiratre écailleuse ; elle est ainsi nomniée, parce qu'elle paroît composée d'écailles rangées les unes fur les autres en différentes couches, quoique néanmoins en la brisant, elle ne se divise pas en écailles. 6°. La mine de Fer noiraire feuilletée; cette derniere

F f iij

454

fous-espece est composée de seuillets ou plutôt de la mer très-visibles & faciles à distinguer, elle se divisé que-fois en ce sens, & d'autres sois elle ne le sait point, il les minerais de cette espece de Fer ne sont pas-traités avec les fondans convenables, ils ne donnent pour l'ordinaire, qu'un ser aigre, c'est pourquoi les Fondeuss y ajoutent pour la sonder, de la terre graffe ou de la pietre calcaire. On trouve à Giromagny en Lorraine, de très-beaux morceaux de mines de Fer noirâtre.

La mine de Fer cendete est la cinquieme espece dans le système de Vallérius; cette mine est d'un gris approchant de celui de la cendre, quelquesois sième plus claire; en la brisant elle prend une couleur qui tre sur le blanc, cette blancheur provient de la pierré dans laquelle elle est minéralisse, ou de l'antimortes, ou de l'arsenic qui s'y sont mélés. Comme cette mine se trouve chargée de beaucoup de particules hétérogènés, l'aimant ne l'artire que peu, & même souvent, point, quoiqu'elle abonde cependant en Fer. La mine de-Fer cendrée est ou grainelée, ou cailleuse, ou seullerée, ou strile, ou ensin cubique; celle qui a des stries est sur melée avec beaucoup d'antimoine. Les Foundeurs mettent cette sotte de mine au nombre des mines feches, elle est très-commune en Suede.

La mine de Fer bleudire occupe la fixiemé espece, parmi les disférentes especes de mines de Fer; cette mine est canoté d'un bleu foncé; canoté d'un gris tirant fur le bleu, ou d'un bleu tirant fur le rouge, fur-tout dans l'endroit de la fracture. Quant à l'extérieur, elle- est d'une couleur bleue ou soncée, fuivant les matières qui la constituent, l'aimant l'artire quelquesois; cette espece, abonde en Fer & est fort aisse à sondre, du moins pour. l'ordinaire. Il y en a de plusseurs sous-especes, la folidé; celle à points brill uns, celle a points brillans de reque très-communément en Suede, sur-tout dans la Paroisse de Tiedmo en Virergyllan, elle y est d'un.

bleu foncé. On en trouve une autre variété don' la couleur est plus claire & tire sur le gris, dans la mine de longs Kaers près de Veddo. Celle qui est en grains, se rencontre à Ufberg, dans le voisinage aussi de Ticilmo. Quant à la feuilletée, elle est très-commune dans la mine de Graenge, en Dalecarlie & à Tolfra, paroisse de la Province de Colmar en Suede. La couleur bleue n'est qu'accidentelle à cette espece de mine, c'est l'effet de quelques exhalaisons minétales, telles que des vitrioliques & des cuivreuses, qui ont pénétré la matrice du Fer.

La septieme espece de set est la spéculaire, que quelques Auteurs nomment encore mieux mines de Fer à facettes ou miroitée, on la trouve très-communément à Valdajor dans la Lorraine, & à Alvare en Dauphiné; elle est ordinairement noiratre, quelquesois cependant d'une couleur différente, toujours sigurée & qui a un de ses côtés uni & luisant comme un miroir; elle est attitable par l'aimant, elle abonde pour l'ordinaire en Fer & se trouve suvent mélée avec la pietre hématite, dont on pourtoit méme à la rigueur, la donner pour sous-espece: cette mine est, ou en l'ames, ou en seuilles, ou entortillée, ou ensin quadrangulaire & rhomboïdale, & imite pour lors parfaitement le spath vitreux.

La pierre hémaite est suivant tous les Auteurs, une espace de mine de Fer; elle est ou striée, ou comme crystallisée, assez pesante, rouge par elle-même ou tirant sur le rouge, & donne cette couleur aux corps qu'on en froste; elle n'est point attirable par l'aimant; le Fer qu'on en tite est aigre, & ce n'est qu'avec peine qu'on le rend malléable: un quintal de pierre hémaite fournit quelquesois jusqu'à quatte-vine; livres de matieres. Il y a beaucoup de pierres hémaites aux environs de Framont, sameuse montagne située dans la Principausé de Salm. M. Villiers, riche Négociant de Nancy, en conserve dans son cabinet de très-beaux morceaux qu'il

F f iv

à tiré de cet endroit. Vallérius distingue huit sous-efreces d'hématite. La premiere est l'hématite rouge ; cette mine est remplie de stries non interrompues, qui semblent se réunir dans un même point ou centre : ces stries ou rayons sont d'une figure pyramidale. La seconde sousespece est l'hématite noiratre ; elle est striée , composée de la même façon que la fous-espece précédente, quoique cependant un peu plus dure; elle est noire & prend une couleur rougeatre ou jaunatre quand on l'écrase. On a observé quelquesois que cette seconde sous-espece , lorsqu'on la broyoit, donnoit trois teintes différentes, du noir, du rouge & du blanc; c'est ce qui a fait que quelques Auteurs lui ont donné le nom de tricherus. La troisseme sous-espece est l'hématite pourpre ; celle-ci donne une teinte rouge, on en trouve dans le pays d'Heffe. La quatrieme est l'hématite demi - sphérique ; elle est ainsi nommée, parce que cette mine est réellement en masse demi sphérique; elle est semblable à la moitié d'un crane, & a pour l'ordinaire différentes couleurs : elle est noire , rouge & brune.

L'hématite sphérique occupe le cinquieme rang parmi les sous-especes, ou plutôt les variétés de cette mine; elle se forme en masses rondes, ou dans la matrice, ou miniere, ou toute seule; souvent elle ne passe pas la groffeur d'un pois. L'hématite en grappe, qui est mise dans le sixieme rang, paroît composée de petits grains, ou mammelons qui se sont grouppés, & qui forment une masse approchant de la figure d'une grappe de raitin. L'hématite en pyramide, qui est la septieme, mérite une place plus honorable dans les cabinets d'histoire naturelle; elle est parsemée de pyramides ou de pointes disposées comme celles d'un hérisson. L'hématite cellulaire est suivant Vallérius, la derniere de toutes; elle est formée par des feuilles minces & serrées, qui représentent des creux ou cavités semblables à celles d'un rayon de miel. Bruckman observe dans une de ses lettres, qu'il se

trouve des hématites dont on peut tirer sans le secours du Fer, plusseurs livres de Fer sur un quintal, en n'em-

ployant que l'aimant.

Vallérius place l'aimant parmi les especes de mines de Fer, c'est selon lui, la neuvieme; cette mine est d'une couleur grise, ou rougeatre, ou bleuatre, ou blanchâtre, elle paroît composée de grains ou de points brillans. La propriété la plus essentielle, & qui lui est uniquement particuliere, est d'attirer la limaille & les morceaux de Fer & de marquer les poles; on ne réduit point ce minerai dans les fonderies de Fer, parce qu'il entre très-difficilement en fusion, il ne donne même qu'une très-petite quantité d'assez mauvais Per. Il y a cependant en Suede, ainsi que le rapporte M. Bertrand, des glebes d'aimant qui donnent beaucoup de Fer, & qui se trouvent même d'assez bonne qualité. On rencontre du minerai d'aimant, par tout où il se trouve des mines de Fer. L'Ethiopie en Affrique, la Biscaye dans l'Espagne, l'Auvergne, le Saumurrois, la Lorraine, en fournissent abondamment. Cette substance, quand elle est pure, ne fait jamais effervescence dans l'eau forte : mais si elle se trouve mêlée avec du spath, elle entre pour lors en effervescence & elle y reste jusqu'à ce que le spath soit dissout. Voyez ce que nous avons dit article aimant.

Le Fer minéralise dans le sable, forme la dixieme espece de mine; c'est un affemblage de petris grains de Fer rets-édiés, qu'il est facile de distinguer du sable osdinaire, tant par sa couleur, qui est noire & soncée, que par l'aimant qui l'attire fortement. Vallérius en admet trois sous-sepoces différentes; la première est, selon lui, le sable ferrugineux noir; ce sable est assertiche. Quelques Minéralogistes le regardent même comme un Fer vierge, le quintal en concient jusqu'à quatre-vingt-dix livres. La seconde sous-espece est le sable ferrugineux, de différentes couleurs. La troiseme, le sable ferrugineux brun ou rougedire; on trouve beau-

coup de la premiere sous-espece aux environs de Framont, dans la Principauté de Salm. La troisieme sousespece de Vallérius ne renferme que très-peu de Fer, elle en est si peu soumie, qu'on la fait même souvent passer peu du fable d'or; mais si on en met dans de l'eau sorte, il est très-aisé de la reconnoître : elle donne à cette eau une couleur d'un brun soncé, & pour ce qui est de la partie fablonneuse, elle reste blanche à peu près comme du sable ordinaire. M. Vallemont de Bomare prétend que le Fer minéralisé dans le sable, n'est qu'une mine de transport.

La onzieme espece est ce qu'on appelle la mine de Fer limoreus et cette nine se forme à peu près comme le tus, elle est toujours d'une couleur brune ou soncée, & quand elle a été exposée à l'air, elle ressemble à du Fer rouillé; quant à son intérieur, elle a pour l'ordinaire une couleur bleue ou de Fer. On la trouve sous une forme terrestre au sond des lacs & des marais, sa consistance est limoneus & peu compaste, le Fer qu'on en tire est ou cassant à froid, ou cassant cette est etce de mine ne s'artire pas à l'aimant, elle renserme souvent des corps étrangers, on voit même quelques sis

leurs empreintes dessus.

On diltingue communément îx \*ariétés de mines de Fer limoneuse. La premiere est rougeaure, c'éth-à-dire, d'un brun tirant sur le rouge; elle se trouve quelquefois en grains comme du fable, quelquefois aussi en masses plus grosses. Quand cette variété n'a pas été exposée au grand air, elle n'est point compacte, mais seulement rude au toucher. La seconde variété de cette mine, est la verte, elle est en grains de fable ou en grandes masses. La troisieme variété est d'un noir bleuâtre, ou pour mieux dire, d'une couleur très-soncée & tirant sur le bleu; son intérieur est femblable à de l'acier brûlé. La mine limoneuse brune, de sigure indéterminée, constitue la quartieme variété; elle est très-commune au sond des laes, & approche beaucoup pour la figure,

du gravier; elle est fort tendre & en même-tems trèsfriable; en la cassant, on remarque qu'elle a quelques veines bleues, mais son extérieur est toujours d'un brun sonce.

On place dans le cinquieme rang des mines limoneufes, celle qui eft en globule; it figure est réellement sphérique. Cette nine est feuilletée, s'i grosseur approche de celle d'une seve, autil plutieurs Naturalistes la nomment mine de Fer; quelquesois cependant cette espece de mine est compaste, & elle est pour lors de la grosfeur d'un pois, elle change de nom & se nomme mine

de pois.

La mine de Fer limoneuse qu'on nomme lenticulaire, est la sixieme & derniere varieté de l'espece dont il s'agit; elle est formée par un assemblage de petits gázeaux minces, applatis, composés de petites écailles; & renetireme intérieurement un grain, tantôt plus grand, tantôt plus petit. Vallérius dit qu'on ne peut mieux comparer les petits gázeaux dont est formée cette mine, qu'à de la monoie. Outre ces disférentes sous-especes ou variétés de mines de fer limoneuses, les Mineurs en admettent encore une septieme, qu'ils appellent mine à tuy-us; elle est comme peréée de trous, ces trous sont occasionnés par des racines d'herbes, que cette mine a embrasse de enveloppé, & qui à la suite se sont pourries.

Vallérius donne pour la douzieme espece de mines de Fer, Vochre martiale; c'est suivant cet Auteur, une terre pure, & en estiet, elle en a la constituce, & estle n'est minéralisé ni par le soutre ni par l'artenic. Quoique l'ochre ne soit pas d'ordinaire rouge, elle le devient cependant toujours lorsqu'on la met au seu. Quand on associe cette substance à une mariere insammable, elle se réduit totalement en Fer, pourvu cependant qu'elle ne se trouve pas mélée avec de la terre qui s'opposet cette réduction. Le Fer que soumni l'ochre, est cassant

- à chaud. On distingue de plusieurs sortes d'ochre, Is jaune, la brune, la rouge & la fanguine; la jaune est d'une couleur plus ou moins foncée, elle est quelquefois d'une couleur de faffran, principalement quand elle est alliée avec des pierres, elle prend pour lors le nom de marne de pierre ou écume de mer; cette ochre colore les mains, & elle est d'une consistance tantôt ferme, tantôt friable. L'ochre brune prend au feu une couleur plus foncée, elle tache les mains de même que la précédente, elle n'a cette couleur que par rapport aux substances étrangeres avec lesquelles elle se trouve mêlangée. La rouge a une couleur pâle, elle est ordinairement mêlée avec une matiere friable, qui se réduit en poussiere; quand on la met dans le feu, elle acquiert une couleur plus foncée. La sanguine est le vrai crayon rouge, elle est toujours dure, d'une couleur foncée, & alliée avec une argille qui la rend graffe au toucher; elle se durcit dans le feu & y acquiert une couleur plus foncée. Il y a encore une autre espece d'ochrequi se rencontre dans le bois pétrifié.

M. Bertrand rejetre de la classe des mines de Fer, les ochres; ce sour plutôt, die-il, des décompositions des mines de Fer sustructes, que de véritables minerais. Le vitriol, ou plutôt une eau vitriolique, a été la monstrue, & l'ochre s'est formée par le précipité de cette dissolution; d'ailleurs, ajoute-il, on tire très-peu de

Fer des ochres, & le Fer en est très-cassant.

Toutes les mines peuvent s'employer utilement; il n'en est pas de même de celles dont il nous reste à parler, elles sont réstractaires & voraces, elles résistement au seu & on en tire sort peu de métal, & même souvent point du rout, d'autant qu'il se consume ou se volatilise par la sonte.

La premiere mine réfractaire est l'émeril, c'est la premiere espece; cette substance métallique est un Fer minéralisé dans une glebe très-dure, solide, rapace, elle n'est point attirable par l'aimant, elle est moins pesante, mais moins dure que l'hématite, & d'une cou-

leur gris de fer. Voyez article Emeril.

La seconde mine réfractaire & la quatorzieme espece de cette lifte, est la magnesse ou mangenese; cette mine est très-friable, semblable à de la suie, quelquesois un peu rougeatre, mais plus communément noire; elle salit les mains & est composée de stries qui se croisent ou d'écailles qui s'entremêlent; elle n'est point attirable par l'aimant & ne contient que très-peu de Fer; il s'y en trouve néanmoins quelquefois qui en donnent dix livres par cent avec de la terre alumineuse, mais cela n'est pas commun. Si on met cette substance en fusion, elle produit un verre quelquefois jaune, d'autrefois tirant sur le violet. Les différentes especes de magnesse, sont la solide, la striée, l'écailleuse & la cubique; c'est avec la magneñe, que les Potiers noircissent les couvercles de leurs ouvrages. Les Verriers en mettent dans le verre fondu, ils prétendent qu'elle lui enleve sa couleur bleuâtre ou verdâtre, & lui donne une transparence sans couleur, aush l'appellent-ils savon de verre; mais on a observé que si l'on met trop de magnesse dans le verre fondu , loin de produire l'effet qu'on en attend , elle augmente au contraire la couleur bleuâtre.

La quinzieme espece de mine de Fer est, suivant Vallérius, la mine de Fer arsenicale; elle est d'un brun tirant sur le noir ou un peu rougeaire; elle est crystallisée en cubes, en stries, ou en autres sigures; elle est corpendant un peu plus légere; en l'écrasant elle donne une couche rouge, ses côtes sont unis & brillans, & ses angles pointus. Si on la frappe avec l'acier, elle donne des étincelles; elle contient toujours du Fer & de l'arsenic. Il y a quatre especes sécondaires de cette mine. La premiere se nomme mine de Fer arsenicale cutique; elle est souvent consonde en la mine d'étain crystalgisce. La seconde est la mine de Fer affenicale frite; elle siglée. La seconde est la mine de Fer affenicale frite; elle

Fridge 11 (Care)

a de petites ftries, à peu près semblables à celles de la mine d'antimoine; toutes ces stries servinissent au même centre. La troisseme sous-espece est connue sous le nom de mines de Fer asserbier comparte, à petits grains po-tyhèdres; c'est un assemblage de plusieurs petits grains ou crystaux polyèdres, étroitement unis les uns aux autres. La quartieme se nomme mine de Fer arsenicale demi-transparent; ell est de couleur rouge, composée de crystaux polièdres seuillerés & demi-transparens; qui sont s'ambables à des grenas. Outre ces quatre sous-especes de mine arsenicale, il y en a encore une cinquieme qui est cubique; la mine de Fer arsenicale se nomme ordinairement Wostjiram, elle contient quelquesois de l'étain.

La feixieme & derniere e spece de mine de Fer est le mica ferrugineux; cette substance métallique est formée par des écailles très déliées, elle est d'une couleur rouge ou gris-de-ser, la poudre qu'on en détache par la lime, est totalement semblable à celle qu'on sépare de la pierre hématite; elle est peu compacte, il est facile de l'écraser entre les doigts, & une fois écrassée, elle rend les doigts lussans & rougeattes. Il y a deux especes de mica ferrugineux, un gris & l'autre ronge.

La pierte de Périgord est, suivant M. Valmont de Bomare, une subtiance métallique, qu'on pourroit placer dans la classe des mines de Fer; elle constitueroit par conséquent une dix-sep ieme espece. On l'a ainsi nommée, parce qu'elle a été trouvée pourla premiere sois en tetre perdue, à deux ileux aux environs de Perous dans le Périgord. Ce que les Droguistes vendent sous le nom de pierre de térigord, à des formes & des propriétés peu constantes; cette matière parosit être tantôt une espece de mangenaisse, tantôt une simple sorie de Fer ou de mache-fer. Cette derniere, qui est la plus commune, est poreusé, d'un noir jauntite, sacile à casser, mais difficile à réduire en poudre; s'emblable à cette espece de prétendu Fer qu'on reucourte sur la

Aurface de la terre dans les vallées, les bois, & par-tout où il y a'eu anciennement des fonderies ou forges portatives, elle est sur-tout très - commune dans les environs des volcans.

Outre toutes ces différentes sortes de mines, il s'en trouve encore de répandues dans toute la nature, dans tous les regnes, & presque dans tous les corps. La plûpart des eaux minérales abondent plus ou moins en Fer; les unes sont vitrioliques & ferrugineuses, d'autres acidules & martiales, & enfin d'autres thermales avec une ochre de Fer. Voyez les deux premiers volumes de ce Dictionnaire. Les substances terreuses sont teintes ou pénétrées de particules de Fer, ou colotées par l'ochre martiale, par un Fer décomposé ou précipité, & par la rouille de Fer détruit ; c'est à ce métal que les terres rouges & rougeatres, brunes & noiratres, jaunes & jaunaires, sont redevables de leur couleur : en un mot, presque toutes les terres renferment des parties ferrugineuses. La pierre atramentaire n'est même qu'une terre vitriolique & martiale endurcie; l'argille avec laquelle on travaille les briques, est ferrugineuse, & c'est des pyrites martiales décomposées, que les stalactites colorées tirent leur origine.

Combien de sortes de pierres, dit M. Bettrand, dans son Dictionnaire d'Orictologie, communes ou précieules, transparentes ou opaques, simples ou composées, amorphes ou figurées, qui se trouvent colorées par les sels métalliques du Fer? Toute la disférence des couleurs ne provient que de la diversité des menstrues. Il n'y a aucun minéral dans le sein de la terre, où on ne trouve quelquesois du Fer; il s'en rencontre dans la mine d'argent grise, dans la noire, dans la rouge. Henckel souient contre le sentiment de Vallérius, qu'il en a vu aussi dans les mines d'or; on en voit encore en plusieurs especes de mines d'exin. Le Fer est pareillemient commun dans les glebes de cuivré; la virtiolissation est le moyen le plus expédiis pour le dégaget du

cuivre & de l'étain. La mine terrestre ou le kunfermoulon des Mineurs Allemands, la mine cuivreule figurée, la mine vitreule, la mine de cuivre hépatique, la mine blanche, & en général les différentes mines de cuivre colorées, contiennent presque toutes du Fer; il est encore souvent associates avec le zinc, la cadmie en soumi aussi. On en découvre pareillement dans les diverses

glebes arfenicales & fulfureufes.

Après avoir rapporté les différentes especes de mines de Fer, voyons actuellement l'essai qu'on en peut faire & les différentes especes de travaux auxquels elles donnent lieu; pour retirer le Fer d'une mine, on grille celle-ci jusqu'à ce qu'on ne sente plus d'odeur de souste, ensuite on la fair sondre avec du ssux noir & du sel marin décrépité. Il n'est pas absolument nécessaire que les grillage précéde la fonte de la mine, la quantité de slux qu'on lui ajoute, doir être en raison de sa dureté; les uns en exigent trois parties, d'autres quatte & même plus. M. Henckel propose d'allier avec les slux du borax & du verre pilé.

Les mines de Fer se travaillent suivant la nature de leurs échantillons; il s'en trouve qui ont besoin d'être grillées, il suffit à d'aures d'être simplement pilées & lavées pour leur enlever les tertes & les pierres qui s'y trouvent mélées, après quoi on les sond avec du sharbon de bois, & on arrange ceux-ci par lits avec la mine dans le sourneau. Dans certains cantons on ajoute à cet alliage une certaine quantiré de pietre calcaire, nommée cassitie, o ud e tertre argilleuse, qu'on appelle

arbuc.

On fond le Fer dans un fourneau quarté, bâti en pieres dures, & conftruit intérieurement en forme de deux entonnoirs ; le supérieur doit être le plus grand & avoir la pointe en haut; l'inférieur est plus petit, il a que position contraire, à base est en haut & la pointe en bas, deux des côtés du fourneau sont droits, les deux autres ont une grande échancture, dont l'une est pour placor

165

placer les foussless, & sous l'autre est la porte du founeau; cette potre se trouve en partie bouchée par une grosse masse de la terre; on jette le mélange de nine, de charbon & de castine, par l'ouverture, supérieure du fourneau qui fait en même-tems l'office de cheminée, & on sait sondre au moyen de gros soussiers mûs par une roue. Dans quelques endroits, c'est l'eau, qui tombant dans un réservoir, par un canal appellé trompe, foutnit de l'air par un tuyau qui conumunique de la trompe à l'intérieur du fourneau.

Le Fer fondu tire la bonté de la longueur du tems qu'il refte n fusion, quand il est parvenu presqu'au niveau de la tuyere, on pratique un petit trou à côté de la dame, & le métal coule dans des fillons triangulaires creusés dans le folbe; il s'y moule & forme le Fer de fonte, qu'on nomme communément Fer de gaeusse. Quand le métal est entietement sorti, on fait une ouverture plus grande au-dessus de la dame, pour faire couler les scories ou laitiers, qui sont une espece de verte noir, mêté de veines bleues & blanches.

Quand le Fer est sorti de la fonte, on le porte à la forge, on le place entre des charbons, vis-à-vis la tuyere d'un gros soufflet, on le fait fondre, & à fur & à mesure qu'il coule, il est reçu dans un creux ou espece de creuset, qu'on a pratiqué dans l'atre de la forge. Un Ouvrier, à l'aide d'un instrument de Fer, tourne & pétrit, pour ainsi dire, cette masse de Fer fondue, pour la débarasser d'un reste de scories qui pouvoient y être restées, après quoi on retire ce Fer du fourneau & on le porte pour l'étendre sous un gros marteau que l'eau fair mouvoir, & à mesure qu'il se refroidit, on le chausse pour le battre, jusqu'à ce qu'il soit dans l'état où on le desire; le Fer sorti de la fonte, se distingue en Fer cassant à chaud & en Fer cassant à froid. M. Brandt attribue la premiere de ces propriétés au soufre qui a pénétré le Fer, & en a scorifié une partie; & la seconde, selon lui, Tome III.

vient de l'arsenic qui s'unit au Fer beaucoup plus facilement lorsqu'il est chaud, que lorsqu'il est froid.

Comme se Fer, disent les Métallurgistes, est trèsdiscile à fondre, & qu'il ne prend jamais une fluidité aussi complette que les autres métaux, il retient toujours entre ses parties quelques portions de soufre ou de terre qui n'est point dans l'état de métal; on l'en dépouille autant qu'il est possible par le mattelage, & on le porte au plus haut degré de persection par sa conversion en

acier. Voyez article Acier.

Tous les acides dissolvent le Fer, & présentent avec ce métal des phénomenes particuliers; si l'on met de la limaille de Fer dans un matras, & qu'on verse par dessus une suffisante quantité d'acide vitriolique pour en faire la dissolution, on verra cette limaille se disfoudre avec chaleur & effervescence; l'acide vitriolique en dissolvant ainsi le Fer, lui enleve une grande quantité de son principe inflammable; l'acide nitreux dissout le Fer avec la plus grande activité & la plus grande vigilence, mais cet acide no peut en quelque sorte se saturer de ce métal, car quand il en a dissout une trèsgrande quantité, & quand il en paroît même saturé jusqu'au point d'en laisser déposer une partie sous la forme d'un fafran de mars, si on lui en présente de nouveau, il le dissout encore, & laisse précipiter à mesure celui qu'il tenoit déja en dissolution. L'acide marin dissout aussi le Fer avec facilité & même avec activité. mais il ne lui enleve point son principe inflammable aussi efficacement que l'acide nitreux, & même que le vitriolique, quoiqu'il ne le laisse point sans altération à cet émard; l'eau régale dissout le Fer avec beaucoup d'impétuofité; le Fer forme avec les acides nitreux & marins, séparément ou conjointement, des sels à base métallique, de nature déliquescente. Quand les dissolutions de Fer, par un acide minéral quelconque, sont avec beaucoup d'excès d'acide, elles ont une couleur plus ou moins verte & restent claires sans rien déposer ; mais au contraire quand les diffolutions sont beaucoup chargées de ce métal, elles ont une couleur plus ou moins jaune, ou rougeâtre, & laissent toujours déposer par le séjour, une certaine quantité de terre serrugineuse jaunaire, qu'on nomne ochre. Cette ocher apineuse jaunaire, qu'on nomne ochre. Cette ocher apidéposée, n'a plus la même dissolubilité que le Fer, il lui faut une plus grande quantité d'acide, & même il ne peut s'y dissoure de nouveau sur-tout dans l'acide ni-

treux, que par des procédés particuliers.

Les acides végétaux dissolvent aussi le Fer; l'acide tartreux fingulierement forme avec ce métal une espece de sel végétal métallique; le Fer dissous dans un acide quelconque, peut en être léparé par l'intermede des terres absorbantes & des sels alkalis; mais ce métal présente dans sa précipitation par l'alkali fixe, des phénomenes différens, suivant l'état particulier de l'alkali. Si l'alkali qu'on employe pour précipiter le Fer, est autant dephlogistiqué qu'il puisse l'être, le précipité ferrugineux est de couleur de rouille; si cet alkali contient du phlogistique surabondant, une partie de ce phlogistique se transmet au Fer pendant sa précipitation, & lui donne une couleur olivatre plus ou moins foncée. Ce précipité se redissout très-facilement en entier & dans un instant . en reversant dessus assez d'acide pour saturer l'alkali & le diffoudre lui-même, & si l'on se sett pour précipiter le Fer, d'un alkali très-chargé, ou encore mieux saturé de principe inflammable, le précipité est bleu, c'est le bleu de Prusse, nous en donnerons ci-après le procédé.

Les alkalis ont de l'action sur le Fer', ils sont même capables de le dissoudre parfaitement, quand ils peuvent le saist dans un état de divisson sussiante. Il sussi de verser de la dissourion de Fer par l'acide nitreux dans de bon alkali résout en liqueur; il parost d'abord un précipité de couleur presque rouge, qui, en agitant la liqueur, se redissour une best de communiquant liqueur, se redissour une lui communiquant

la couleur.

Le Fer précipite les métaux dissous dans les acides, G g ij & ces métaux précipités par l'intermede du Fer, sont fous leur forme & sous leur brillant mérallique, & le Fer à son tour, peur être séparé lui-même des acides par le zinc & par quelques autres substances; toures celles qui sont végétales, aftringentes, comme la noix de galle, l'écorce de grenade, &c. forment de l'encre ou une espece de précipité noir, avec les dissolutions de Fer quelconques.

Il n'y a aucun métal qui ait plus d'affinité avec le soufre que le Fer, aussi s'en sert on pour séparer par la fusion la plupart des métaux d'avec le soufre; celui-ci, en s'unissant au Fer, en augmente considérablement la fusibilité: enfin le soufre & le Fer ont une si grande action l'un sur l'autre, qu'ils peuvent se dissoudre en quelque sorte réciproquement, même par la voie humide. M. l'Emery a observé qu'en mêlant cinq ou six livres de limaille de Fer avec autant de soufre pulvérisé, & en humectant le mélange avec affez d'eau pour le réduire en une espece de pâte molle, ce mêlange se gonfle au / bout d'un certain tems, s'échauffe, se fond, donne des vapeurs & même s'enflamme, & que ce qui reste après cette opération, fournit du vitriol martial par le transport de l'acide du soufre sur le Fer. En un mot, le Fer peut s'allier avec tous les métaux, excepté avec le plomb & avec le mercure, auxquels on n'a pu jusqu'à présent trouver le moyen de l'unir.

Les propriétés du Fer sont insnies, on s'en sert dans tous les arts, il en fair en quelque saçon la base. Le Ferblanc est une combination d'un Fer avec l'étain; cette combination se fair avec des lames de tole battues & parsaitement décapées, qu'on trempe dans un creuser plein d'étain fondu, & dont on a couvert la surface avec du suis. Le phlogistique de ce suif est nécessaire pour empêcher l'étain de se calciner, parce qu'une seule molécule de chaux, qui se trouveroit interposée entre lui & les lames de Fer, suffiroit pour empêcher l'adhétence de ces deux métaux; & la ration, c'est que les max

Stefs métalliques ne peuvent contracter ancune union avec les substances terreuses, même avec leur propre terre. La rouille & les différens agens qui ont de l'action sur le Fer, agissen pareillement sur le Fer-blanc, mais celui-ci s'astere cependant moins prompement.

Comme le phlogiftique du Fer est abondant & développé, ce méral, quand il se trouve réduir en limaille, & lorsqu'il est bien chaud, peut faire avec le nitre une détonnation vive & brillante; c'est sans-doute la raison pour lacuelle les Chinois se serven de la limaille de

Fer dans plusieurs de leurs artifices.

Les diférentes couleurs que retiennent les précipités ou chaux de Fer, selon les manieres avec lesquelles on les prépare, les rendent propres à faire des peintures; on les employe non-feulement à l'huile, mais elles peuvent encore soutenir le degré de seu nécessaire pour fondre les vertes tendres; c'est pour cette raison qu'on en fait usage pour les vertes colorées & pour les pierres précieuses artificielles, on s'en sert encore pour peindre différentes nuances de rouges sur la fayance, sur les serves colorées un la fayance, sur les des précieus nuances de rouges sur la fayance, sur les serves colorées de pour les pierres précieuses nuances de rouges sur la fayance, sur les serves colorées de pour les pierres précieuses nuances de rouges sur la fayance, sur les précieuses nuances de rouges sur la fayance, sur les précieuses nuances de rouges sur la fayance, sur les précieus de la contra le

émaux & fur la porcelaine. Le bleu de Prusse se prépare aussi comme nous avons dit avec le Fer; on prend pour le faire un sol alkali fixe, qu'on calcine fortement avec du sang de bœuf; on le dissout ensuite dans de l'eau; on filtre la lessive; on en verse dans une dissolution de vitriol de Fer, ou de tout autre sel ferrugineux, & dans l'instant le précipité se . fait. Ce précipité est d'une couleur un peu verdatre , parce que la portion d'alkali, qui ne se trouve point chargée du phlogistique, précipite le Fer dans l'état d'ochre, tandis que celle qui est parfaitement saturée, forme à l'instant le bleu de Prusse, & du mêlange du bleu & du jaune, résulte le verd. Pour remédier à cet inconvénient, on lave le précipité avec l'acide marin, qui dissout la terre ocracée & ne touche point au bleu de Prusse, c'estlà le vrai moyen d'attirer cette couleur.

Le Fer est wès-en usage dans la pratique médicinale;

470

les anciens Grecs le prenoient intérieurement pour plusieurs maladies. Dioscoride attribuoit déja de son tems à la rouille de Fer , une vertu astringente ; il l'ordonnoit comme un excellent remede dans les pertes ; rien n'étoit meilleur, suivant lui, pour guérir les flux cœliaques, les dyssenteries, les maladies de la rate, le cholera morbus, & les estomachs relassés, que le vin & l'eau dans lesquels on avoit éteint du Fer ardent. Les Modernes prescrivent très-souvent cette substance métallique; ils reconnoissent dans le Fer deux qualités qui paroissent presque contradictoires, l'une apéritive & l'autre astringente: & en effet, ce métal convient également dans la suppression menstruelle, dans les obstructions du foie, de la rate & des visceres, qui demandent des apéritifs, & dans les hémorrhagies & les diarrhées qui exigent des aftringens. M. Géoffroy donne dans sa matiere médicale, une espece de differration, dans laquelle il discute comment le Fer peut agit d'une maniere qui paroît au premier coup d'œil si opposée; il faut lire cette dissertation dans le texte même de l'ouvrage. Quelques Auteurs nomment le Fer l'alexiphermaque de la maladie hypocondriaque & la panacée de la cachexie.

On fait en Chymie avec ce métal, différentes préparations, & ces préparations quoiqu'elles paffent, fuivant les Auteurs, pour apéritives ou aftringentes, felon les différens procédés dont on s'est fervi pour les faire, ont cependant l'une & l'autre vertu ; il est néanmoins vrai que les unes font plus efficaces que les autres. En Médecine le Fer vaut infiniment mieux que l'acier; on préfere même la limaille purc de ce métal, lorsqu'elle est bien fine & alkoolisée à toutes les autres préparations, pour exciter les regles & lever les obstructions, la dosé à l'aquelle on le preserie en ce cas, est depuis douze grains jusqu'à un demi-gros, qu'on fait prendre au malade une ou deux fois le jour sous la forme de pilules, de tablettes ou de bols. Quand on sait entrer la limaille de Fer dans les apostèmes apéritis & dans les

houillons altétans, c'est en infusion; on la Tenferme pour lors dans un petit navet. Les principales préparations du Fer, sont le safran de mars apéritif, le safran de mars astringent, le sel ou vitriol de mars, l'esprit de vitriol de mars, la teinture de mars avec le tarte, l'extrait de mars apéritif, l'extrait de mars astringent, le mars diaphorétique, l'éthiops marcial, la teinture de mars alkaline de M. Stahl, le safran de mars antimonié apéritif du même Auteur, la boule de mars simple,

& la composée.

Le safran de mars apéritif n'est autre chose qu'une rouillure de Fer faite à la rosée; on met à cet effet de la limaille de Fer dans un vaisseau large & plat, on l'expose à l'air dans le tems où il tombe beaucoup de rosée, on la remue de tems en tems, & sur-tout lorsque sa surface est bien rouillée; quand elle s'est aglutinée en trop grosses masses, on la pulvérise; on l'expose de nouveau à l'air humide, & on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment rouillée; on la pulvérise pour lors légérement, pour séparer par le tamis la poudre fine d'avec la portion de limaille, qui a échappé à la rouille; on la broye ensuite sur le porphyre, pour mieux diviser le safran de mars. Ce safran contient toujours, dit M. Baumé, dans ses élémens de pharmacie, une certaine quantité de Fer, qui n'a pas perdu entierement son phlogistique, aussi est-il attirable à l'aimant, mais en partie seulement; on fait encore rouiller le Fer à la pluie, au lieu de la rosée, pour en obtenir un safran apéritif; quand on prescrit aux malades cette préparation ferrugineuse, on ne leur en fait prendre que depuis la dose d'un grain jusqu'à un scrupule. Le Fer ou ses préparations, pris à petite dose & long-tems continué, produit toujours de meilleurs effets, que lorsqu'il est administré d'une matiere contraire.

On prépare avec le soufre un autre safran de mars apéritif; on prend pour cet esset parties égales de limaille de Fer & de soufre en poudre, on les mêle ensemble,

& on en fait une pate avec de l'eau; on met cette pate dans une terrine & on l'y laisse fermenter quatre ou cinq heures, après lesquelles on place la terrine sur un grand feu, & on agite la matiere avec une spatule de fer; elle s'enflamme, & quand le soufre est brûlé, elle paroît noire; mais en continuant un grand feu & l'agitant pendant deux heures, elle prend une couleur rouge foncée, qui indique que l'opération est achevée, on la laisse refroidir & on garde ce crocus. M. Baron observe au sujet de cette derniere préparation de safran de mars apéritif, qu'on ne peut être trop circonspect dans son ulage; car il est certain, ajoute-t-il, que cette préparation chymique ne differe en rien du colchotar, ou pour mieux dire, du vitriol de mars calciné jusqu'au rouge; or il n'y a personne un peu versé dans la Chymie, qui ne sache que le colchotar est un puissant styptique à l'extérieur, & que pris intérieurement, il a une vertu émétique à cause de la portion de vitriol non décomposé qu'il contient; c'est sans-doute par cette raison qu'on ne se sert que fort rarement, & même à défaut d'autres, du safran de mars apéritif préparé avec le soufre.

Le fafran de mars aftringent se fait en arrosant souvent de vinaigre la limaille de Fer, jusqu'à ce qu'elle se change en rouille; on calcine ensuite cètte rouille au feu de réverbere, & on la réduit en une poudre rouge rès-sine. Cette préparation passe pour être une des plus efficaces dans les diarrhées, les dyssenteres & toutes sortes d'hémorthagies; la dole, suivant M. Géoffroy, est depuis vinge, cinq grains jusqu'à un serupule, à preudre depuis vinge, cinq grains jusqu'à un serupule, à preudre

en bols, en tablettes ou en pilules.

Le sel ou viriol de mars est un Fer pénérté & réduit en forme de sel par une liqueur acide; pour le préparer on prend une poèle de ser bien nette, on y versé de l'éprit de vin & de l'huile de viriol tirée du vitriol d'Angleterre àpoids égal; on expose ensuite cette poèle pendant quelque tems au soleil, on la laisse à l'ombre sans l'agiter, insensiblement la liqueur se corporisse avec le marc, & il s'en forme un sel qu'on laisse sécher ou durcir. Quand ce sel est ainsi durci, on le sépare de la poële & on le garde dans une bouteille bien bouchée. M. l'Emery donne ce sel comme un remede admirable pour toutes les maladies qui viennent d'obstructions ; la dose en est, dit-il, depuis fix grains jusqu'à un scrupule, dans un bouillon ou une autre liqueur appropriée à la maladie. M. Baron, fameux Chymifte, dans fes notes fur l'Emery, prétend que ce sel n'a rien de plus merveilleux dans ses effets que tout autre vitriol de mars; il est même, suivant lui, d'un usage moins sûr que le vitriol artificiel fait avec de la limaille d'acier bien pur , car ajoute-t-il, le Fer, dont sont formées ses pailles, n'est jamais exempt de tout mélange de quelques portions de cuivre, qui communiquent une qualité émétique aux sels que l'on prépare dans ces especes de vaisseaux; ce fait n'est pas cependant toujours, selon nous, exactement vrai.

On prépare encore différemment le vitriol de mars, on met huit onces de limaille de Fer bien nette dans un matras affez ample, & on verse dessus deux livres d'eau commune un peu chaude; on ajoute à ce mélange une livre de bon esprit de vitriol, on remue le tout & on place le matras sur le sable chaud, on l'y laisse vingtquatre heures en digestion; pendant ce tems, la partie du Fer la plus pure se dissout, on verse par inclination la liqueur, & on rejette la partie terrestre qui se trouve au fond en petite quantité; on filtre cette liqueur & on la fait évaporer dans une cucurbite de verre au feu de sable, jusqu'à pellicule; on met ensuite le vaisseau dans un lieu frais, il s'y forme des crystaux verdatres que l'on retire après avoir versé doucement tout le liquide qui se trouve surnager, après quoi on fait évaporer & crystalliser cette liqueur de la même maniere que cidessus. On réitere ces crystallisations & ces évaporations julqu'à ce qu'on loit parvenu d'en retirer tout ce qui pouvoit se trouver de crystaux, on les fait sécher & on les

174

conserve pour l'usage dans une bouteille de verre bient bouchée; ce virriol de mars n'est pas moins bon que le ptécédent, en cas d'obstruction, la dose en est la même.

On tire par la distillation du vitriol de mars préparé suivant la premiere méthode, un esprit, qui est une liqueur acide & astringente; on met à cet effet dans une cornue de grais ou de verre luté, huit onces de vitriol de mars fait avec l'huile de virtiol & l'esprit de vin , on place certe cornue dans un fourneau de réverbere, on y adapte un ballon de verre, on lute exactement toutes les jointures, & on fait dans le fourneau un petit feu du premier degré, pour échauffer doucement le vaiffcau; on augmente le feu au fecond degré, il en distille gouttes à gouttes environ deux onces de liqueur; quand la distillation cesse, on augmente le seu au troisieme degré, il en sort pour lors des vapeurs blanches qui remplissent le récipient. On continue ce degré de feu, jusqu'à ce que ces vapeurs commencent à s'éclaircir; on l'augmente alors au quatrieme degré, & on le continue jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien de la cornue. L'opération dure ordinairement douze heures, on laisse refroidir les vaisseaux & on les délute; il sort du récipient une odeur de soufre assez forte, & l'on y trouve cinq onces & cinq gros d'un esprit clair qui a un goût acide, à peu près semblable à celui de l'esprit de vitriol ordinaire, quoique cependant un peu stiptique; il participe même beaucoup du mars. On garde cet esprit dans une bouteille de verre bien bouchée; il est, suivant l'Emery, très astringent; il convient dans les flux, dans les pertes, les hernies & les vomissemens; on le prescrit depuis la dose-de quatre gouttes jusqu'à douze, dans une liqueur appropriée. M. Baron, le Commentateur de l'Emery, observe très-judicieusement, en parlant de cet esprit, qu'il ne faut s'en servir que dans les cas où les maladies ci-dessus spécifiées, sont causées ou entretenues par le relâchement & l'atonie des organes, & quand les malades se trouvent dans le besoin d'être fortifiés; mais si le sang

est en trop grande essevicience, s'il y a de la tensión dans le genre nerveux & de la dureté dans le pouls, i il faut pour lors avoir recours à des remedes d'une nature tour-à-fait opposéte. On doit en penser de même de toutes les préparations martiales & de toutes les différentes

especes de médicamens astringens.

La teinture de mars avec le tartre, est encore une autre préparation martiale. Les Chimistes définissent cette préparation, une dissolution de Fer faite par l'aeide du tartre. On pulvérise en conséquence & on mêle douze onces de limaille de Fer & trente-deux onces de beau tartre blanc; on fait bouillir ce mêlange dans une grande marmite ou dans un chaudron de fer avec dome ou quinze livres d'eau de pluie, pendant douze heures. M. Baron prétend qu'il ne le faut faire qu'une heure ou deux tout au plus; il ajoute même que peut-être il suffiroit de tenir le tout en digestion à une chaleur qui maintienne la liqueur dans un état presque d'ébulition. On remue de tems en tems la matiere avec une spatule de fer, & on a soin de mettre de l'autre eau bouillante dans le chaudron, à mesure qu'il s'en consume; on laisse ensuite reposer le tout, il surnage par-dessus une liqueur noire qu'il faut filtrer, & faire évaporer dans une terrine de grais au feu de fable jusqu'à consistance de syrop; cela se réduit à quarante-quatre onces. On donne cet apéritif dans les obstructions les plus rebelles, on la recommande sur-tout dans la cachexie, l'hydropisse & la suppression menstruelle; la dose est depuis un gros jusqu'à une demi-once, dans du bouillon ou dans quelqu'autre liqueur appropriée à la maladie. La teinture anti-phtifique est encore une teinture de mars, mais on prétend que cette teinture est astringente; pour la faire, on prend du vitriol de mars une once, de la terre foliée de tartre deux onces; on pulvérise chacune de ces préparations séparément, on les méle ensuite exactement en les broyant dans un mortier de verre, jusqu'à ce que ces poudres se réduisent en pâte molle, & qu'elles ob476

tiennent une couleur rouge; on y vetse à différentes reprises quarre onces d'esprit de vin rectifié, il acquiert aussi-oue couleur rouge; on separe cet esprit de vin rouge de la lie, en le versant par inclination. On a pour lors une teinnute anti-phissique; on present estre teinture depuis la dose de dix gouttes jusqu'à trente; on lui attribue une vertu propre à arrêter les hémorthagies, les gonorrhées & Les seurs blanches; elle est aussi un excellent détersifs & dessicatif pour les ulcetes des poulmons, aussi l'employe--on souvent avec succès dans la phississe, pour lors à une pareille quantité de

baume de copahu.

On distingue deux extraits de mars, l'un apéritif & l'autre astringent; l'apéritif est, suivant l'Emery, une dissolution des parties les plus ouvertes du Fer, faite par des sucs apéritifs & réduite par le seu en une consistance épaisse. On prend pour faire cette préparation martiale, huit onces de limaille de Fer, on la met dans un pot de fer, & on verse dessus trois livres d'eau de miel & quatre livres de mou ou de suc de raisins blancs bien mûrs; on ajoute à ce mêlange quarre onces de suc de limon, on bouche le pot de son couvercle aussi de fer, & on le place dans un fourneau sur un peu de feu; on laisse la matiere en digestion pendant trois jours, on la fait ensuite bouillir doucement pendant trois ou quatre heures, on découvre le pot de tems en tems pour pouvoir remuer au fond avec une spatule de fer, & on le recouvre au même instant, pour que la consomption de l'humidité ne se fasse pas trop vîte. Quand la liqueur est parfaitement noire, on ôte le feu de dessous le pot & on la laisse reposer; on passe chaudement par un blanchet ce qui sera clair, & on en fait consommer l'humidité au feu de sable, dans une terrine de grais ou dans un vaisseau de verre, julqu'à consistance d'extrait. Cet extrait est doué d'une excellente vertu apéritive, il convient très-bien dans les obstructions du foie, de la ratte & du mesantere; on le preserit en pilules, ou on le délaye dans quel,

477

ques liqueurs appropriées, depuis la dese de dix grains

jusqu'à deux scrupules.

L'extrait de mars aftingent n'est pas plus difficile à préparer que l'apéritif; on prendra huit onces de limaille de Fer en poudre subtile, on la met dans un pot de ser, on vetse desflus quarre livres de gros vin rouge, on place le pot sur le seu, & après l'avoir couvert, on fait bouillit la matiere, on la remue de tems en tems avec une spatule de ser jusqu'à réduction des deux tiers de l'humidité, on passe chaudement ce qui sera clair par un blanchet, & on en sait évaporer l'humidité jusqu'à consistance d'extrait. On se sert de cet extrait dans les diarthées, les dyssentioides & les pertes; on le preserti depuis la dose de dix grains jusqu'à deux scrupules, sous la forme de pilules, ou bien on le délaye dans quelque liqueur appropriée.

Le mars diaphorétique, autrement les fleuts mattiales, (car ces deux noms fignifient la même chose) est encore une préparation martiale, qui a beaucoup de vertus; elle excite la transpiration, elle convient dans la leucophlegmatie, l'oedeine & l'embarras des visceres, qui viennent d'un relâchement des solides, compliqué avec

la viscosité des fluides.

Pour faire ce procédé chymique, on pulvérife & on mêle ensemble exactement douze onces de limaille de Fer & huit onces de sel ammoniac bien se; on met ce mêlange dans une cucurbite de terre, capable de réfisser au seu, nud, & dont il n'y ait qu'un tiers au plus de rempli; on la place dans un foutneau, & on en garnit le tour avec quelques petits motceaux de briques & du lut, pour empêcher le seu de trop s'élever; on adapte sur la cucurbite un chapiteau avec un petit récipient. Ilsé distillera d'abord une liqueut dans le récipient, il s'élevera enslicite des seus qui s'attacheront au chapiteau & sur leu saliez fort, jusqu'à ce qu'on s'apperçoive qu'il ne auogre plus tien, On laisse alors ressonie plus que,

- Canal

on les délute, on trouvera dans le récipient une once & demie d'une liqueur semblable en tour à l'esprit volatil du sel ammoniac ordinaîte, quoique cependant d'une couleur un peu jaunâtre; on ramsse les seurs avec une plume, ce-procédé en fournit deux onces deux gros. Ces sseurs sont jaunâtres, d'un goût salé, vitriolique, très pénétrant; on le garde pour l'usage dans une bouteille de verte bien bouchée.

Une des meilleures préparations du Fer, est l'éthiops martial, connu plus communément sous le nom de Safran de mars de l'Emery. Pour le faire, vous mettez dans un vase de verre, à volonté, de la limaille de Fer non rouillée; vous versez par dessus de l'eau, jusqu'à ce que la surface en soit couverte d'environ cinq à six pouces; vous agitez l'eau & la limaille plusieurs fois par jours avec une spatule de bois ou de fer; vous continuez cette opération pendant cinq ou six mois, ou jusqu'à ce que la limaille soit réduite pour la plus grande partie en une poudre noire, qui reste suspendue quelques momens dans l'eau, après qu'on l'a agitée; vous décantez alors la liqueur que vous rejettez comme inutile, vous faites fécher promptement la poudre dans des vaisseaux clos, afin qu'elle ne se rouille point, & vous avez par ce moven le vrai éthiops martial, qu'on a ainsi nommé à cause de la couleur noire.

Il est à remarquer que par ce procédé on divise le Fer le plus qu'il est possible, & qu'on lui conserve encore tout son phlogistique; depuis quelque tems on s'est servi de la machine d'Angelot, pour abréger cette divission; cette machine est composée de deux meules de Fer, placées l'une sur l'autre dans un baquet plein d'eau. La meule supérieure tourne horizontalement sur la meule inférieure qui est site, & broye la simaille de Fer qui se trouve entre les deux; par ce moyen, on se procure en très-peu de tems de l'éthiops martial. Mais comme cette machine est un peu dispendieuse; il n'y a que quelques riches Pharmaciens qui en sont usage;

quand on veut avoit une grande quantité d'éthiops martial sans se servir de cette machine, il y a un moyen d'y parvenir, qui quoique long, n'est nullement embarraffant ni dispendieux. Il consiste à mettre beaucoup de limaille de Fer dans une terrine de grais; on la recouvre d'eau d'environ un pouce ou deux; on place la terrine dans un endroit humide, à l'abri de la pouffiere, on y remet de l'eau à mesure qu'elle s'évapore; on ne remue point la matiere & on continue cette opération pendant environ une année. Au bout de ce tems, on laisse sécher la limaille dans la terrine sans la remuer; lorsqu'on préfume qu'il n'y a plus d'humidité, on enleve la furface qui est rouillée, on la met à part, & on trouve sous cette portion la limaille seche qui est parfaitement noire; on la pulvérise pour lors, & on la serre dans une bouteille qui bouche bien. Le Fer, dit M. Baumé dans ses élémens de Pharmacie, qui ne peut se rouiller que par l'action combinée de l'air & de l'eau, ne se rouille qu'à la surface dans cette derniere opération, parce que cette surface a un contact immédiat avec l'air; l'intérieur de la masse dans lequel l'air ne pénétre point, ne se rouille pas. Ce Fer néanmoins, ajoute-t-il, se divise parfaitement bien fans aucune agitation & se convertit totalement en poudre très-noire, qui est entierement attirable à l'aimant & dissoluble en entier dans les acides ; ces qualités sont précisément celles qu'on recherche dans cette préparation martiale. L'éthiops martial convient mieux qu'aucune autre préparation martiale, à cause de sa grande division dans les obstructions, les pales couleurs, les palpitations de cœur, les suppressions des regles, &c. la dose est depuis sept jusqu'à huit grains par jour.

La teinture de mars alkaline de M. Stahl, est encore une autre préparation mariiale que nous offre la Chymie. Pour la préparer, premez de la bonne eau-forte, dans laquelle vous jetterez du fil d'acier, peu à la fois & à diftérentes reprifes, jusqu'à ce qu'il ne se fusse plus de

diffolution, ce que vous reconnoîtrez, lorsqu'en ajoutant de nouveau fil de fer, il ne s'excitera aucun mouvement dans la liqueur, & que ce fil restera dans son entier; alors vous serez sûr d'avoir une dissolution de Fer dans l'esprit de nitre, aussi chargée qu'il est possible de l'avoir, & telle qu'il la faut pour la réussite du reste de l'opération. Prenez ensuite de l'huile de tartre par défaillance, ou une lessive de cendres gravelées, la plus chargée qu'il se peut & bien filtrée ; laissez tomber dans cette liqueur alkaline, quelques gouttes de votre dissolution de Fer, elles iront d'abord au fond, mais elles reparoîtront bientôt à la surface sous la forme d'écume: remuez le mélange pour faire rentrer cette écume dans la liqueur, l'acide nitreux qui tenoit le Fer en dissolution, abandonnera ce métal pour s'unir avec ce qu'il lui faut d'alkali pour reproduire du nitre, tandis que le reste de la liqueur alkaline saisira le Fer d'écume libre & en fera la dissolution. Continuez à ajouter ainsi fuccessivement & goutte à goutte, de la solution de Fer par l'esprit de nitre, jusqu'à ce que la liqueur ait pris une couleur rouge de sang très soncée, ce qui prouve que l'alkali est bien chargé de Fer; il ne s'agit plus alors que de séparer cette dissolution alkaline de Fer d'avec le nitre régénéré qui s'y trouve confondu. C'est ce qui arrive quelquefois de soi-même, si la dissolution de Fer dans l'acide nitreux est bien concentrée, ou si l'on fait cette opération dans un lieu froid, car alors le nitre se précipite en aiguilles très-fines; mais on peut accélérer cette préparation, en soumettant le mêlange à une légere évaporation. Lorsque tout le nitre est précipité, on décante la liqueur, & l'on a ainsi une teinture alkaline martiale, c'est-à-dire, une dissolution de Fer par un alkali dans toute la pureté.

Tel est en entier le procédé qui se trouve rapporté dans les opuscules de Stahl; mais M. Macquer, ce grand Chymiste, a remarqué conjointement avec M. Baumé, que la dissolution particuliere du Fer dans l'alkali fixe,

réuffit

feufit beaucoup plus confiamment & en que que força inmanquablement, forqui on amploye une diffolution de Per for elorgase de la ianuation & encore très acide, enforse que extre diffolution a air tien de la couleur de neulle same rougetire que elle prend toujours forqu'elle est bien farurée; mais qu'elle foit claire, limpide, & failement d'une légre couleur verdâre, M. Marges, bomme infrint dans la chymic, a fait voit à M. Macquer, que diffolution de les reve chargée & res-colorée, dont le Per it diffolvoir partairement dans l'alkali, for a froid & qui reprincir confiamment à ceimute mariale alkalin, foi que en verda dans certe diffolution; oc qui primer, die M. Macquer, que ce phénomene depend de presentent de pour de l'alkalin gron verfa dans certe diffolution; oc qui primer, die M. Macquer, que ce phénomene depend de presente de pouvoir proponer.

L'abendure marciale alkaline offre un Fer mes-divité dans d'ar falin, & de diffolubilité parfaite, fans êire mi à aucun acide; & qui é ant au contraire d'un caractere avoueux alkalin, pontroit devenit un très-bon médicament dans les cas ou les martiaux & les anti-acides for ambiqués en meme-rems, M. Malouin, dans la chyd'une tres grande efficacité ; il la donne comme extrêmement aperinive & pres-unile dans les maladies chroniques lorfqu'elles font caulées ou entretennes par des humeurs acres. On la donne pour lors depuis la dose d'une gourte julqu'à donze; on la fait prendre dans du lyrop, von on la presenten bols; on l'incorpore pour cet effet avec quelque poudre, comme celle d'Iris, de corail, M. Malouin ajoute avoir vu employer cette teinture rolle par M. Grolle, qui la fit prendre avec fucces d die Servante de M. Pie, qui n'étoit pas bien réglée, qui avoit des retards, & qui, lorsqu'elle avoit les regles, avoit en perre, il dit encore en avoir fait prendre utiement d'un enfant by dropique.

L'Auteur d'un pouveau cours de chymie, (nivant les L'Auteur d'un pouveau cours de chymie, (nivant les L'ame III,

principes de Newton & de Stahl, affure que cette teinture convient dans les hémorrhagies & les dévoiemens. M. Stahl, qui en est l'inventeur, ne lui assigne cependant, aucune vertu médicinale ; il se contente de dire qu'on peut se procurer par son moyen, des safrans de mars extrêmement fubtils & d'une finesse beaucoup plus grande que par la dissolution dans les acides. Il ne s'agit pour cela, que de verser sur cette teinture alkaline de mars un acide quelconque, même le plus foible, comme celui du vinaigre ou du tartre : cet acide s'empare de l'alkali qui tenoit le Fer en dissolution, & celuici se précipite sous la forme d'un sédiment, qui étant desséché, est une poudre aussi divisée qu'on puisse l'imaginer. M. Stahl affure que ce safran de mars, quoiqu'il agisse avec douceur, ne laisse cependant pas d'être un affez puissant aftringent; il dit l'avoir éprouvé dans un violent vomissement de sang, qui s'arrêta aussi-tôt qu'il eut fait prendre au malade quatre grains de ce précipité de Fer. C'est un Fer extrêmement divisé, comme peutêtre l'éthiops martial de l'Emery.

M. Stahl est encore l'inventeur d'une autre préparation martiale, à laquelle on a donné le nom de Safran de mars antimonié apéritif de Stahl; ce safran est bien supérieur en vertu à tous les autres safrans. Pour le faire, prenez huit onces de limaille de Fer & seize onces d'antimoine crud, mettez l'un & l'autre dans un creuset, & poussez le Feu jusqu'à la fusion parfaite des matieres : ajoutez alors deux ou trois onces de sel de tartre ou de cendre gravelées, lorsque la matiere sera bien en fusion, versez-la dans un cône chauffé & graissé, le régule se précipitera, & il se formera au-dessus des scories brillantes & de couleur brune; féparez ces scories, concassez-les grossièrement & les exposez ensuite à l'ombre dans un lieu humide, tel que dans une cave; elles y tomberont bien-tôt d'elles-mêmes en poussière. Jettez cette poudre dans l'eau froide ou tiede, & l'y agitez forsement; laissez ensuite reposer la liqueur pour dons

ner lieu aux parties les plus groffieres de tomber au fond. Cela fait, versez par inclination l'eau trouble qui surnage, reversez de la nouvelle eau sur le mare, & répérez cette manœuvre jusqu'à ce que l'eau ressorte aussi claire qu'on l'a employée. Rassemblez ensemble toutes les lotions & les laiffez s'éclaircir d'elles-mêmes, ce qui arrive à la longue par le dépôt qui se forme d'un sédiment très-fin & très-subtil; pour abréger, ou peut filtrer la liqueur. Faites sécher le sédiment, en ce qui sera sur Le filtre : c'est une poudre rougearre de couleur de brique. qui sera en très-petite quantité. Faites sécher cette poudre, & la mettez ensuite détonner dans un creuset avec le triple de son poids de salpêtre; édulcorez avec de l'eau, la masse rouge qui restera après la détonnation; décantez ou filtrez la liqueur, vous aurez un fédiment d'un rouge pâle, qui étant desseché, se réduira en une poudre très-fine & très-subtile. Cette poudre est le safran de mars antimonié apéritif de Stahl. L'inventeur en recommande l'usage depuis trois ou quatre grains jusqu'à fix au plus, dans les pertes de fang des femmes, dans le flux trop abondant des vuidanges ou des hémorrhoides. Juncker assure que cette préparation martiale est trèsbien indiquée sur la fin des fievres intermittentes, pour en empêcher le retour. Cartheuser l'ordonne encore pour la même fin, à la dose d'un scrupule. Le safran de mars antimonié apéritif, est suivant ce dernier Auteur, très-bon pour donner du ton aux fibres & aux parties relâchées dans les cours de ventre, les fleurs blanches, les gonorrhées, les hémorragies, la cachexie, la maladie hypocondriaque, & en général dans tous les cas d'obstructions qui proviennent de l'atonie des visceres.

On pourroit placer dans le rang de cette derniere préparation l'antimoine diaphorétique martial de Ludovic & le fafran de mars apéritif de Zwelpher; le premier se prépare en faisant entrer en fusion, ensemble parties égales d'antimoine crud & de Fer; on remué continuellement la matiere pour empêcher la précipitation du régule, par-là on obtient une masse, qui n'est en tout son entier, qu'une espece de scorie. On la réduit en poudre, & on la fait déconner avec son triple de salpètre; on emporte bien tous les sels par plusseurs lotions, & la poudre qui reste, est l'antimoine diaphorétique mattial de Ludovic, qui n'a rien de diaphorétique que le nom, & qui ne differe point du safran de mars antimenté, puisqu'il n'est de même que lui, dit M. Baron, sameux Chymiste, qu'une chaux blanche d'antimoine avec du Fer privé d'une partie de son phlogistique.

Quant au safran de mars cachectique de Zwelpher, il se sait en mettant à détonner ensemble, parties égales de limaille de Fer & de nitre; on fait en fuite le lavage de la masse qui reste dans le creuset, & l'eau se charge d'une poussiere impalpable, qui la rend d'abord violette, mais qui forme peu à peu un précipité de couleur de brique, qui étant desseché, est le safran de mars en

question.

Il ne nous reste plus à parler, pour sinir ce qui concerne les distrentes preparations martiales, que des
boules simples & composées de mars; pour faire la boule
simple, on prend de la limaille de Fer une partie, tartre
blanc, deux parties; on pile ces deux substances evacrement, on les met dans un matras, on verse dessure
de la bonne eau-de-vie, on les fait évaporet à la chaleu
du folcil ou du bain de sable jusqu'à siccité; on remet
de la nouvelle eau-de-vie, on sait évaporet, & ainsi de
tinte, jusqu'à ce que la masse, après l'évaporation, paroisse comme résineuse; on en forme alors des boules à
peu près de la grosseur d'un œus. Nancy est très-renommé pour ces sortes de boules, tout le monde en connoît
les propriécés, il est inutile de les rappeller dans cet
articles

Quant à la boule composée, elle n'est pas si commune dans cette capitale de la Lorraine; pour la faire, on prend limaille de Fer & pierre hematite pulvérifée, de chacune trois onces, crême de tartre six onces, on en fait une pâte avec du vin, que l'on fera digérer & sécher comme la boule de mars simple; on réitere les digestions & les exsiccations, jusqu'à ce qu'on n'apperçoive plus de Fer. On met alors la pâte seche en poudre très subrile, on y mèle exactement du mastic en larmes & du safran bien pulvérisé, de chacun une demionce; on fait dissoudre dans le vin une once d'aloës & autant de myrrhe, on arrose les poudres de cette dissolution, & on verse par dessus du vin à la hauteur de quatre doigts; on laisse le tout en digestion, remuant de tems en tems, puis on évapore la liqueur jusqu'à siccité; on remet la pâte en poudre, on l'humecte avec de l'eau-de-vie, & on en forme des boules, qu'on fera

sécher pour garder.

Dans ces boules, le tartre divise le Fer & la pierre hematite, qui est elle-même un Fer ouvert. La partie sulfureuse du vin, raréfie le bitume du Fer, & le rend par-là plus en état de consolider les plaies & de les refermer. Les gommes & les réfines qu'en y joint, ne peuvent encore qu'étendre ce bitume ferrugineux & augmenter la vertu balsamique par la leur propre. Au lieu d'eau-de-vie, on pourra employer avec plus de succès pour la préparation de ces boules, l'eau vulnéraire composée; elles sont d'excellens fondans, elles conviennent dans les obstructions du foie, de la ratte & des autres visceres; elles sont très-bonnes dans la dysfenterie, les ulceres internes, les porngs & les douleurs qui surviennent après les chûtes; on peut encore les employer dans les cas de putridité. Pour les prendre intérieurement, on délaye une boule dans un verre d'eau fraîche, jusqu'à ce que cette eau ait prit une couleur de vin ; on boit cette cau tous les matins en guise d'eau minérale; on peut même la mêler avec du vin dans les repas; c'est le remede le plus efficace dans la suppression. menstruelle & dans le chlorosis; cette eau fait encore H h iii

de très-bons effets dans la jaunisse, mais elle est surtout souveraine pour les plaies extérieures, coupures, blessures & contusions, en en bassinant souvent la plaie.

### FIBRE.

L'N minéralogie on nomme Fibres ou Venules, des petites fentes ou des gerfures, qui accompagnent les grands filons ou les eaux-minérales fous terre; quelque-fois ces venules font remplies de la même matiere, fouvent elles le font de drusens ou de crystallisations de matieres étrangeres, ou elles sont vuides. M. Bertrand dans fon Dictionnaire des Fosilies, en parlant des fibres, dit qu'on auroit pu appeller venules, les ramifications remplies de métal & qui enrichissen le filon, & sibres les gersures remplies de matieres étrangeres, ou vuides & qui donnent passage à l'air ou à l'eau.

# FIBREUSES.

M. Hill donne le nom de Fibreuses à une claffe de substances sossiles qu'il a imaginé. Suivant cet Auteur les substances solides sibreuses sont des sossiles composés de sibres ou de filamens, qui quelquesos s'étendent dans toute la contexture du corps', d'autresois sont interrompus pour sormet des couches ou des plaques. Ils ont e l'éclar au dehors & quelque transparence; si on les frappe avec de l'acier, ils ne donnent point de seu. Ils ne fermentent point avec les acides, ils ne sont pas même solubles par ces menstrues.

CARO

#### FILONS.

 $F_{{\scriptscriptstyle ILONS}}$  & veines métalliques font des noms fy nonimes; c'est ainsi qu'on appelle des gros rameaux qui courent sous terre, & qui sont pleins de substances minérales ou métalliques, quelquefois même aussi de erystallisations, ou qui souvent sont vuides; mais les Mineurs nomment le Filon, la principale veine de la mine, ainsi il ne faut pas confondre le Filon avec les fibres ou venules qui forment de petites ramifications; par conféquent l'interruption d'une roche dans son lit, forme une veine solide qui s'appelle Filon. La plûpart des Filons sont ensevelis profondément en terre, les branches qui en fortent, se subdivisent en veines ou venules; dans l'examen des Filons on a égard à leur direction, à leur volume & à leur matiere. Les Mineurs considerent leur direction ou situation par rapport aux quatre points cardinaux; la bouffele leur fert fouvent de guide. Mais lorsque le Filon n'est pas connu, on n'en peut deviner la direction que par celle des couches ou des lits de rochers, qui servent d'enveloppe aux Filons.

On remarque aussi une grande distérence dans la struation des Filons par rapport à leurs horizons; cette distérence se nomme inclination, ou châte des Filons, on fait usage du quart de cercle pour la déterminer. Plus les Filons approchent de la perpendiculaire, plus ils font riches & gros. Quand ils sont horizontaux, ils sont ordinairement pauvres; on rencontre distérentes mines, qui sont inclinées de même que les couches de terre qui les recouvrent, quand il ne se trouvé point d'obstacle pour interrompre leur direction & leur parallélisme. On nomme toit de la mine, la couche de terre supérieure, & sol, celle qui est en dessous, on donne le nom de tête

M U R

à la partie du Filon qui s'approche de la surface de la terre, & queue à celle qui s'en éloigne.

La masse & l'étendue du Filon déterminent encore fon volume ou sa force; mais il n'y a cependant aucune regle certaine à cet égard.

La quantité du minéral qui-se trouve dans le Filon. détermine sa richesse; dans certains endroits le minéral remplit tout le Filon, & dans d'autres il est par rognons

ou par masses.

M. Valmont de Bomare rapporte dans son Dictionnaire d'Histoire Naturelle, différentes observations sur les Filons, qui méritent bien d'être confignées dans cet ouvrage. 1°. Les mines en Filons, dit cet Auteur, sont ordinairement plus riches que celles qui font par couches. 2°. On peut distinguer les Filons en Filons continus, en Filons foibles, en Filons perdus, en Filons retrouvés. 3°. La roche est entiere, quand le lit qu'elle fournit en Filon, n'est point séparé, interrompu par des fentes ou des coupures, ni par des couvertures. 4°. On appelle fentes, les espaces vuides, & nids de drusen, les coupures tapissées de crystallisations, de quartz, ou de spath. 5°. S'il y a dans ces fentes des matieres de mines métalliques avec des vuides, ce sont des fentes nobles qui indiquent la proximité d'une bonne mine. 6°. S'il coule de l'eau par ces fentes, & des eaux depuis la surface de la terre en dedans, ce sont des fentes stériles, où il ne faut jamais chercher de métal. 7°. Si la filtration des eaux est intérieure, leur goût & leur couleur, même le guhr qu'elles produisent, soit par inclination ou par dépôt, annoncent souvent la nature du minéral, & on nomme alors ces fiffures des fentes aqueufes. 8°. Si les fentes sont remplies de terre glaife ou marneuse, ce minéral est encore bien éloigné, & ces fentes sont appellées fentes terreuses. 9°. La fente est réguliere, quand elle conserve sa direction & quand elle en change, elle est pour lors irréguliere. 10°. Une sente est capitale, lotsque plusieurs fentes viennent y aboutir, ou s'y dirigent; c'est même là où l'on doit chercher le miné-

#### FLUORS.

On donne ce nom à des petits crystaux imparfaits; anguleux, colorés, obscurs ou transparens; voyez ce que nous en avons dit article Crystallisation.

#### FLUX.

N appelle Flux les matieres salines qu'on mêle pour affocier avec des substances difficiles à fondre, spécialement avec les mines, pour en faciliter la fusion dans les essais & dans la réduction. Les alkalis fixes, le nitre, le borax, le tartre & le sel commun, sont les matieres salines qui entrent le plus communément dans la matiere des Flux; il est à observer que le nom de Flux est particulierement affecté à des mêlanges de différentes proportions de nitre & de tartre seuls, & on donne à ces Flux des noms particuliers, selon les proportions & l'état des matieres qui les composent; v. g. Le Flux blanc est le résultat du mêlange de parties égales de nitre & de tartre, qu'on affocie ensemble & qu'on fait détonner pour les alkaliser. Ce qui reste après cette détonnation, est un alkali composé de celui de nitre & de celui de tartre, qui sont absolument de même nature; cet alkali est toujours blanc, c'est la raison pour laquelle on appelle ce résultat Flux blanc, & comme cet alkali se fait sur le champ, on le nomme quelquefois alkali extemporané.

Le Flux noir ou réductif est le résultat du mêlange de deux parties de tattre & d'une partie de nitre, qu'on s'ait.

10,000

400

détonner ensemble. Comme la quantité de nitre qui entre dans la composition de ce Flux, n'est point suffisante pour consommer toute la matiere inflammable du tartre, l'alkali qui reste après la détonnation, se trouve chargé de beaucoup de matiere charboneuse & noire, c'est ce qui lui a fait donner le nom de Flux noir.

Le Flux crud est le mêlange du nitre & du tartre dans des proportions quelconques, tant qu'on ne l'a point

fait détonner.

# FONDANT.

EST en terme de métallurgie le nom qu'on donne à des substances qu'on affocie avec d'autres pour les faire entrer en susion, pour en pouvoir séparer par ce moyen la partie métallique.

# FONGITES.

E sont des pierres de figure très - différente, qui ressemblent plus ou moins en général aux dissérentes especes de champignons terrestres, & qui sont ou poreuses, ou rayées, ou sillonnées, ou reticulaires, ou tubereuses avec des accidens très-variés. M. Bertrand en distingue neuf especes. 1°. Les alexons forment selon lui la premiere espece, ils sont en sorme de corne, ou de cône un peu allongé, souvent un peu courbé avec une tige & un chapeau fermé, un peu concave au milieu. 2°. Les ficoides composent la seconde espece, ils sont moins allongés en forme de figues avec une tige & un chapeau, dont le bord est fermé & recourbé, ou en dehors, ou en dedans, & une concavité au milieu. On nomme lycoperdites, ceux de la troisieme classe; ces

fossiles sont en forme de vessie, ou d'une figure approchante, ils ont la tête plus arrondie, souvent avec un creux au milieu, leur superficie est rude au toucher, comme celle d'une pierre ponce. Les champignons proprement dits, forment la quatrieme classe; ils ont la forme des champignons terrestres, ils sont orbiculaires, la tige leur manque pour l'ordinaire, le chapeau est. grand, détrouffé & convexe; ils font rayés, ou fillonnés, ou à cercles concentriques, c'est ce qu'on appelle bonnet de Neptune. La cinquieme espece comprend les fongites orbiculaires, ou arrondis des deux côtés, un peu comprimés, en forme de rave, sans tige avec une petite excavation dans le centre aux deux côtés, à grandes stries entrecoupées. La sixieme espece renferme les agarics, ils font de figures différentes; ils représentent communément des champignons qui croissent aux arbres ou à la corne du pied d'un cheval; ils ont des couches ou des zones concentriques formées par des filamens pierreux, ils sont ordinairement poreux & quelquesois garnis d'étoiles. Les Fongites en forme de racines, composent la septieme espece, celle-ci est très-nombreuse & très-variée, il s'en trouve qui représentent une morille, d'autres sont à grands pores & tuberculeux, & le plus souvent ils sont semblables à une feuille de choux; on peut encore rappeller à cette espece, les Fongites tubéreux. Les Fongites lisses, souvent poreux, orbiculaires & hémisphériques, quelquefois presque sphériques avec un trou au centre de la surface supérieure & un pied fort court & fort large, composent la huitieme espece; ces Fongites sont de grandeurs différentes, mais pour l'ordinaire fort petits. On pourroit rapporter à la neuviente espece des Fongites, ceux qui sont cylindriques, & dont les uns sont striés, d'autres liffes, & quelques-uns de cannelés, qui tous ont un petit pédicule, & dont l'extrêmité du cylindre est terminée & arrondie sans fracture; on trouve beaucoup de Fongites dans la pierre de Verberie, qu'on employe à Paris pour bâtir.

#### FOSSILES.

AR Fossiles on entend tout ce que la tetre contient dans ses entrailles, ou tout ce qui se trouve dans les fouilles & excavations qu'on y fait; par conséquent les pierres, les marbres, les cailloux, les agathes, les jaspes, les diamans, les minéraux, les métaux, les coquilles pétrifiées sont dans la classe des Fossiles; on les divise en Fossiles naturels à la terre & en Fossiles qui lui font étrangers; les premiers sont ceux qui s'y trouvent naturellement, tels que les minéraux, les métaux, les pierres, les cailloux, les marbres, les sels, les bitumes, les charbons de terre, les congélations & les encroutemens. Les Fossiles étrangers à la terre sont des corps qui n'y croissent pas naturellement, qui ont été déplacés & répandus sur la superficie ou dans le sein de la terre par le déluge universel; tels que les arbres, les branches, les racines, les fruits, les fougeres, capillaires & autres végétaux, les parties des animaux, comme les màchoires, les dents, les glossopêtres, vertebres, côtes. cornes, os de la cuisse & du bras, les coquilles des poisfons de mer, & les autres parties d'animaux terrestres & marins, qui se sont pétrifiés par leur long séjour dans les entrailles de la terre, & qui viennent originairement de la mer, ou de la superficie des terres. En fait d'Histoire Naturelle on entend communément par Fossiles. ceux qui sont étrangers à la terre. M. d'Argenville en fait trois familles, il renferme dans la premiere les parties des animaux pétrifiés; dans la seconde, les parties des végétaux, & dans la troisieme, les pierres poreules que la mer a produites.



# FUSIL (Pierre à)

LA Pierre à Fusil est une pierre très-dure, virristable; qui frapée avec l'acier, jette des étincelles, elle est toujours détachée, on ne la rencontre jamais par couches, elle varie en couleur, mais elle ressemble asser souches, elle varie en couleur, mais elle ressemble asser souches, elle varie en couleur, mais elle ressemble asser souches, elle varie en peut ransparent; les Lithologistes prétendent que les Pierres à Fusil se sont formées dans les couches de fable, de craie, de gravier, par l'afflux d'une mairere crystalline & quartzeuse, mêlee de parties hécérogènes. Cette matiere évoit d'abord liquide, & formoit des gouttes rondes; plusseurs de coputes se sont réunies & ont composé peu à-peu ces masses arrondies; elles se sont composé peu à-peu ces masses arrondies; elles se sont durcies par l'évaporation des parties liquidea & agglutinées par l'attraction & le contact.

#### FUSION.

PEST l'état d'un corps rendu fluide immédiatement par l'action du feu.

## GALET.

CEST le nom qu'on donne à des pierrailles ovales; ou applaties, ou arrondies, & de différentes couleurs, qu'on rencontre au fond des rivieres & fur la grève des mers & des fleuves; ces pierrailles différent entrélles, en ce qu'elles font ou de quartz, ou de marbre, ou déjafee, ou de granite, ou d'autres caillours; cette différauce etl occasionnée par la diverfiné des masses pier-

494

réules qui bordent ou servent de sol aux eaux, d'autant plus que les Galets n'en sont que les débris; leur figure & leur poli ne leur viennent que de ce qu'ils ont été long-tems battus, agités par les slots & par les coups de vent, & usés les uns contre les autres. Lorsque les Galets ont une espece d'écorce, ils sont dans leur état naturel, mais dès qu'ils sont ilses, sans écorces, & perits, on peut dire qu'ils sont roulés, c'est-à-dire, qu'ils ont soulent.

### GANGUE.

On appelle ainfi les pierres, les roches ou les terres endurcies qui contiennent ou renferment les matieres minérales ou métalliques, avec un mêlange de parties hétérogènes.

# GELEE MINERALE.

"EST une espece de guhr rougeâtre, brillant, trèstendre, ou comme gelatineux, adosse sur les parois des puits de mines, ou près des bancs métalliques; rien n'est plus ordinaire que d'en rencontrer dans les mines de plomb, de cuivre, d'or & d'argent. Voyez art. Guhr.

# GEODES.

E sont des pierres de dissérentes figures, tant sphériques que triangulaires, caverneuses à l'intérieur, ronsermant dans leur cavité centrale, ou une crystallisation, ou de la terre, ou du sable; en un mot, un noyau moa bile, dont on ne s'apperçoit qu'au son.

### GLAISE.

GLAISE est suivant la plûpart des Auteurs, le synonime d'argille: voyez Argille; & se selon d'autres, c'est un terme générique qui doit s'entendre de toute terre graffe, liée, telles que les marnes, les argilles, les bois.

#### GLANDITES.

ON défigne quelquetois par ce nom, des especes de pierres judaiques, qui sont à proprement parler, des pointes d'hérissens de mer périshés; on qualifie aussi de com les belemnites périshés.

## GLINMER.

LES Minéralogistes Allemands nomment ainsi la pierre talquesse, auquel les François donnent le nom de Mica.

## GLOSSOPETRES.

CE sont de petites pierres faites en forme de cône ou de pyramide comprimée, qui d'une base plus ou moins large, sinissent dans une pointe plus ou moins obtuse, avec des côtés plus ou moins arrondis & quelquesois den

1,310

telés; ces pierres sont assez semblables aux dents des chiens de me; des poissons & d'autres animaux marins; elles sont quelquetois parfairement triangulaires, & d'autresois hémisphériques; leur croûte mince, polie, luisante, est communément jaunaitre ou griatre, & renferme un noyau offeux & sibreux, qui est de la subftance des dents. On rencontre les Glossopheres, tantôr dans la tegre, tantôr dans des bancs de toutes sortes de pierres.

#### GRAIS.

LE Grais est une substance pierreuse, composée de grains de sable, qui paroissent rés-sensibles dans quelques échantillons qui se brisent facilement, & qui son moins apparens dans d'autres; ceux-ci se sendent en lames, & leur cassure paroit plus vitreuse, c'est ce qui fait qu' on les rapproche souvent du quatrz. Le Grais forme dans l'intétieut de la terre, des masses ou des couches plus ou moins considérables; quand les morcaux qu'on en tire sont durs, ils sont seu avec l'acier; les acides n'agissen point sur ces pierres, & si on veut les sondre, il sau nécessairement y ajouter d'autres substances.

Vallérius admet différentes especes de Grais; la premiere espece est le Grais grossier blanc; cos particulis arenosis; inaqualibus, dura, vulgaris, cinerea. Ce Grais est d'une couleur blanche ou grise; il tire plus ou moins fur le jaune, il s'en trouve de tendre & de dur, ce qui en constitue des variérés; cette espece de Grais est fort commun à Fontainebleau', on l'y employe pour paver les chemins; quand il est tendre; il se brise facilement & se réduit en sable; mais quand il est dur, il se fend par lames.

La seconde espece est le Grais grossier rouge, cos parsiculis

particulis arenosis, inaqualibus dura vulgaris, rabra. Vall. Ce Grais est assez tendre, il est d'une belle couleur; il s'en trouve beaucoup aux environs de Sarelouis.

La troisieme espece est le Grais grossier brun, cos particulis minimis, arenosis, inaqualibus, dura vulga-

ris, fusca. Vall.

La quarrieme est le Grais des Rémouleurs. Cos particulis arenostis, aqualibus, minoribus, coticularis. Ce Grais qui est fort commun aux environs de Liege, est formé de grains très-sins & très-étroitement liés, quoique néanmoins affez fensibles; on l'employe pour aiguifer les instrumens tranchans & pour user les verres de montres & des lunetées; ce Grais est tantôt gris, tantôt blanc, & même quelquesois jaune.

La cinquieme espece est le Grais carrié, la pietre meulière. Quarreum variis foraminulis inordinate diftintium. Vall. Ce Grais est blanc & percé de troux, 
ce qui le fait paroître comme carié & vermoulu; on en 
rencontre en quantité à la Ferté-sur-Jouare, c'elt de-là 
d'ou on en tire pour presque toutes les meules des moulins de la France. Il y a encore d'autres especes de Grais, 
mais comme il ne se trouve point de ces especes dans le 
Royaume, nous n'en setons pas mention ici.

# GRAIS EN NORMANDIE.

CEST une espece de tetre dont on se sert en Normandie pour faire des pots à bierre, c'est un mélange de tetre glaise & de charbon blanc.

RAKO

### GRANIT.

'EST un composé de petites pierres opaques, très-grénelées, très-dures, liées ensemble par une espece de ciment naturel, plus ou moins fort, dont les unes sont quarteuses, d'autres feld spatheuses, & quelques-unes sont du mica; ces petites piertes ou particules constituantes du Granit, sont différemment colorées, plus ou moins grandes & dures, susceptibles d'un poli, tantôt plus, tantôt moins vif, felon que le ciment terreux qui les unit, a plus ou moins de tenacité & de rapport avec le mélange des pierres. Le Granit est communément dur à tailler, il donne beaucoup d'étincelles avec l'acier, & prend fort bien le poli; si on l'expose au feu, il s'v vitrifie, excepté cependant le mica & le cement, qui souffrent la même violence du feu sans en être altérés, ils y perdent au plus leur éclat & leur tenacité, M. Valmont de Bomare observe dans sa nouvelle exposition du regne minéral, que plus le quartz & le feld-spath, ou le petro-filex dominent dans la composition du Granit, plus il est beau & durable, les superbes obelisques ou aiguilles qui sont à Rome, nous en fournissent une preuve peu équivoque. Ces monumens élevés en l'honneur des Rois d'Egypte, il y a plus de quatre mille ans, & qui ne sont point encore altérés par les injures du tems, ne sont que des Granits composés de quartz, de feld-spath & de mica.

Outre la bonté des parties conftituantes du Granie, le local & la durée de la formation, sont encore felon M. Valmont de Bomare, des circonftances à observer, d'oil dépend pour la plus grande partie son indestructibilité; à l'on veut connoitre à sond le degré de perfection de cette pierre, il faut nécéssairement être artisse, car sin on l'employoir avant sa maturité, elle dépériron

**é**é

& se déliteroit, ou comme l'on dit en termes de l'art,

elle mourroit.

Lorfqu'on veut travaillet un Granit au sorit de la caritere, il ne faut pas le prendre à la superficie de la montagne, il seroit trop tendre & trop facile à se détruire;
on le chaistra à quelques pieds de prosondeur, on soidera les veines les plus compactes & dures; on observera
aussi que le grain en soit bien lié par un ciment solide;
pour que l'ouvrage en soit plus beau en le taillant; &
qu'il soit plein & susceptible d'un poli vis. Quand une
masse de Granit est sortie de la carriere & posée sur le
champ, on la séparé facilemeut en notreaux, en creufant dans la masse une tranchée de quelques pouces de
prosondeur, dans laquelle on chasse en suite à force de
masses des coins de fer, qu'il es fornéclater en morceaux
plus ou moins réguliers & unis.

On dittingue pluficurs especes de Granit; la premieraespece est le Granit vulgaire. Granitum nostras vulgaire.
Bonaire. C'est celui dont on se sert le plus ordinairement
dans la sculpruie & l'architecture; il a pour base le feldspath, ou le petro-filex opaque; dans lequel il se trouve
des grains oblongs de quarte. & d'autres petits points vitreux à facettes, quelquesois en quarrés longs. Ce Granit varie en couleurs; celui qu'on rencontre en Bourgogne près d'Agey, est rougeaire, très-dur & de bonne

qualité.

La seconde espece est le Granit quartreux abondant en mica. Granitum quart 700 micaceum. Outre le quart & le mica, qui entrent dans la composition de ce Granit, on y distingue roujours un peu de pétro-ssilex; ce Granit ne prend pas un beau poli, il petille dans le feu & y forme un verte assez compacte, & fort semblable à un lettier couvert de mache-ser. On trouve ce Granit en Provence.

La troisieme espece est le Granit réstractaire & abondant en quartz. Granitum indestruttibile & restrattorium Ce Granit résiste au seu ordinaire de verrerie sans s'alté 730

rer, c'est un mélange de grains quartzeux, menus, sema blables à du sable & du mica; on en voit près de Cler-

mont en Auvergne.

La quatrieme espece est le Granit destructible ou abondant en spath. Granitum mox destructibile, plerumque spatho micans. Il est formé d'un assemblage de particules calcaires propres au marbre, jointes à du spath vitreux & à quelque peu de mica; on distingue très-facilement les parties de ce Granit, on peut même souvent avec la main. les détacher ou les séparer les unes des autres, & cette espeçe de Granit se détruit facilement. Le Granit des environs d'Alençon est de cette nature. En général le Granit est de toutes les pierres à bâtir, la plus précieuse, ou au moins la plus estimée. La France est fort riche dans cette espece de productions, il s'en trouve en Normandie, en Bretagne, en Limoges, en Auvergne, en Forêt, en Lyonnois & Beauvoisis, en Bourgogne, en Lorraine, en Languedoc, en Provence, &c. On y en rencontre des carrieres immenses, d'ou l'on peut tirer des blocs ou des morceaux des plus énormes, & les ouvrages qu'on en fait sont aussi beaux & aussi durables que ceux qu'on a fait anciennement avec les Granits d'Egypte & de Grece. Pour se convaincre de cette affertion, il fuffit de jetter les yeux pour un instant sur les vases, les meules d'architecture, les statues colossales qui en sont faits depuis plusieurs années & qui sont de toute conservation; dans les endroits où le Granit est commun, on l'employe pour paver-

# GRAVIER.

Li E Gravier est un gros sable, ou un amas de petits caillour & de petites pierres, e est-à-dire, de fragmens de spart dur, de quatre, de petits éclus, de silex, & de paillettes ralqueuses; le plus sin s'employe pour sables

- (a Gag

TOI

les allées des jardins, les parterres & les bosquets, & le plus gros pour donner du corps au ciment que l'on employe dans les grands chemins pour les chaussées & la grosse maçonnerie.

### GRYPHITES.

E sont des especes d'huitres pétrifiées; elles sont bivalves comme toutes les huitres, composées par conséquent de deux pieces inégales, dont l'une a un bec recourbé en dedans; la valve supérineur est plate, quelquesois un peu concave, semblable à peu près à un bateau, & bien différente d'une griffe d'osseau, quoiqu'on lui en ait doiné improprement le nom; son analogue marin n'est pas encore bien connue.

#### GUEUSE.

CEST une masse de fer cylindrique ou prisinatique, telle qu'elle est sortie du sourneau de sonte ou de su-

# GUHER.

ON donne ce nom à une matiere minérale coulante, ou molle, qui découle dans les galéties des mines ou les fentes des rochers; quand cette matiere charrie avec elle du métal, du minéral décomposé ou de l'ochre, on l'appelle Guher métallique; mais s'il ne renserne qu'une effoce de craie ou de terre, ce n'est que du Guher tesépase de racie ou de terre, ce n'est que du Guher tesépased, ou pour mieux dire le vrai, Lait de lune ou l'appelle de l'app

Jan Land

garic minéral. Les Guhres sont les indices de quelques filons métalliques; lorsqu'ils sont verds & bleues, ils annoncent du cuivre, & quand ils sont blanes ou d'un bleu clair, ils annoncen l'argent.

#### GYPSE.

DIFFÉRENS Auteurs ont placé les pierres gypfeuses parmi les marbges & les spaths, mais comme Vallérius a découvert en elles des propriétés différents de ces deux matieres, il a cru en devoir faire un genre

particulier.

2°. Les parties qui le composent sont d'une figure déterminée, mais il n'est pas néanmoins toujours posfible de les discerner; elles se trouvent entremèlées de particules rhomboïdales, feuilletées, ou composées de filamens. 20. Les pierres gypleules, dit Vallérius, le caffent en morceaux , d'une figure déterminée ou en filets. 3°. Elles sont pour la plupart si peu compactes, qu'on peut les écraser entre les doigts, ou du moins les diviser avec un couteau, austi ne peuvent-elles pas prendre le poli. 4°. Si après être calcinées au feu on les mêle ensuite avec de l'eau, elles prennent à l'instant de la confistance & de la dureté, elles n'attirent que. très-peu l'humidité de l'air & ne s'y échaussent point, mais elles y demeurent fans s'y décomposer, & elles confervent les mêmes propriétés que le feu lui a donnée; lorsque ces pierres ont été calcinées dans le seu, si on vient à les mêler avec des alkalis volatils, elles ne donnent point une odeur urineuse, excepté seulement l'albatte. 5°. Quand elles font crues , elles ne font effervescence ni avec l'eau forte, ni avec les autres acides; l'albatre calciné y fermente dependant un peu. 6°. Leur pefanteur spécifique varie un peu selon les especes ; telles

sont les propriétés que Vallérius a reconnu dans ces

pierres, il en admet plusieurs especes.

La premiere est l'albatre, voyez ce que nous en avons dit dans l'article qui le concerne. La seconde est la pierre à platre ou le Gypse proprement dit. Gypsum particulis parallelepipedis & globosis concretum. Ce Gyple est compolé de parallelepipedes oblongs & de particules sphériques, étroitement unies les unes avec les autres. & qu'à peine on peut distinguer; ce qui constitue la différence d'avec le spath, c'est que les parties qui le constituent, n'ont jamais une figure rhomboïdale exacte comme dans le spath, & ne se divisent point en cubes, mais par feuilles ou écailles, d'ailleurs le Gyple ne prend point de poli & ne devient point brillant; quand il est calciné & pulvérisé, il fait un peu d'effervescence dans l'eau forte; sa pesanteur spécifique est à celle de l'eau dans la proportion de 1. 900 :: 1000 .x.. On distingue plusieurs variétés dans le platre; nous admettrons pour premiere variété le Gyple à gros grains , Gypsum particulis majoribus, mollibus. Il est compose de parties grandes & groflieres, il est tendre & peu compacte, de façon qu'il peut facilement s'écrafer entre les doigts. La seconde est le Gypse à petits grains, Gypsum particulis minoribus durum. Ce Gyple eft fi dur qu'à peine peut-on en détacher quelque chose avec les doigts; les parties qui le composent sont très-fines & très-déliées, La troisieme est le Gypse sablonneux, Gypsum arenarium. Ce Gyple ne paroît être qu'un assemblage de parties fablonneuses. Il y a encore plusieurs varietés de ce Gyple, il s'en trouve du blanc qu'on peut-préparer de façon à en faire les mêmes ulages que de la craie; on en rencontre beaucoup aux environs de Paris. On se sert du platre pour enduire les murs, ou pour cimenter les pierres dans les travaux groffiers.

La troisieme espece de Gypse, est le crystallisé, on en arouve dans la montagne de Sommerson en Bourgogne; les particules de ce Gypse ont pour l'ordinaire une figure rhomboïdale, les angles en son néanmoins toujours obtus & comme émousses, c'est même la son caractere

distinctif. Il y en a de quatre variétés.

La premiere est le Gyple crystallis thomboïdale, Gypsium crystallisaum figură rhomboïdali; la seconde, est le Gyple crystallise en parallelepipedes hexagones, Gypsium crystalliseum parallelepipede exangulari; la troilieme est le Gyple crystallise en pramides, Gypsium erystallisaum figură pyramidali; est la quartieme ensin est le Gyple crystallise en siles, Gypsium crystallisaum stamentolium.

La cinquieme espece est le Gypse en lames ou sensibleté, Gypsem Jaments inordinatis pellucidum; ce Gypse se casse ou se divisé en lames ou seuilles minces qui n'ont aucune figure determinée, & quand on le met au seu, il se change en platre sans pétiller ni décrépiter. Il y a trois variérés, le Gypse en lames opaques, le Gypse en lames une se de Gypse transparent qui se casse en lames droites & le Gypse en lames droites & le Gypse en lames droites & le Gypse en lames droites & les Myses en lames transparent par écailles irrégulières. M. Valmont de Bomate dit avoit trouvé dans les Pyrenées & les Alpes, de ce Gypse qui n'avoit point do couleur; celui des environs de Dax est écailleux, le Gypse de Montmattre près de Paris est de l'espece dont il s'agir, il est très-bon pour des lambris & pour faire des modeles; c'est avec le Gypse, autrement ce platre, qu'on fait les bustes, les staues & coutes les sigures

qui font actuellement si multiplices à Paris.

La fixieme & derniere espece qu'on rencontre en France, est le Gypse strié, Gypsum filamentis parallelis compositum; il est composé de filets paralleles érroitement unis les uns aux autres, tous ou perpendiculaires, ou horizontaux, ou obliques. Ce Gypse acquiere dans le seu une blancheur semblable à celle de la craic, & il s'attache alors au doigt, il ne fait nulle estrevecence avec l'eau forte & ne donne point d'odeur urineuse avec le sel ammoniac; on trouve de ce Gypse à Sommerson près de Dijon.

#### HELIOLITHE.

C'EST une espece d'astroite, voyez Astroite.

## HELMINTHOLITHES.

N donne ce nom à tous les vers, soir de terre, soit de mer, qui sont pétrifiés, ou minéralisés, ou agauités. M. Bettrand prétend que ce qu'on représente 
comme des vers de terre pétrifiés, pourtoit bien n'être 
que des tuyaux verniculaires marins, qu'on appelle 
vernituellise. Cet Orystologité dit aufli qu'il faut placer dans la classe des Helmintholithes, les bélemnites 
qui en sont une espece, les trochites, les alteries, les 
actenites de les tubulites.



#### HEMATITE.

EST une mine de fer figurée, ou un fer minéraliséen aiguilles, ou comme des especes de crystaux, ou sons une forme arrondie; voyez article Fer. On lui attribue en Médecine la propriété d'arrêter le sang & de remédier aux hémorthagies.

### HIPPURITE

JES Hippurites sont des especes de pierres compofées de cônes turbinés en forme de petites alcyons fortant les unes des autres, les pointes & les extrêmités des unes entrent dans les eavités qui sont à la base des autres; on prétend que ce sont des pétrifications d'une espece de corail de mer, rarement en trouve-t-on des entiers. M. Bertrand en admet quatre especes d'entieres; la premiere, selon lui, est l'Hippurite composé à branches & à articulations en forme de cône ; la feconde est l'Hippurite composé à branches sans articulations apparentes: en cones , fortant comme d'une seule tige à stries tranfversales; la troisieme est l'Hippurite composé, formé de: cylindres paralleles fortant d'un seul tronc; la quatrieme est l'Hippurite composé à branches, en forme de cylindres tortueux & courbes, à plis, fortans comme d'une seule tige.

Parmi les fragmens on en rencontre encore de cinquefeces; la premiere espece est l'Hippurite en cône, représentant une petite cotte de bélier, droite & liffie; la seconde est l'Hippurite en cône rayé, étoilé à l'extrémité; la troisieme est l'Hippurite en cône recourbé, qui réprésente une corne de bélier naissante, rayée & plus courbe fente une corne de bélier naissante, rayée & plus courbe

vers la pointe; la quattieme est un fragment d'Hippurite en forme de colonne spirale; & la cinquieme ensin est un fragment d'Hippurite; représentant la racine de brione.

# HIRONDELLES (Pierre d')

ON donne ce nom à des peuts grains d'agathe, d'une forme ordinairement artondie, ou ovale, pobis s' luifans; ces grains font affez femblables aux yeux d'écrevifle, quoique fouvent plus petits, on les rencontre dans le fable ou dans d'autres agathes, il s'en trouve de blancs, de gris, de bleuâtres, d'hémisphériques, de concaves d'un côté & convexes de l'autre, de quarrés, d'ovales & de différentes großleur.

#### HOPLITES.

ON nomme ainsi les pétrifications, qui par une vapeur minérale, ont pris un ceil métallique; les cornes d'Ammon, les térébraules de les ostrepectinites, ont souvent cette couleur, le plus souvent ce qui les colore, est une vapeur sulfureuse.

# HYPPOCEPHALOIDE.

C'EST une pierre qui représente la tête d'un cheval, nous en avons possédé une dans notre cabiner d'Histoire Naturelle, elle avoit été trouvée aux environs de Ponc-à-Moulson.

ge = 11 ( Carole

#### HYSTEROLITHES.

Le sont les noyaux des ostrepectinites, ils représentent ordinairement les parties d'une semme, & ces sosfiles sont ails ou sans ailes, suivant que la coquille a été lacuneuse, ou ventrue, ou simple.

### JASPE.

N donne le nom de Jaspe à un caillou de rocher fimple ou à une espece de silex agathe, dur & indeftructible, de différentes couleurs, peu ou point transparent, qui fait feu avec l'acier & qui est susceptible d'être travaillé; l'intérieur & l'extérieur de ces substances pierreules font semblables, leurs parties constituantes le discernent facilement par grains, par écailles & ne sons jamais lisses; quand on en casse des morceaux, ils ne sont pas luisans dans l'endroit de la fracture, & n'ontpoint de figure déterminée. Les Jaspes varient entr'eux pour la dureté, & ils donnent bien moins de feu que le cailloux; quand le grain en est grossier, il ne prendjamais un poli bien éclatant; mais si le grain est fin , le poli en est plus brillant. Une des proprietes du Jaspe, c'est de se vitrifier à un seu violent & de ne point se décomposer à l'air, sa pesanteur spécifique ne differe pas moins que sa dureté & sa couleur; on rencontre ces diverses especes de Jaspes par couches, par lits, par filons; ces especes de pierre forment des bancs de rochers, elles ne font point isolées dans les campagnes à moins qu'on ne les air détachées & qu'on ne les air transportées ca & la; on les rencontre néaumoins quelquefois en fragmens arrondis, elles ont pour lors été roulées par les torrens, il y en a de plusieurs especes, nous ne rapporterons ici que les principales.

La premiere est le Jasse d'une seule couleur; il y en a du blanc, du jaune, du rouge, du verd, du bleu &

du noir; le verd devient luifant dans le feu.

La feconde est le Jaspe sleuri; celui-ci est de diffétemes couleurs, qui mélées quelquesois ensemble, rendent la pierre chairgrante; quand elles sont distinctes & séparées, la pierre paron panachée & mouchetée de différentes couleurs.

La troisieme espece est le Jaspe sanguin; ce Jaspe a son sond opaque & verd, & il est rachere de rouge; quand il est rachere de jaune, il prend le nom de Jaspe

panthere.

. La quarrieme espece est le Jaspe héliotrope; il est verdâtre & bleuâtre, parsemé de points rouges.

- La cinquieme espece est le Jaspe agathe; celui-ci est un silex plus quarré, moitié opaque & moitié demi-trans.

parent.

On rencourte des Jaspes en quelques endroits de la France. M. Valmont de Bomate en a trouvé dans les Pyrenées, dans la forêt de l'Estetelle en Provence, & dans l'Auvetgne.

On employe le Jaspe pour des vases, des dessus de tables & pour des petites statues; on en fait des cachets, des bagues, sur lesquels on grave différentes sigures.....

# JAYET.

C'EST un bitume noir, dur, sec, pur & luisant; il brûle comme de la poix avec une sumée noire; il surmâge pour l'ordinaire à l'eau, il prend du poli & de l'éclar; en le frottant il répand la même odeur que le charbon de pierre, & il attire la paille comme le succina. Si on le distille, il sournit 1° une liqueur acide blanehâtte; 1° une huile tenue noire; 3° une huile épaisse noire, de la consistence du beurre. Le Dauphiné fournit de ce bitume, il y en a aussi en Languedoc, à la Bastide du Peyrat, dans le diocèse de Misepoix; on en trouve encore à Ponpidon, à Loran, à Larclavet dans le Vivarais & le Gevaudan.

On a regardé en Médecine le Jayer comme cordial!, on a prétendu qu'étant enflammé & éteint dans du vin, il lui communiquoir la vertu de faire revenir de la fyncope; mais le vin n'acquiert tien par cette préparation, On a donné anciennement le Jayer pulvérifé dans les coliques, on l'a fait aussi entrer dans des cataplasmes; mais toutes se vertus médicinales sont imaginaires, il det plus utile dans les Arts que dans la Médecine, on en

peut faire des colliers, des boutons.

On tire du Jayet une huile qu'on nomme par cette raison huile de Jayet, qui a, dit-on, la propriété d'adoucir & de calmer les douleurs à l'extérieur, & qui convient dans la paralysie & les vapeurs; pour préparer cette huile, on met le Jayet en poudre groffiere, on en remplit la moitié d'une cornue, on adapte un récipient & on donne d'abord un feu doux , il monte du phlegme, puis une matiere aigrelette; on change pour lors de récipient, on en adapte un autre, & il s'éleve un esprit & un sel volatil qui s'attache au haut du baton; il monte fur la fin une huile jaune un peu crasse; pour la séparet d'avec l'esprit, on met dans un entonnoir du papier brouillard mouillé d'eau, on filtre, l'esprit passe & l'huile reste sur le filtre; on rectifie cette huile, d'abord en faisant une pate avec des os séchés & mis en poudre: on en forme des boulettes, on les fait fécher & on les distille. On réitere les ramifications de cette huile en la distillant avec de l'eau simple; on a pour lors une huile qu'on appelle huile de Jajs ou Jayes.

## ICHTHYOLITHES.

DE sont des poissons & des parties de ces animaux qu'on trouve communément pétrifiés dans le sein de la terre, dans les rochers, les mines, les cartieres d'ardoise; quelquesois ces poissons sont en relief, adhérens à la pierre qu'à l'ardoise; d'autresois la pierre se separe, & on voir le relief d'un côté & l'empreinte de l'autre; souvent on n'a que l'empreinte que le poisson a laissé avant que d'être détruit. On remarque encore fur ces pierres des parties de possions trés reconnois-sables, telles que des têtes, des ouies, des nageoires, des queues, des artees, des squetets, des vettebres, des des nachoires.

# JEUX DE LA NATURE.

LES Oryctologistes nomment ainsi les pierres qui se tirent du sein de la terre, & qui ont différentes configurations assez relatives aux productions organisées des autres regnes de la nature.

# INCRUSTATIONS.

Le font des substances ou des concrétions pierreuses, feuilletées ou grainelées, pour l'ordinaire toseuses, quelquesois salines ou minérales, qui se sorment dans l'eau, ou par le moyen de l'eau, & s'attathent à divers corps; ces pierres sont peu compactes, affez souvent de couleur grise. On distingue ces Incrustations par rap-

port à la matière de leur concrétion. A par rapport aux corps où les concretions s'attachem. Confidérées fous le premier afpect, il s'en trouve de calcaires, d'ochreufes, de fulines, de métalliques, & confidérées par rapport aux corps auxquels font attachées ces Incentiations, on en trouve fur les minéraux, fur les végéaux, fur les parties d'animaux & fur les corps formés par art.

# KERATOPHYTE.

CEST une pierre figurée, ou la péuification d'une espece de corail à branches haures & mines; la substancé de ce fossile est semblable à de la corne, & tient, à parler strictement, le milieu entre la pierre & le bois. On en distingue communément de trois especes, le Keratophyte reticulé ou en raiseau, le Keratophyte rameux; ou en forne de branches d'abres, & le Keratophyte ameux; ou en forne de branches d'abres, & le Keratophyte entorillé en forme de bruyere ou de buisson.

## KNEIS.

ON donne ce nom à une espece d'argent natif, qui est en sorme de petites sames ou de cheveux & de siless.

# LAIT DE LUNE.

ETTE substance oft une terre fatine use & calcaire, qu'on rencontre dans certaines sources & le plus sources, dans les sentes des montagnes; c'est un vrai stalactice, dont constant de la constant de la

. .

dont le tissu est feuilleré & à peu près semblable à de la raclure d'ivoire, & sort-sacile à distinguer par ses parties sines, légeres, douces au toucher, blanchâttes & sans liaison.

## LANGUE DE SERPENT.

V OYEZ article Glossoptere. Plusieurs personnes attribuent à ce fossile une vertu alexipharmaque, mais ectre propriète n'est pas assilex constatée, il est tour au plus absorbant; les semmes en pendent au col de leurs ensans, dans la persuasion populaire où elles sont, que ces sortes de fossiles servent à faire fortir les dents.

## LICORNE FOSSILE.

C'EST la partie offeuse du squelette d'un narwal; ou de quelques grands animaux, qu'on rencontre à disférentes prosondeurs de la terre, ou endurcies, ou altérées; les Médecins Allemands en sont souvent usage dans leur praique médicale sous le nom d'unicorne ou d'ivoire sossille, ils attribuent à cette subtance une vertu astringente, alexipharmaque & subtance les subtance que subtance que subtance la subtance de ventre, la dyssenter, l'hémorthagie, les seurs blanches, les sevres malignets & petitione subtanches, les sevres malignets de petitione subtanches, les sevents de la sevent d

On ne se terr pas cependant en Allemagne, indiffinerement de toutes sortes d'unicornes; il faur choisir par préférence celui dont l'od ur est agréable, & que des chiens ou d'autres animaux on téprouvé précédemment, ar il peur afriyer que cette subfance contienne du poi-

Tome III.

Κk

"514

son, si par hazard elle a cté tirée d'une terre arsenicale, ce qui rendroit pour lors son usage très-dangereux; on en nouve à Montmattre près de l'aris & aux environs de Dieulovard en Lorraine. Voyez notte Vallerius Lotharingia.

# LIEGE FOSSILE.

LiE Liege fossile, autrement le Liege de montagnes, est une espece d'amiante, ou arbuste disposse en tables plus ou moins épaisses, & semblables extérieurement à du Liege, d'où qui est venu son nom; on trouve de cetté substance dans les Pyrenées, du côté de Campan, & dans le Languedoc aux environs d'Alais. Le Liege fossile est composé de sibres slexibles, qui se croisent irrégulierement; il est très-léger & se virtific au seu, ce qui provient lais doucé de l'addition de quelque matiere hétérogène vitrescible.

# LIMON.

C'EST une terre noire, détrempée, divisée & déposée çà & là par l'eau, charriée dans les marais, elle est formée de racines pourries ou de végéraux détruits; quand on rencontre dans cette terre des filamens de bruyere ou d'autres plantes avec du bitume, elle change pour lors de nom; on la nomme tourbe, voyez article. Tourte. Rien n'est meilleur pour fertilifer les terres que le limon, d'autant qu'il provient de la décomposition des végétaux, sa couleur noirâtre est communément. d'au ser; on trouve dans le Brabant & dans le pays Nantois en Bretagne, du Limon, qui sans donner aucune apparence de plantes, ne laisse pas que d'être instammable.

#### LYTOPHITES.

N entend en général par Lytophites, toutes les pétrifications du regne végétal, tant terrestre que marin, ou pour mieux dire les pétrifications végétales terrestres & les coraux & coralloides marins, qui sont plutôt des cellules d'animaux que des plantes. Cette famille des fossiles comprend fix genres principaux; 1°. les pétrifications des plantes proprement dites & celles-ci, se nomment phytholites; 2°. les pétrifications des racines, on les désigne sous le nom de rizolithes ; 3°. les-petrifications des bois & troncs d'arbres . on leur a donné les noms de lythoxiles & de lithocalames; 4°. les pétrifications des feuilles, on les appelle phytotibles & lythophiles; 5°. les pétrifications des fruits, ce sont les carpolithes; 6°. enfin les pétrifications des coraux, on les a nommés coralloïdes ou siraplement coraux.

## MADREPORITES OU MADREPORES.

On donne ce nom à des pierres figurées, compofées de tubules ou de branches, en forme d'arbres ou d'arbriffeaux, dont la superficie est parsemée d'étoiles; ces pierres sont les pétrifications d'une esspece de costal de mer pierreux, à branches, en forme d'arbres ou d'arbriffeaux, dont les extrémités préf ntem aussi des étoiles de différentes grandeurs & de différentes figures. On trouve beaucoup de Madreporites & même de différentes especes en Lorraine & dans les Alpes; pluseurs n'onç K è ij 316

même pas encore de noms. La plûpart des Auteurs confondent les millepores, les tubulaires, les aftroïtes, les caralloïdes, &c. fous la dénomination de madrepotite.

### MAGNESIE.

LIA Magnefie ou Manganaisse, est une espece de mine de fer friable, semblable à de la suie, quelquefois un peu rougeâtre, plus communément noirâtre, & qui salis les mains; les Verriers en sont usage pour éclaireir la couleur de leur verte en fusion; les Potiers de terre en sont aufsi usage pour vernisser leurs potenies.

# MARAIS (Terre de)

LAA terre de Marais est une terre noire, légere, pleine de racines de végéraux; quand on veur la rendre fertile, on la mêlange avec du fable, du gravier, de la chaux, des restes de bâtimens démolis.

### MARBRES.

LES Matbres sont des pierres calcaires, compaches; solides & assez dures pour bien prendre le poli, ils differem ent'eux par leurs duretés, leur éclar, leurs concleurs, leurs taches & leurs grandeurs, ains que par les lieux qui les produisent; les principaux marbres de France sont le Saint-Maximin, il tire son nom' d'une ville de Provence, c'est un portor dont le jaune & le noir sont utes-vist; la Sainte-Baume, ce Marbie ap-

proche de la brocatelle d'Espagne, c'est un mélange de blanc, de jaune & de rouge, qui forme un petit compartiment fort agréable aux yeux; la Griotte de Cosne en Languedoc, ce Marbre tire sur la couleur de cerise; le Marbre de Narbonne, il a le fond violet avec de grandes taches jaunes, mêlées de blanc; il s'en trouve un d'un rouge pale, mêlé de blanc; le Verd Campan, il vient du Bourg de Campan dans l'Evêché de Tarbes, il est verd, blanc, rouge & couleur de chair; le Marbre d'Antin en Bigorre, celui-ci a le fond blanc avec des veines & des plaques couleur de chair, ce qui forme de beaux accidens; le Marbre de Moulins, dans le Bourbonnois, il est rouge, jaune & bleu; le Marbre d'Echet, il est blanc & noir, & vient du village de ce nom, dans l'Evêché de Saint-Bertrand de Cominges; le Bleu Turquin de Cône, en Languedoc, il est fort estimé; on trouve communément dans ce pays, du Marbre rouge & blanc; on conserve pour le Roi la carriere d'où l'on tire l'Incarnat ou Blanc du Gone, il est très-beau; le Marbre jaune & le Jaspe, nous vient du même pays; le Portor de Cone , autre Marbre, est affez beau ; le Cervelas, du même lieu, est tacheté de rouge, de jaune & de blanc; le Marbre de Signan, dans les Pyrenées, est verd, brun, à taches rouges; celui de Balcavaire près Comminges, est verdatre, rouge & blanc; le Marbre de Saint-Pons tire fur le roux & le noir , celui qui est blanc du même pays, n'est pas si beau ni si dur que celui de Carrare; la Breche de Sauveterre, qui se tire près le village de ce nom, a le fond noir, avec des taches & des veines blanches mêlées de jaune; le Marbre de Bayonne est tout blanc, il vient des Pyrenées; le Seracolin vient de la Vallée d'Aure proche Seracolin en Gascogne, sa couleur est isabelle, rouge & agathe, il prend très-bien le poli. A Sainte-Berthevin, à une lieue de Laval, est un Marbre jaspé, rouge, blanc & gris d'ardoise; à Argentrée, même pays, il y a un Marbre tout noir, un autre jaspé de noir & de blanc, & un troifieme qui est bleu & blanc, Dans le Maine près Sablé ; entre la Fleche & Angers, on rencontre un Marbre qui a le fond jaune, rayé de rouge, avec des veines blanches; & dans le même pays, un autre Marbre où il se trouxé

moins de rouge mêlé de blanc & de noir.

En Anjou, près l'Abbaye de Saint-Serges, il y a un Marbre noir veiné de blanc, un autre de la même couleur à Chalonnes, à quatre lieues d'Angers, au lieu nommé Ardin en Poitou, on trouve un Marbre de couleur brune, qui reçoit un grand poli. Le Marbre de Montbrison dans le Forez, n'est à proprement parler qu'une pierre dure, qui se polit aussi-bien que le Marbre; on la tire dans un lieu appellé Vignis, qui est près de Rouanne; le Marbre qui a un fond bleu tacheté de gris, de noir & de rouge, vient en Bourbonnois. On trouve Montbard en Bourgogne, un Marbre blanc, rouge & jaune ; près le village de Solastré, à june lieue de Mâcon, il y a un Marbre rouge & blanc, & au village de Ferramayes dans le même pays, se rencontre un Marbre tout noir. On trouve près Dole, au village de Sampan, un Marbre d'un rouge terne & sale, qui ne prend pas un bean poli. Le Marbre de Saint-Beat eft d'un gris blanc, celui de Bize ou Guimur est de couleur noir ; le Marbre du lieu, dit Aspiel, dans la Vallée d'Avre, est rouge & verd. On voit dans le Diocese de Cahors un Marbre rouge, veiné de blanc, avec des rainures bleues; le Marbre de Laval dans le Maine, a le fond noir avec des veines blanches. Il s'en trouve un autre dans le même Pays qui est rouge, mêlé d'un blanc sali; on rencontre pres Boulogne für Mer, dans le territoire du Village de Marquise, un Marbre brun tacheté de noir, appelle Stingal; un autre du même canton, gris, sale, melé de quelque peu de rouge, nomme Linghon; un autre du même pays auquel on a donné le nom de Macame, Je fond en est rougeatre, tacheté de marques blanches, el-Paccos irregulierement; le Marbre d'Auvergne est fingulier par sa couleur de rose mêlec de verd, de june 8& d'un peu de violet.

Les Marbres se durcissent à l'air au sortir de la carriere, il y a certainement beaucoup de soufre & de birume dans leur formation, delà la liaifon & la finesse des parties, delà le poli dont ils sont susceptibles; il s'y trouve aussi des parties minérales on métalliques, souvent mêlées ou diffoutes avec des fels , & c'eft delà, fans contredit, que provient la variété de leur conleur & de leur éclat, delà vient auffi la disposition de quelquesuns à entrer en fufion & à se vitrifier ; la base de leur matiere conflicutive paroît être cretacée, quelquefois marneuse ou même argilleuse. M. de Buston observe qu'il y a dans la plupart des Marbres une si grande quattité de coquillages, productions d'infectes ou autres productions marines, qu'elles paroissent surpasser en volume la mariere qui les réunit. Les Marbres sont sort employés dans les arts, on en fait des colonnes, des autels, des dessus de tables, de commodes, des manteaux de cheminées, des flatues, des pavés, &c.

La rareté du Marbre en plufieurs pays, a donné lien à en faire de l'artificiel; nous allons rapporter ici les procédés pour y parvenir, ils font au nombre de trois. 1°. Gàchez du plâtre ordinaire, avec une légere eau de colle de parchemin, lardez-le de beaucoup de feutons, des couleurs que vous voudrez, & formez du tout un maffif que vous politez, c'est ce qu'on nomme le plâtre.

dur.

a°. Faites calciner médiocrement du gypfe bien clair & puir, la chaleur même d'un four, d'où l'on vient de tirci le pain, pourroit le calciner trop, mettez-le en poudre & le passez par un tamis fin, gamissez-le en poudre & le passez par un tamis fin, gamissez-le en poudre de cissez par un tamis fin, gamissez-le en poudre de l'eau de bonne colle forte ou de Flandre; il prend lentement & donne ainsi le tems de l'appliquer sur le noyau & de former des venies; la colle entretient la mariere plus long-tems souple, que si l'on gachoir avec de l'eau chaude. Au lieu de gypse on peut prendre de l'albatte calcine & réduit en poudré impalpable; cette ma-

K k iv

tiere suffit aux habiles ouvriers, pour imiter les plus

Lorfqu'on veut faire du Marbre Brêche, c'est-à-dire. de celui qui est rempli de taches rondes diversement figurées & colorées, on laisse bien sécher le mêlange coloré, après quoi on le pile groffierement pour en faire comme des fragmens de cailloux, ou bien on roule les morceaux entre les mains & on les fourre de différentes couleurs; ces fragmens ou ces olines étant mêlées avec la même composition, l'on passe sur l'ouvrage une petite meule de grais usée, que l'on tient à plat, comme quand les Lunetiers s'en servent ; puis tenant d'une main une éponge humectée d'eau, & dans l'autre une pierre ponce, on frotte avec la pierre & on humecte continuellement afin de dreffer l'ouvrage, après quoi l'on se sert d'une petite truelle pour remplir avec la même pâte une multitude de trous que l'on voit à la surface; on y couche la pâte avec un couteau à palettes. Quand elle est seche, on l'emporte presque toute avec une pierre à aiguiser, plus douce que le grais, ou une pierre ponce un peu forte, jusqu'à ce que l'on ait atteint le premier mastic formé en commençant l'ouvrage. Il reste alors encore une grande quantité de trous, qu'on remplit de même, en enlevant ensuite le superflu comme ei-dessus, mais prenant par degrés une pierre ponce plus douce; on remet ainsi quelquefois jusqu'à vingt couches pour de beaux ouvrages. Ces dernieres s'appliquent avec un pinceau, & on les enleve avec une pierre de levant bien unie, ainsi en polit ces Marbres en remplissant les trous, La superficie étant bien égale . on finit avec de la potée d'étain bien lavée & une couche d'huile d'olives bien claire, qu'on enleve sur le champ. Les ouvrages bien travaillés imitent parfaitement le Marbre, & sont d'un bon service; au reste la longueur de ce travail fait qu'on ue doit l'entreprendre que pour de grands morceaux, sans quoi le Marbre naturel pourroit revenir à moins de frais.

3. Ayant fait un massif de plâtre tamisé, puis gâché avec de l'eau de colle-forte, on prend du gyple calciné pulvérilé & tamilé fin ; après quoi on met dans un pot de terre deux pintes d'eau, un verre de bon vinaigre, une demi-once de colle-forte, & une demi-once de litharge d'or enfermée dans un nouet de linge. Ce mélange ayant fermenté pendant trois ou quatre heures, on le fait bouillir jusqu'à diminution d'un tiers ou d'un quart ; il en réfulte une colle qu'on met dans une écuelle avec une quantité convenable de gyple pour en former une pâte; après quoi on étend un peu de cette pâte sur la main; on y mêle un peu de rouge ; de gris , d'ochre , &c. broyés sur le marbre chacun séparement; ensuite on procede comme il a été dit ci-deffus, & on finit en frottant avec un linge trempé dans l'huile, en mettant par dessus un peu de tripoli en poudre enfermé dans un nouet; puis trottant avec un linge sec, jusqu'à ce que la surface soit très-unie : on frotte en dernier lieu avec un linge & de la potée pour donner le brillant.

On lit dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1728, un excellent mémoire de M. Dufay, sur les procédés qu'on peut employer pour colorer le marbre & l'albâtre, en bleu & en violet; le P. Kirker nous avoit déja laissé quelques recettes pour colorer le marbre, qu'on trouve même répétées mots à mots dans les Transactions philosophiques; mais M. Dufay observe qu'elles sont si peu détaillées, qu'on n'en peut tirer aucun secours. On rencontre le même inconvénient dans un Mémoire inféré aussi dans les Transactions philosophiques, année 1701; on y lit les noms de plusieurs matieres qui pénetrent & teignent le marbre chaud; mais outre que plusieurs de celles qui y sont indiquées n'ont pas réussi à M. Dufay, plusieurs autres n'ont pas fait l'effet qu'on avoit promis, ou les opérations ont été fi peu circonstanciées, qu'il a été presqu'impossible à M. Dufay de les suivre. On trouve encore quelque chose fur cet objet dans un Journal d'Italie, année 1678, &

des trois couleurs qu'on y promet, il n'y en a qu'une

qui réuffit en quelque façon.

M. Dufay a fait se expériences pour teindre, sur le Marbre blanc, préférablement aux Marbre veinés; il a enployé à cet effet les dissolutions métalliques; la dissolution d'argent a pénéré très-prosondément le Marbre commun d'un pouce, ou même plus; elle a d'abord donné une couleur rougeaire ou pourpre, ensuite brune, après quoi elle n'a plus varié, elle a déposi le Marbre, en rougeant un peu la fluperficie. La dissolution d'or a pénérré moins, & a fait une couleur violette. L'une & l'autre de ces dissolutions ont produit leurs effets plus promprement; quand on les a exposées au soleil, elles se sont imbibées dans le Marbre, en tour sens, & les desseins que M. Dufay y avoir formés se sont étendus & presque consondus.

La dissolution de cuivre donne une belle couleur verte fur la surface du Marbre; elle pénerre très-peu, dit M. Dusay; cependant elle na s'enva point dans l'eau bouillante, elle y noircit; mais en enlevant la surface avec la pierre ponce, le Marbre demeure d'une affez belle couleur verte; il s'étend fort avant dans le Marbre une teinture verdèrre fort légere; la rouille de set donne une couleur jaune qui pénetre assez avant; le ser contenu dans le Tencre commune, tache le Marbre d'une couleur legere,

& qui ne pénetre presque pas.

Voilè our ce que M Dufay a pu tirer des diffolutions métalliques; mais comme il n'en a pas été fatisfait, il a eu recours a de nouvelles expériences; il a cherché des matiteres qui se puffent imbiber dans le marbre, & qui fuffent en même tems des menstrues capables de diffoudre d'autres corps, de se charger de leurs teintures & de porter avec elles les parties colorées dans les potes du Marbre. Toutes les matieres huileuses pénetrent le Marbre; mais plusieurs le tachent & le ternissent de façon qu'il ne peut plus prendreun beau posi; les huiles tirées par expersion, les graits auimales sont de ce nombre:



On ne peut donc pas s'en servir pour teindre le Marbre; il faut nécessairement employer une matiere dont les parties soient extrêmement tenues, afin qu'elle le pénetre; & volatiles, afin qu'ayant porté dans les porcs du Marbre sa couleur, elle s'empare & n'agisse plus; ce qu'elle ne feroit qu'en étendant la couleur, la portant plus avant, & par conséquent l'affoiblissant considérablement. L'esprit-de-vin renferme effentiellement toutes les qualités desirées; il tire facilement la teinture de plusieurs matieres; il pénetre fort avant dans le Marbre chaud, & enfin il s'evapore entierement avant que le marbre soit achevé de froidir. L'huile de térébenthine sert de même dans plusieurs de ces opérations; mais elle ne tire pas les teintures si facilement que l'esprit-de-vin, & laisse ordinairement un ceil gras au marbre. M. Dufay s'en est cependant servi utilement dans quelques occasions. Les fortes lessives, quoique recommandées dans les Mémoires cités, ont rarement fait un bel effet.

La cire blanche fait très-bien lor [qu'on la mêle avec des matieres dont on peut tirer la teinture; elle la porte fort avant dans le Marbre, fort également; & comme elle cesse é s'étendre, lorsque le Marbre est froid, la couleur ne change point; mais il n'y a qu'un petit nombre de ces matieres qui puissent donner de la couleur à la cire; par conséquent on est obligé de se servir des autres

diffolvans dans plusieurs occasions.

Le fang de dragon & la gomme gutte, frottés fur le Marbre chaud, le teignent & le pénetrent d'environ une ligne; la derniere fait un beau citron, & demande que le Marbre foit plus chaud que pour l'autre; le premier fait un ronge diverfement foncé, selon que le Marbre est plus ou moins chaud; mais il est difficile de déterminer au juste le degré de chaleur qui convient le mieux,

Si l'on a employé les couleurs sur le marbre poli, il suffit, pour ôter les gommes de dessus sa surface, de le nettoyer avec un peu d'esprit-de-vii, si l'on veut que la couleur pénetre plus avant, il faut le dépolir avec la pierre ponce, & lorsqu'on a appliqué la couleur, le sepolir de la maniere ordinaire; c'est une observation à faire dans toutes les especes de couleur, cela les fait penetrer plus avant & plus profondément.

Le sang de dragon rend le marbre moins dissoluble par les acides, & les parties pénétrées de cette gomme demeurent plus relevées que le fond du Marbre, si l'on met

quelque acide dessus.

La teinture de bois, de graines, de racines, de fleurs dans l'esprit-de-vin ou dans quelques autres menstrues. se font en les mettant dans un matras avec la quantité de dissolvant que l'on juge à propos, & les faisant digérer au bain de sable, jusqu'à ce que la teinture soit suffisamment colorée.

Si l'on met sur le Marbre chaud de la teinture de bois de Brefil par l'esprit-de-vin, elle lui donnera une couleur rouge tirant sur le pourpre; si l'on chauffe le marbre un peu plus fort, la couleur tirera sur le violet; on aura les nuances intermédiaires par les différens degrés de chaleur; mais avec le tems les couleurs

changent & s'affoibliffent un peu.

La teinture de cochenille faite aussi par l'esprit-devin, pénetre le marbre d'environ une ligne, & lui donne une couleur mêlée de rouge & de pourpre, à peu près pareille à celle qui se trouve sur le Marbre africain; si l'on chauffe le marbre plus fort, la teinture devient plus foncée & pénetre plus avant ; la cochenille avec la lessive de chaux & d'urine, donne au Marbre une couleur rougeatre un peu foncée, & qui pénetre d'une ligne; avec l'esprit de térébenthine, elle fait une couleur de feuille morte qui pénetre trois ou quatre lignes; les couleurs faites avec la cochenille, changent aussi un peu avec le tems; la racine d'orchanette dans l'esprit-de-vin, fait une belle couleur rouge inégalement foncée, & si le Marbre est très-chaud, elle fait une couleur brune; le tournesol, le bois de campêche donnent de différentes fortes de rouge; le terra merita, le roucou, le fafran donnent un beau jaune doré affez semblable ; le premier ne change point avec le tems, le roucou palit un peu, mais le l'afran disparoit presqu'entierement en peu de jours ; le verd de vessie , dans l'esprit-de-vin , donne un verd pâle qui pénetre environ une ligne ; la plupart de ses matieres, digérées dans l'esprit de térébentine, donnent les mêmes couleurs au nombre, avec quelques différences; elles pénetrent plus avant par ce moyen; mais elles ne sont pas ordinairement si foncées, & il reste un œil un peu gras à la surface du Marbre.

Si l'on fait bouillir quelque tems du verd de gris dans la cire fondue, & si on frotte de cette cire le Marbre chaud, elle lui donnera une affez belle couleur verce, à peu près semblable à celle des émeraudes d'Auvergne. Cette couleur s'étend fort également & pénetre trois ou quame lignes. Si le Marbre est un peu plus chaud qu'il ne faut pour donner cette couleur, elle tirera un peu fur le jaune, & sera toujours très-égale, comme toutes celles

qui s'employent avec la cire.

La racine d'orchanette donne à la cire une couleur de cramoisi foncé; mais cette cire ne donne au Marbre qu'une couleur de chair affez vive, qui pénetre quatre ou cinq lignes; le roucou bouilli dans la cire, donne un beau jaune très-égal, qui pénetre à peu près comme les deux précédentes; mais qui pâlit avec le tems. Ce sont là presque les seules matieres qui donnent à la cire une couleur qu'elle puisse faire pénétrer dans le Marbre; M. Dufay s'est encore servi, pour faire un brun foncé, de la méthode suivante; il a plongé un morceau de Marbre chaud dans la teinture du bois de Brésil par l'esprit de -vin ; il l'a ensuite couvert de cire & l'aremis sur le seu, il l'y a tenu environ une demiheure en remettant de la cire à mesure qu'elle s'évaporoit ; à la fin il l'a laissée toute évaporer. Le Marbre a pris pendant ce tems diverses nuances, en brunissant toujours; enfin il est resté d'un brun de chocolat trèsuniforme, qui a pénétré de trois lignes; il seroit peutêtre parvenu au noir en la chauffant davantage; mais le Marbre se feroir brûlé; la meilleure méthode de chauffre le Marbre est de le mettre sur une plaque de tole à peu près de même hgure & de même grandeur, sur laquelle on aura mis l'epaisseur de deux ou trois lignas de fable; on placera le tout ensemble sur un sourneau ou sur des chenets, & on mettra par dessous des charbons ardens; on connoîtra par des essais que l'on sera sur des petits, on connoîtra par des clais que l'on sera sur des petits morceaux, Le degré de chaleur qui convient à la cou-

leur que l'on veut employer.

M. Dufay dit avoit fait toutes les épreuves qu'il a pu imaginer au bleu & au noir parfait; mais la plupart lui ont été inutiles, sur-tout pour le noir, & il en rapporte des raisons assez solides; les matieres, dit-il, qui pénetrent & reignent le Marbre, ne le font qu'en s'infinuant dans les interftices que laissent entr'eux les grains solides qui composent le Marbre. Ces grains, considérés en euxmêmes, sont impénétrables, à moins qu'on n'emploie des acides affez violens pour les brifer; mais les acides ne peuvent point se charger des teintures propres au Marbre, & quand même ils s'en chargeroient, ils rongeroient la superficie du Marbre, mais ils ne porteroient point la couleur dans les pores. Si l'on emploie des menstrues oléagineux, qui sont ceux qui réussissent le mieux pour la plupart des couleurs, ces grains que le menstrue ne fait qu'environner, éclaireissent nécessairement la couleur, & font l'effet d'une poudre blanche qu'on mêleroit exactement dans une couleur foncée, c'est ce qu'on éprouve dans toutes les couleurs qu'on emploie sur le Marbre, qui, quand elles sont appliquées, deviennens infiniment plus claires qu'elles ne l'étoient auparavant ; il est donc impossible de parvenir au noir parfait; il n'en est pas de même du bleu, à force d'expériences on peut parvenit à v réustir.

M. Geoffroi donna, en 1707, un Mémoire sur diverles huiles essentielles qui changeoient de couleur par le moyen de différens mêlanges; il rapporte entrautres qu'ayant fait digérer pendant long-tems de l'essence de thym avec de l'esprit volatil de sel ammoniac, l'essence avoit d'abord jauni, & qu'ayant ensuite passé par le rouge & par le violet ; elle étoit enfin devenue d'un bleu très-foncé; M. Dufay essaya sur le marbre cette huile dans les divers états par où elle passa, mais sans fuccès; mais comme par hasard il oublia pendant plus de six mois ce mélange dans une bouteille, il trouva au bout de ce tems l'essence d'un bleu presque noir; il l'essaya pour lors sur le Marbre chaud, & il obtintune couleur bleue affez semblable à celle qui se rencontre quelquefois dans le Marbre ; mais il ne faut pas employer cette couleur, dit-il, que le Marbre ne soit extrêmement chaud; on rend cette couleur plus pale ou plus foncée, en mettant plus ou moins d'essence à mesure qu'elle s'évapore, elle pénetre d'environ deux lignes.

M. Dufay entre ensuite dans quelques détails qui tendent à rendre l'éxécution de cette opération plus facile, principalement lorsqu'on veut employer plusieurs couleurs l'une auprès de l'autre sans qu'elles se confondent; les teintures faites par l'esprit-de-vin, ou l'esprit de térébenthine se doivent nécessairement employer. dit-il, sur le Marbre tandis qu'il est chaud; mais les gommes telles que sont le sang de dragon & la gomme gutte se peuvent appliquer sur le Marbre froid; on les fait dissoudre à cet effet dans l'esprit-de-vin ; cependant comme le Marbre doit être encore un peu chaud pour, la gomme gutte, on l'employera la premiere; la diffolution de cette gomme est d'abord claire, mais elle se trouble peu de tems après, & il s'en précipite un sédiment jaune, c'est precisément l'instant ou il la fauremployer pour qu'il en reste sur le Marbre une assez grande quantité pour le pénétrer lorsqu'on viendra à le chauffer; après avoir couvert de cette dissolution tous les endroits ou on voudra mettre de sette couleur, on fera chauffer le Marbre sur une plaque de tole, & on verra la gomme gutte fondre & s'y imbiber ; on le

chauffera autant qu'il sera nécessaire, pour que la couleur soit suffisamment soncée, & on le laissera ensuite refroidir; s'il se trouve quelqu'endroit où la liqueur n'ait pas encore affez pénétré, on y en pourra remettre, & on la chauffera comme la premiere fois; lorsque tout le jaune sera mis, on mettra la dissolution du sang de dragon la plus chargée qu'il sera possible, on l'employera de même à froid, & on chauffera ensuite le Marbre jusqu'à ce que la couleur soit aussi foncée qu'on le souhaite, car elle brunira toujours à proportion de la chaleur du Marbre ; on pourra aussi, avant que le Marbre refroidisse, y appliquer les teintures de graines. de bois de fleurs qui ont besoin d'une chaleur moindre, & on finira par les couleurs qui s'emploient par le moyen de la cire; celles-ci exigent plus de précaution que les autres, car à la moindre chaleur elles s'étendent plus qu'on ne veut ; en conséquence elles sont les moins propres de toutes à faire un dessin délicat; on pourra cependant les arrêter aux endroits où elles doivent être, en jettant un peu d'eau froide sur le Marbre aux endroits qu'on a frottés; mais comme on n'emploie que rarement sur le même morceau de Marbre toutes les différentes couleurs, on choisit parmi les couleurs deux ou trois des plus faciles à employer; & on se serr indifféremment de toutes les autres lorsqu'on ne veut que faire de veines au hasard & imiter les couleurs qu' se peuvent naturellement rencontrer dans le Marbre.

Quand on veut avoir des tables, des cheminées de Marbre blanc qu'on diroit être feulprées très-délicatement, quoiqu'elles ne le foient pas, & donn le trail paroît être immenfe, quoiqu'il ne le foit nullement; on trace fur le Marbre, avec un crayon, le deffin que l'on veut former en relief, & on couvre délicatement avec un pinceau, du vernis fuivant, les endroits qu'on veut épargner; le vernis neft aure chofe que de la gomme lacque, dissoute dans l'esprit-de-vin, & mêlée

avec du noir de fumée ou du vermillon, pour reconnoître plus facilement les endroits où on en a mis; pour rendre l'opération plus simple, il suffit de pulvériser un morceau de cire d'Espagne, & de la faire dissoudre dans une quantité suffisante d'esprit de vin, ce vernis sera sec en moins de deux heures, après quoi on versera sur le Marbre une liqueur composée de parties égales d'esprit de sel & de vinaigre distillé. Cette liqueur ne diminue en rien l'éclat du Marbre & le dissout très-également; lorsqu'elle y aura demeuré quelque tems & qu'elle aura entierement cessée de fermenter, on pourra y en remettre de la nouvelle, & la laisser agir jusqu'à ce que le fond soit suffisamment creusé; s'il y a dans le dessein des traits délicats, comme des refentes de feuillages ou d'autres de la même espece, on ne les tracera pas d'abord sur le vernis; mais lorsque le fond sera creusé à peu près de moitié de ce qu'il doit l'être, on ôtera le difsolvant, on lavera bien le Marbre, & avec la pointe d'une aiguille on enlevera le vernis à l'endroit de ces traits délicats; on remettra ensuite du nouveau dissolvaut. & on le laissera autant qu'on jugera à propos. L'ouvrage entierement fini, on enlevera le vernis avec un peu d'esprit de vin; & comme les fonds seroient très-longs à polir, on pourra les pointiller avec des couleurs ordinaires délayées dans le vernis de gomme lacque.

### MARCASSITES.

ON donne le nom de Marcassites à des pyrites anguleuses, d'une figure extérieurement déterminée, crystallisées sous distreutes formes, qui contiennent du fer, du cuivre, du sourée & de l'arsenic en distrentes dotes, dont la couleur est assez ordinairement jaune & brillante; qui frappées avec l'acier, donnent du seu, Tome III.

To the Const

qui répandent de l'odeur dans le feu & qui y deviennent bruns ou rouges. Quand les Marcassites renferment beaucoup de métal, on les rapporte aux mines, & elles se nomment pour lors minerais ou glebes plus ou moins riches; & quand le soufre prédomine, elles sont parties des sossilles sulfareux.

La figure des Marcaffires & leurs angles forment leurs earacteres difinicitis. M. Baron en diffingue de treixe fortes; les quadrangulaires, les cubiques hexaëdres, les prifmatiques hexaëdres, les rhomboïdales hexaëdres, les cellulaires hexaëdres, les oftaëdres, les décaëdres, les clodecaëdres, les décataffaraëdres ou à quatorze côtés, les anguleufes, mais confufes & régulieres, les feuillerées & les fithleufes.

### MARNE.

A Marne se trouve souvent mêlée avec l'argille , & il n'est pas même facile de l'en distinguer; ce qui la fait cependant reconnoître, c'est de faire effervescence avec l'eau forte & les acides, ce qui annonce en elle quelque chose de cretacée & de calcaire. Quand la Marne est pure, les parties qui la constituent sont douces au toucher, savonneuses & onctueuses; quand on la met au feu, elle s'y durcit, & même au point qu'elle donne du feu, lorsqu'on la frappe avec l'acier; & quand on la laisse détremper dans l'eau, elle ne se laisse pas travailler comme l'argille. Vallérius distingue de sept especes de Marne. La premiere, selon lui, est la terre à porcelaine, Marga porcellana; cette terre est une espece de Marne tendre, blanche, ou d'un gris claire, fort légere, molle au toucher, cependant quelquefois affez compacte pour pouvoir être polie. Il s'en trouve aussi de l'inégale, celle-ci est rude au toucher, & brillante comme du fablon fin; l'action du feu la change en un verre demi-transparent, foncé & bleuatte.

La feconde espece de Marne est la tetre à pipe, Marga argillana pinguedinem imbibens, cadore indurabilis; cette espece de Marne est douce au toucher, on la travaille aisement, quand elle est humectée, elle attire & abforbe la graisse, elle blanchit au steu, sans s'y vitriser entierement, elle y prend seulement un enduit du verre; on s'en sert pour faire des pipes, ou de la porcelaine commune, ou de la fayance.

La troisieme espece est la Marne cretacée, Marna cretacea; cette Marne est molle, mêlée avec de l'argille, elle se durcir à l'air & ne se laisse pas travailler après avoir été humestée; on s'en peut servir comme de

la craie.

La quatrieme espece est la Marne à soulons, Marna fullonum s'aponacea lumellos 2, cette Marne est très-since & très-douce au toucher, elle se dissout dans l'eau & y, sait de l'écume comme le savon, elle est feuilletée & ne se laisse point aissement travailler, elle se décompose à l'aire & e durcrit au seu.

La cinquieme espece est la Marne qui se décompose, Marna în aere deliquessens, pingue fiziens; c'est une espece de Marne dure, qui paroît se décompose se dans l'eau se dans l'air, on ne la peut travailler, quoiqu'elle soit trempée dans l'eau, elle sert à fertiliser les terreins maigres; il y en a plusieurs variétés, la Marne grise, la blanche, la rouge, la brune, la changeanne en couleur, la jaune, la bleultre, la noirâtre & celle des rochers.

La fixieme espece est la Marne pétrifiable, Marna in aere Lapidescens; cette espece de Marno a la propriété

de se durcir à l'air.

La septieme & detniere espece, selon Vallérius, est la Marne vittisable, Marna fusoria; cette espece de Marne est très-sine, elle entre facilement en suson, on s'en sert pour faire des moules; on peur la travailler quand on l'a détrempée avec l'eau, mais si on la calcine, elle perd sa liaison & se remet en poussiere.

Depuis Pline jusqu'à nos jours, dit le Rédacteur du L1ii

nouveau Dictionnaire Economique, on a unanime ment vanté avec raison cette substance si propre à fertiliser les terres, & si commune, qu'il y a très-peu de cantons, où l'on ne puisse en trouver d'une ou d'autre elpece, à plus ou moins de profondeur. L'Isle de France, la Brie, la Champagne, la Bourgogne, la Flandre, la Picardie, la Normandie, la Beauce, la Bretagne, la Tourraine, le Maine, l'Anjou, sont assez abondamment pourvues de différentes especes de Marne, pour que les Cultivateurs de ces Provinces avent la commodité de marner beaucoup, & de choisir à leur gré entre les especes; il s'en trouve peut-être encore dans les autres Provinces du Royaume, où à peine on y en trouveroit, si on y fouilloit. Quoiqu'il en soit, la recherche & les effets de la Marne ont été autrefois le principal objet d'un livre qui est actuellement affez rare, & qui réellement a du mérite ; il a pour titre : le Moyen de devenir riche, & la maniere véritable par laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier & augmenter leurs trésors & possessions, &c. Par Bernard Paliffy, à Paris, 1636 in-8°.

Nous n'avons que des marques fort incertaines pout juger paf la furface des terres, si elles renserment de la Marne; le vrai moyen de s'en assurer, est de sonder le terrein en disserent se endroits avec la tariere ou sonde qu'on employe pour chercher les mines de charbon sossible, ou bien on peut saire des puits pour connostre la disserent enature des lits que l'on percera. En examinant même celle des disserent lits qui se trouvent dansles puits anciennement souillés, on y acquérera aussi des connoissances utiles à cet égat d, pourvu qu'ils ne

soient pas revêtus de Maçonnerie.

Il y a de la Marne qui est si voisine de la superficie; que le soc l'entame. Quand on rencontre sous la terre servie une terre grise & sablonneuse, qui a l'apparence de la potasse, on souponne que l'on rencontrera de la Marne à une petite prosondeur; l'on en trouve souvest

33

au-dessous d'un banc de glaise bleuâtre & infertile. Enfin il y en a ordinairement dans les endroits où la pierre est calcaire; mais ces indices, encore incertaines, manquent absolument quand la Matne existe à douze, quinze, trente, quarante toises de profondeur.

La differente qualité des Marnes doit diriger sur la maniere de les employer comme amandement; quand on a une Marne cretacée, on peur la répandre par petits tas sur le champ qu'on veut améliorer, aussi-tôt qu'on l'a tirée de sa mine, il en est de même de la Marne coquilliere & de tout autre qui se tire en moélon.

Selon M. Duvergé, Membre de la Société d'Agriculture de Tours, non - seulement les Marnes pures doivent être employées tout de suite, mais encore enfoncées par un labour sans les laisser exposées à l'air; à l'égard des faluns, il observe qu'au sortir de la faluniere, on les enfouit de même dès le mois de Septembre. Les marniers, quoiqu'approchant de la nature du falun, communiquent au vin un goût de terroir, si on les employe tout de suite, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on a des vignes placées dans des terres fortes & froides, les Vignerons Tourangeaux laissent les marniers exposés à l'air durant quelque tems; après quoi dans la faison des vendanges, ils les mêlent par couches avec du mare de raisin, & au printems ils transportent ce mêlange dans les vignes, sur-tout pour fumer les provins. Si nos Lecteurs desirent de plus amples instructions fur la Marne, ils peuvent consulter le Dictionnaire Économique, dans lequel il y a un article qui traite, ex professo, sur cet objet; nous observerons seulement ici, avec M. Duvergé déjà cité, que toutes les Marnes ont pour base une terre calcaire, dont les molécules sont rapprochées & réunies par un gluten qui leur est propre, & que cet Auteur semble désigner sous le nom de matiere graffe, onctueuse, saline, très-subtile, qui change subitement en verd la couleur de syrop violat; & c'est le sel alkali, ajoute M. Duvergé, qui rend la Marne grasso

au toucher. La Marne pure ne se durcit pas au feu, die M. Duvergé, donc elle ne contient point d'argille; il reconnoît néanmoins deux especes de Marne argilleuse, l'une qu'il qualifie de terrestre, est une terre grasse, molle, douce au toucher, qui éclate au feu, qui s'y durcit, qui se divise dans l'eau & s'y débarasse même fingulierement de toute autre substance que de la terre calcaire, avec laquelle elle reste toujours intimement atrachée; il y a des argilles blanches, grises, jaunes & bleues; la terre à foulon est dans la classe des blanches; l'effence de cette terre est d'être une argille pure; mais son mêlange, avec la terre calcaire, lui fait acquérir le caractere de Marnes.

Ce que M. Duvergé nomme Marne pierreuse, & dont les propriétés ne sont bien sensibles qu'après la calcination, comprend certaines ardoifes, le spath, la craie, le marbre : cependant cet Auteur place dans cette classe une Marne qui se divise facilement, qui contient du fable, des coquilles de toute espece, & qui sans être passée au feu, fait avec les acides une effervescence aussi vive que les Marnes les plus pures, aussi, dit-il, c'est

la meilleure de ce genre.

Une autre classe comprend, toujours selon notre Auteur, les faluns & les marniers; ce qu'on appelle falun est une substance qui contient très-peu de terre, beaucoup de sable & quantité de débris de coquilles, dont on distingue très-bien les formes & les cannelures; on en trouve même beaucoup d'entieres ; ces substances font réunies par un gluten savonneux, & contiennent en outre un sel qui paroît contenir beaucoup plus de fel marin que de tout autre. Quant aux marniers, ils sont composés de sable, de coquillages, de madrepores, de coraux & de lel, dont la nature paroît être à peu près la même que celle des faluns; tant les maniers que les faluns ne se durcissent point au seu, ils y deviennent au contraire friables, mais pour lors l'effervescence avec les acides est moindre.

M. Duhamel prétend que la Marne cretacée, soit blanche, soit rouge, a ordinairement un effet prompt pour l'engrais, mais qui ne se soutent pas, & qu'entre les argilleuses, la bleue est meilleure que la jaune, son estre dure beaucoup plus long-tems; il se trouve d'excellente Marne verdatte. Toutes les Marnes pier-reuses employées sans calcination, mais seulement exposées à l'action de l'air, à la pluie & au soleil, plus ou moins de tems, à proportion de leur degré de caractere de pierre, font un engrais qui dure très-longems; mais comme leur action est lente, & qu'elle ne remplit pas affez promptement les desirs du Laboureur, souvent il préfere les Marnes grasse.

M. Duvergé qu'on ne peut affez citer sur cette matiere qu'il a traité avec soin, veur que les Marnes qui sont le moins d'effervescence avec les acides, soient préférées aux autres pour amander les terres légeres, ent'autres les fablonneuses & les graveleuses, dont ces Marnes rendent les particules plus déliées; & dés-là plus susceptibles d'une humidire habituelle; en effet ces sortes de Marnes tiennent plus de la nature de l'argille.

Une Marne sablonneuse que M. Duvergé a tiré des environ de Chinon, est selon cet Auteur, une des bonnes especes de Marnes qu'il y ait, parce qu'elle contient tout à la sois beaucoup de gros gravier, & que la substance marneuse qu'elle renferme est tres-active, ce qui la rend propre à améliorer toutes les especes de graisse. Notre Auteur observe encore que la Marne pure, qui est essentiellement bonne pour amander les glaises & autres terres froides, détruit aussi la mousse des prés bas & marcageux, & serve les ses checher, quand l'humidité superssure pas habituelle.



## MATRICE.

LN Orictologie on appelle Matrices de pierres figurées, ou de minéraux, ou de crystaux les pierres même qui contiennent ces substances; on nomme gangues les Matrices des minéraux, & en Métalurgie, quand on parle de la Matrice des métaux, cela s'entend des corps pierreux ou solides, qui contiennent une espece de metal déterminée, & qui paroissent être comme des instrumens que la nature a destinée pour concevoir, élaborer, .combiner, perfectionner, ou tout au plus, retenir ou loger les métaux, soit purs, soit minéralisés. Il y a des Matrices générales, & il s'en trouve de particulieres; les générales, selon M. Bertrand, qui nous a fournit le sujet de cet article, sont les sentes & les filons, qui interrompent les couches de roche des montagnes ; ces filons sont vraisemblablement, dit cet Auteur, les branches d'un grand tronc, placé quelque part profondément en terre, c'est de-là que poullent ou s'élevent par les loix établies par le Créateur, des vapeurs humides & des exhalaifons feches & métalliques, qui pénetrent certaines matieres propres à les recevoir & à les retenir. Il s'ensuit donc, suivant le système de notre Auteur. que les fentes font dans la terre, ce que font les tuyaux & les fibres dans les arbres. On doit encore envilager comme autant de Matrices les salbandes ou lisieres qui soutiennent les fibres; c'est-là que se déposent peu à peu les molécules métalliques, qui circulent avec les va-peurs humides ou qui s'élevent par les exhalaisons souterraines. Les lisieres les plus molles, comme le spath, étant les plus pénétrables, deviennent aussi les plus riches en métaux; si les lisieres sont dures, continue M. Bertrand, comme le quartz, la pierre cornée, les crystaux, les particules métalliques sont pour lors entraînées ailleurs, ou elles s'attachent à la surface de ces corps moins pénétrables. Certaines pierres ne sont propres qu'à recevoir une espece de métal; certains métaux ont aussi la propriété de pénétrer plus avant que d'autres dans les Matrices pierreuses. On peut regarder comme Matrices particulieres des métaux, les différentes especes de minéraux ou de corps solides avec lesquels ces métaux s'unissent plus facilement; on peut donc dire que les corps qui dans leur composition élémentaire ont des particules d'un certain métal, en deviennent la Matrice particuliere; une pareille analogie donne sans contredit lieu, ajoute M. Bertrand, à une attraction, qu'on ne sauroit ni révoquer en doute, ni expliquer méthodiquement. Mais comme ces vapeurs & les filtrations ne se forment pas subitement, il est constant que la minéralisation ne peut pas se faire tout-àcoup dans les Matrices, c'est uniquement par des procédés lents & fuccessifs.

Ces Matrices sont souvent molles & peu compactes avant de recevoir ces exhalaisons; mais quand les particules métalliques s'y unissent, elles se durcissent. Rien n'est donc plus utile que les Matrices; elles forment, pour ainsi dire, si l'on peut se servir de ce terme, les métaux par l'attraction des parties métalliques, par l'adhésion successive des molécules semblables, par la combinaison de différentes particules élémentaires, par une forte d'alluvion, de filtration ou d'afflux des parties métalliques, charroyées par l'eau ou par une menstrue liquide, par l'air ou les vapeurs seches, ou poussées par l'action de la chaleur & du feu. Ces mêmes Matrices servent encore à retenir & conserver les métaux dans le sein de la terre contre l'action de l'eau, de l'air & de la chaleur, qui les décomposeroient, les altéreroient ou les enleveroient; enfin ces Matrices font de la plus grande utilité dans le traitement des mines pour la fufion & la féparation des métaux; rien n'en favorise mieux la fusion que le quartz, les cailloux & la pierre de

1000

come; le quartz même défend le métal fondu contre la violence d'un feu qui le brûleroi; , la pierre à chaux purifie le métal qui le filtre au travers pendant la fusion, ainsi du reste.

## MEANDRITE.

ON donne le nom de Meandrite à une pierre figurée ou à la pétrification d'une espece de coralloide, elle est ordinairement orbiculaire & marquée par des tortuo-fités & des concavités irrégulieres; voyez ce que nous en avons dit article Coralloïde. On la distingue de tous les auttes de ce genre, par la singulatité de la sigure, & parce qu'elle n'est ni lisse, ni etoilée, ni poreuse, ni composée de tubules; son analogue marin est une co-ralloïde pierreuse orbiculaire, en forme d'éponge, avec des tortuosités sur la superficie & aux extrémités, diversement & prosondément sillonnée, à sillons ouvers ou termés; ces sillons représentent quelques des vermisses es sillons représentent quelques des vermisses que son des nuels de sons.

# MELON PÉTRIFIÉ.

Le Melon pétrifié ou le Melon du Mont-Carmel, autrement la Pomme cryftallifée, est une pietre caverneuse dont les cavités font remplies de cryftaux adhérens ou mobiles, & qui est de la grandeur d'un Melon, arrondie à l'extérieur; on en trouve dans le Dauphiné, près de Remusat, dans un rotrent qu'on nomme l'Aigue, & auprès de Metz en allant du côté du village de Saint-Julien.

#### MERCURE.

E Mercure est une substance métallique, fluide, froide au toucher, brillante comme l'argent, pesante & très-volatile; cette substance ne mouille que les corps métalliques, & fur-tout l'or avec lequel elle s'unit par préférence à tout autre métal. C'est des entrailles de la terre qu'on tire le Mercure, il est sous différentes formes; tantôt on le trouve fluide dans les lacunes, où il s'est écoulé des veines des mines; tantôt il y est en mottes, ou sous la forme d'une mine mercurielle sulfureuse & rouge, qui se nomme Mine de Cinabre; ou enfin sous la forme de masse limoneuse & de cailloux rouges, jaunâtres, bruns & quelquefois de couleur de plomb. Quand le Mercure est fluide, lorsqu'on le tire de la terre, on le lave seulement dans plusieurs eaux, pour en séparer les parties terreuses qui pourroient s'y rencontrer, ou on le purifie avec le vinaigre & le sel, rien n'est meilleur pour emporter les particules métalliques, s'il s'en trouve quelques-unes, ou on le passe à travers du chamois. Ce Mercure ainsi purissé, prend pour lors le nom de Mercure vierge.

Quand le Mercure est en masses limoneuses ou en cailloux, on l'en recite sans aucune addition par la simple distillation, soit per assensium, soit per dessensium; pour le distiller per assensium, on met la mine dans des cornues & on la passe à un seu susseinier, par ce moyen une partie du vis argent s'éleve sous la forme de sumée qui découle & qui forme des gouttes au col de la cornue, & l'autre partie devient une liqueur argentée qui se trouve dans l'eau qui est dans le récipient: certe liqueur argentée est le Mercure vis ou coulant. La méthode per dessensier est le Mercure vis ou coulant. La méthode per dessensier est le Mercure vis ou coulant. La méthode per dessensier est le Mercure vis ou coulant. La méthode per dessensier est le Mercure vis ou coulant. La méthode per dessensier est le Mercure vis ou coulant. La méthode per dessensier est le vis argent est riche & abondante son pilo

cette mine & on la met dans un vaisseau de terre, dont le col est étroit; on le couvre de mousse verte d'arbres, on met ensuite en terre un autre vaisseau semblable à celuilà, dont l'ouverture doit cependant être plus grande; on y infere le col du premier vaisseau, on les lutte exactement avec de l'argille pour les mieux unir; on les dispose l'un & l'autre de façon que le vaisseau de terre qui est vuide, soit entierement caché dans la terre, & que celui où est la mine, en soit entierement dehors : on en arrange ainsi plusieurs dans un lieu ouvert & on fait du feu tout au tour, le vif argent coule par ce moyen goutte à goutte au travers de la mousse dans ces vaisseaux qui sont en terre, d'où on le retire pour le mettre dans les barils. Quant aux mines de Cinabre, c'est-à-dire, celles qui contiennent beaucoup de soufre, il est impossible d'en tirer le Mercure ou vif argent. ( car ces deux mots fignifient la même chose ) sans y ajouter quelqu'intermede, qui puisse absorber la substance sulfureuse & rendre par-là au Mercure sa fluidité. (Voyez article Cinabre.) On employe à cet effet des cendres de bois, de la chaux vive, de la limaille de fer, & d'autres matieres de nature semblables; on les mêle avec la mine, & pour lors on les distille.

On trouve du Mercure en différens endroits de la France, notamment aux environs de Montpellier, de

Carantan & de Sainte-Marie en Lorraine.

Ce métal est un des plus excellens remedes que nous offre la matiere médicale, mais il faut savoir l'employer, ear il devient très-dangereux, d'essicace qu'il est, entre les mains des ignorans. Ce remede est sur-tout très-vanté contre les maladies vénériennes. On conscille le Mercure crud pour le miserere, on le fatt prendre intérieurement jusqu'à la quantité de deux ou trois livres, on le rend au même poids par les selles. Sydenham combat fort cette méthode, elle produit, selon lui, peu de soulagement & causse souver beaucoup de mal. Le Mercure s'allie très-bien avec les résnes, les gommes & les

graiffes; il paroît même y perdre sa forme & devenir sinperceptible. Les onguens, les pommades & les emplâtres dans lesquels on le fait entrer, guérissent la galle, la gratelle, les dartres, & forme de très-bons réclaturis dans les humeurs froides. L'onguent Napolitain est de tous les onguens metcuriels, celui qui est le plus en usage, on s'en ser pour les frictions; c'est avec le Mercure crud qu'on prépare les pilules mercurielles; la meilleure formule pour ces pilules est, selon M. Géosfroy, la su fuivante.

Prenez de la rhubarbe choisse, des trochiques d'alhendal & d'agaric, de chacun un gros; scammonée & aloës, de chacun un gros & demi; vif argent éteint dans la thérébentine , une demi-once ; fyrop de fleurs de pescher, suffisante quantité; faites des pilules selon l'art. Ces pilules se donnent depuis la dose d'un scrupule jusqu'à un gros & demie dans les maladies vénériennes, le rhumatilme, les obstructions du mesentere & des visceres; on en prend tous les jours, ou seulement de deux jours l'un, selon le tempéramment & les forces du malade. Ses préparations mercurielles les plus usitées, sont le précipité du Mercure par lui-même, le précipité rouge, le précipité blanc, le précipité jaune, plus connu fous le nom de turbit minéral, le précipité verd, le précipité violet ou noir, l'éthiops minéral, le cinabre factice, le sublimé corrosif, le sublimé doux, connu sous le nom d'aquila alba, & la panacée mercurielle.

La chaux de Mercure est le vrai précipité de Mereure par lui-même; pour l'obtenir on mer du Mercure dans plusseurs marras de verre, dont les sols soient longs & étroits; on bouche ces marras avec un peu de papier, afin d'empêcher qu'il n'y tombe quelqu'ordure; on les place sur un même bain de sable, jusqu'aux deux tiers de leur haureur; on donne pour lors le degré de chaleur le plus sort que le Mercure puisse supporter sans se sublimer; on continue cette chaleur sans ainerruption; jusqu'à ce que tout le Mercure foit changé en une poudre rouge; il faut environ trois mois pour cette

opération.

Quoiqu'on qualifie le précipité de Mercure par luimême, de chaux de Mercure, il n'en a cependant que l'apparence sans en avoir la qualité; car si on l'expose à un degré de feu un peu fort, il se sublime à l'instant & reprend la forme de Mercure coulant, sans qu'on soit obligé de le combiner avec d'autres matieres inflammables. La calcination aussi longue que celle de trois mois, ne lui a donc pu rien faire perdre de son phlogistique, c'est donc improprement qu'on nomme chaux de Mercure ce précipité. Boerhaave pour donner au Mercure la forme de chaux métallique, l'a tenu en digestion à une chaleur moindre que celle qu'on employe ordinairement, & cela pendant quinze années de fuite dans des vaisseaux ouverts & des vaisseaux clos, sans lui avoir vu subir aucun changement, finon qu'il s'est formé à sa surface une petite quantité de poudre noire qui s'est réduite en Mercure coulant par la seule trituration. Feu M. le Marquis de Lenoncourt, un des grands Seigneurs de la Lorraine, & amateur de Chymie, a répété le procédé de Boerhaave pour le précipité de Mercure par lui-même; on a trouvé après sa mort ce précipité dans son laboratoire chymique.

Le précipiré de Mercure par lui-même est tout à la fois fudorifique, vomitif & purgatif; on le present depuis la dose de trois grains jusqu'à six. Le précipité rouge est une autre préparation mercurielle; c'est un Mercure empreinn d'esprit de nitre, & calciné par le seu. On prend pour le faire huit onces de Mercure révivissé de cinabre, on le fair dissource dans une suffisante quantité d'esprit de nitre, c'est-à-dire, en buir ou neuf onces; on verse la dissolution dans une phiole ou dans un maras à col courts, qu'on place sur le salbe; on en fait par le moyen d'un seu modèté, évaporer toute l'humidité, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une masse balanche; on pousse alors le seu peu à peu jusqu'au troiseme degré, & on

l'entretient dans cet état tant & si long-tems que cette masse n'a pas pris une couleur rouge. Quand cela est, on l'ôre du feu; on laisse refroidir la fiole, & on la casse pour avoir le précipité, qui sera du poids de neuf onces. On garde cette poudre pour l'usage, c'est un excellent excarrotique, il mange les chairs baveuses; le Docteur Marquet le faisoit entrer dans sa pommade pour la teigne. On se sert sur-tout du précipité rouge pour ouvrir les chancres; on le mêle dans ce cas avec de l'alun, de l'égyptiac & du suppuratif. Le précipité rouge ne se prend pas intérieurement, à moins qu'il n'ait reçu une nouvelle préparation, & encore malgré cette préparation, on fera fort bien de n'en pas user; on verse pour cet effet par dessus & à dissérentes reprises, de l'esprit de vin dulcifié, il change alors de nom & se nomme arcanum corallin, ou précipité rouge dulcifié; la dose en est depuis deux grains jusqu'à quatre : mêlé avec des purgatifs, il en augmente la force, il devient même sudorifique en l'affociant avec des médicamens de cette qualité.

Une troisieme préparation mercurielle est le Mercure précipité blanc; ce précipité est un Mercure dissout par l'esprit de nitre & précipité par le sel marin en une poudre blanche. Pour le préparer, on fait dissoudre dans une cucurbite de verre, seize onces de Mercure révivifié de cinabre, avec dix-huit ou vingt onces d'esprit de nitre. La diffolution faite, on verse dessus de l'eau salée filtrée, faite avec dix onces de sel marin fondues dans deux pintes d'eau; on ajoute à tout cela environ une once d'esprit volatil de sel ammoniac, il se forme pout lors un précipité très-blanc qu'on laisse suffisamment rafseoir; après quoi ayant versé de l'eau par inclination, on le lavera différentes fois avec de l'eau de fontaine. & on le fera sécher à l'ombre. Dans la nouvelle édition du cours de Chymie de l'Emery, donnée par M. Baron, de l'Académie Royale des Sciences, on trouve la préparation d'un autre Mercure précipité blanc, qui est

MER un sublimé corrosif, dissout par le sel ammoniac fondu

en eau & précipité par l'huile de tartre. En voici le procédé.

Vous faites fondre quatre onces de sel ammoniac dans seize onces d'eau, vous filtrez la liqueur par un papier gris dans un vaisseau de verre, vous y ajoutez quatre onces de sublimé corrosif en poudre, il se dissoudra en peu de tems; vous versez sur la dissolution peu à peu de la liqueur de sel de tartre par défaillance, il se fera ébulition & ensuite un précipité blanc; vous continuez à en verser jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien ; vous ajoutez alors beaucoup d'eau dans le vaisseau, & vous laissez reposer la matiere jusqu'à ce que la liqueur surnageante foit claire; vous la versez par inclination, & vous lavez plufieurs fois votre précipité, après quoi vous le faites fécher à l'ombre; il jaunit ordinairement un peu. Le précipité blanc, pris intérieurement, évacue les humeurs par les selles, il excite quelquefois le vomissement, & si on en continue l'usage, il procure la salivation; la dose en est depuis quatre grains jusqu'à quinze en pilules : cependant on n'en fait que rarement usage à l'intérieur, mais à l'extérieur il est très-usité; mêlé avec des onguens & des pommades, il guérit toutes les maladies de la peau.

On donne le nom de précipité jaune ou de turbith minéral, à un Mercure empreint des pointes acides de l'huile de vitriol; on met quatre onces de vif argentarévivifié de cinabre dans une cornue de verre; on verse dessus seize onces d'huile de vitriol; on place la cornue fur le fable, & quand le Mercure est dissout, on met du feu dessous & on distille l'humidité; on pousse le feu sur la fin assez fortement pour faire sortir une partie des derniers esprits. On casse ensuite la cornue, & on met en poudre dans un mortier de vetre une masse blanche qu'on y trouvera; elle pesera cinq onces & demie; on verse de l'eau tiede dessus, & la matiere se changera à l'instant dans une poudre jaune que l'on dulcifera

par plusieurs lotions réitérées, après quoi on la fera sécher à l'ombre, & on en aura trois onces & deux gros; cette préparation mercurielle purge violemment par haut & par bas; on la prescrit sur-tout dans les maladies vénériennes, sous la forme de pilules, depuis la dose de deux gros jusqu'à six. Sydenham vante beaucoup l'usage du turbith minéral dans le traitement de la gonorrhée, à la dose de huit grains; mais cette dose paroît exorbitante, principalement fi on employe la préparation que nous venons de rapporter. Cartheuser décrit dans sa pharmacologie deux autres préparations du turbith minéral, il doit êtte sans contredit plus doux que celui qui est préparé avec l'huile de vitriol; l'un est un précipité rougearre de Mercure, fait en versant de l'huile de tarme par défaillance sur une dissolution de sublimé corrosif; & l'autre se prépare en faisant digérer ensemble pendant deux jours; parties égales de précipité rouge & d'huile de tartre par défaillance, & en édulcorant ensuite cette matiere par plusieurs lotions réitérées, par une calcination à feu doux, & enfin suivant le préjugé ordinaire, en brûlant dessus de l'esprit de vin. Zwelfer donne à cette derniere préparation le nom de Turbith minésal rouge.

Le vif argent, le cuivre, & les esprits acides mèlés ensemble, donnen une quatrieme préparation qui se nomme Mercare précipité verd. Vous metrez à cet effet quarre onces de vis argent dans un marras, & une once de cuivre coupé par petits morceaux dans un autre; vous versez sur le vis argent quarte onces d'esprit de nitre ou de bonne eau forte, & sur le cuivre une once & demie du nême disfolvant; vous posez vos marras sur le fable chaud, & vous les y laissez jusqu'à ce que les métaux soient dissour; vous mêlez vos dissolutions dans une écuelle de grés, & vous en faires évaporer l'humidité au seu de sable, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en masse; vous la retirez du seu & la laissez refroidit; vous sesparez la maiere de la terrine & vous la réduitez en

Tome III,

poudre dans un mortier de marbre ou de pierre, vous en aurez fix onces; vous la mettez dans un matras. vous versez dessus du vinaigre distillé à la hauteur de six pouces ou environ; vous brouillez bien le tout & vous posez votre matras sur le sable chaud en digestion : vous l'y laissez vingt-quatre heures, le remuant de tems en tems; vous augmentez ensuite le feu pour faire bouillir la liqueur environ une heure, ou jufqu'à ce que le vinaigre se soit chargé d'une couleur verte tirant sur le bleu; vous la taissez refroidir & la versez par inclination ; vous mettez de l'autre vinaigre distillé sur la résidence, & vous procédez comme ci-devant pour tirer le reste de la teinture. Vous mêlez vos dissolutions, & vous en faites évaporer l'humidité au bain de sable dans une terrine de grès ou dans un vaisseau de verre à petit feu, jusqu'à ce que la matiere paroisse en consistance de miel épais; vous la retirez alors du feu, elle se durcit en se refroidissant; vous la mettez ensuite en poudre & vous la gardez pour l'usage; vous en aurez, suivant les doses de ce procédé, quatre onces un gros & demi. Si vous voulez du précipité verd plus doux que celui dont il est ici question, vous n'employerez qu'une demi-once de cuivre sur quatre onces de vif argent pour l'opération. Quelques Auteurs regardent ce précipité comme un spécifique pour la gonorrhée virulente : ils le prescrivent tous les jours, ou seulement de deux jours l'un, depuis la dose de deux grains jusqu'à huit, jusqu'à ce que l'écoulement soit entierement arrêté; l'usage intérieur en est cependant dangereux, à cause du cuivre qui s'y trouve. Le précipité violet ou noir, que quelques - uns nomment Mercure diaphorétique, est mis aussi au nombre des préparations mercurielles; pour le faire, vous prenez quatre onces de soufre citrin, vous les faites fondre dans un vaisseau de terre sur des charbons ardens; lorsqu'il est bien fondu, vous y mélez exactement six onces de Mercure purifié, en le remuant continuellement avec une baguette de fer; lorsque ces

deux fubitances sont bien mélées, vous y ajoutez quaire onces de sel ammoniac, vous sublimez la masse dans un vaisse au vaisse au vaisse au vaisse au vaisse au vaisse au vaisse vec la crasse, vous rétrérez ces sublinations jusqu'à quatre sois; la quatrieme sois étant finie, vous séparez la masse noire ou bleuâtre & pesante qui reste au fond du vaisse au vous rejettez, & vous avez par-là du précipité noir & violet. On attribue à cette préparation une vertu diaphorétique, vermisuge & désobstructive; elle est très-estimée contre les rhumatismes, les écrouelles, les maladites vénériennes, l'athme & l'épilepse; la dose et depuis

douze grains jusqu'à un demi-gros.

L'éthiops minéral, qui est une autre préparation mercurielle, est beaucoup plus usitée que la préparation precedente; son procede est des plus simples. On prend à cet effet quatre parties de Mercure purifié fur trois parties de fleurs de foufre, on les remue ensemble dans un mortier de verre jusqu'à ce que tous les globules du Mercure disparoissent totalement, & que la masse entiere soit réduite dans une poudre noire. Cette poudre est le vrai éthiops minéral préparé sans seu, pour le distinguer d'un autre éthiops qu'on prépare par le moyen du feu, en mêlant ensemble parties égales de Mercure & de soufre, & en les faisant brûler; mais cette combustion est inutile, & l'éthiops minéral qui en provient, n'en est pas même si estimé. Cette préparation est un excellent vermifuge; on la prescrit avec succès contre la galle, les dartres & les écrouelles, on la recommande encore quelquefois contre les douleurs que causent les hémorrhoides, la goutte & le rhumatisme; elle est aussi très-bonne contre les maladies vénériennes. L'avantage qu'on a en faisant usage de l'éthiops minéral, c'est qu'il excite rarement la salivation, qu'il provoque la transpiration & que quelquefois il agit par les selles; quand on le prescrit intérieurement, c'est depuis la dose de quinze grains jusqu'à deux scrupules; on réitere quel-Mmij

quefois cette dole foir & matin , avec la précaution néan.

moins de purger tous les quatre jours.

On se sert dans les pharmacies du cinabre factice préférablement au natif, d'autant qu'il est moins dangereux; il passe pour avoir les mêmes vertus que l'éthiops minéral, auffi l'employe-t-on souvent de même. Quelques Praticiens sont encore dans l'usage de le prescrire en fumigation, lorsqu'il s'agit d'exciter la salivation dans les maladies vénériennes; pour composer ee cinabre factice, voici le procédé qu'il faut suivre.

Vous prenez trois parties de vif argent sur une partie de soufre, vous faites fondre ce dernier au feu, & vous les mêlez l'un avec l'autre peu à peu, en les remuant continuellement ensemble, jusqu'à ce que tout le Mercure disparoisse; vous pulvérisez la masse, lorsqu'elle est refroidie, & vous la mettez dans un vaisseau sublimatoire. Le feu étant augmenté peu à peu, elle se sublime en une substance rouge en forme d'aiguilles & brillante; cette substance est ce qu'on nomme cinabre

factice.

Le sublimé corross est actuellement trop employé dans la Médecine, post ne pas nous étendre ici à son sujet. M. Macquer, ce grand Académicien, dans son Dictionnaire de Chymie, définit ainsi le sublimé corrofif; c'eft, dit-il, un sel mercuriel dans lequel le Mercure se trouve uni à la plus grande quantité d'acide marin avec laquelle il puisse se combiner intimement; il est ainsi nommé, parce qu'il se fait par la sublimation & qu'il est réellement le sel le plus corross de tous les sels à base métallique. La Chymie nous donne plusieurs procédés pour faire le sublimé, le meilleur de tous est celui qui a été communiqué par M. Bonduc, à l'Academie Royale des Sciences en 1730, & dont M. Hunckel avoit fait mention bien antérieurement, suivant M. Spielmann, célebre Professeur de Médecine dans l'Université de Strasbourg. Ce procédé consiste à faire dissoudre du Mercure dans de l'acide vitriolique con-

549

entré, comme quand on veut faire du turbith minéral, à prendre la masse blanche saline desséchée qui reste après cette dissolution & la triturer exactement avec son poids égal de sel commun desséché; enfin à faire sublimer ce mêlange dans un matras au feu de fable, en augmentant le feu sur la fin, jusqu'à ce qu'il ne se su-Hime plus rien. Dans cette opération, dit M. Macquer , l'acide du sel vitriolique mercuriel quitte le Mercure pour se porter sur l'alkali du sel commun, avec. lequel il a une plus grande affinité & avec lequel il forme du sel de glauber, qui reste au fond du marras après la sublimation, tandis que l'acide marin d'une part, & le Mercure d'une autre, se réduisent en vapeurs par l'effet de la chaleur, s'unissent intimement ensemble & forment le sublimé corrossf qui s'attache à la partie supérieure du matras; partie en masse saline blanche & demi-transparente, partie en crystaux brillans, figurés en lames minces & pointues.

L'ufage intérieur du fublimé corroff a été totalement proferit de la classe des médicamens jusqu'à ces derniers tems; les accidens terribles & la mort certaine qu'à toujours occasionné cette préparation, quoique prise même à très-petite doste, ont été de puissans motifs pour l'interdire intérieurement; mais on s'en servoit à l'extérieur comme escarotique, a près néanmoins l'avoir adouci ou plutôt décomposé par le mélange avec l'eau de chaux. La liqueur qui provient de ce mêlange, est jaune & se nomme eau phagedenique; elle est très-bonne pour consimmer les chairs supersus

pour déterger les ulceres malins.

Malgré l'activité de ce poison, M. Wanswieten n'a pas hésité de l'ordonner intérieurement; il le recommande sur-tout pour les maladies vénétiennes sous la formule suivante.

Prenez sublimé corross six grains, esprit de froment deux livres; triturez le sublimé corross dans un mortier de verre avec un pilon aussi de verre, dissolvez-le

M m ii

peu à peu dans l'espiri de froment, & confervez-le dans une bouteille pour le besoin. Le malade prend une cuillerée main & soir de certe liqueur, & par dessur une livre d'une décoction d'orge à laquelle on affociera une troisseme partie de lait; ce dernier mélange peut

même servir de boisson au malade.

Quand la folution du sublimé corrossi dans l'espiri de froment ne fazigue point l'estomach, on peut en pousser la dose jusqu'à deux cuillerées manin & soir, buvant toujours par dessis une rasse de la boission sus-dite; ce remede n'exige, à ce qu'on dit, autune préparation préliminaire. Le malade qui en use, peut vacquer à ses affaires, il lui sossifie que a ses affaires, il lui soffit seulement de s'abstenit d'alimens salés & échaussans; on en continue l'usage jusqu'à ce que les accidens, pour lesquels on l'ordonne, disparositement en reiterement, ce qui peut aller jusqu'à

quatre, cinq & même six mois.

Rien n'est meilleur, dit-on, que ce remede pris intérieurement pour guérir les ulceres vénériens, fans même aucune autre application externe, que quelques emplatres simples, pour couvrir uniquement les ulceres, jusqu'à ce que la peau se soit régénérée. Il guérit aussi les taches de la cornée, quand même ces taches ne proviendroient d'aucune ophralmie vénérienne; ce remede arrête encore les anciennes gonorrhées, qui avoient réfifté aux frictions mercurielles. La folution du fublimé corrossf dans l'esprit de froment, agit comme remede altérant; elle ne cause aucune évacuation sensible. Dans les commencemens même que M. Wanswieten l'ordonnoit, il prescrivoit seize grains de sublimé corross pour deux livres d'esprit de froment. A Paris on est actuellement dans l'usage de délayer douze grains de cette composition chymique par pinte, mesure de cette ville, de cet esprit. Le fameux Médecin qui a mis ce remede en réputation, prétend que l'esprit de froment ne peut être remplacé pour ce remede par aucune autre liqueur inflammable. M. Baumé dans ses élémens de Pharmacie,

dir que c'est peut-être par cette raison que le sublimé corrosif n'a pas produit d'aussi bons effets à Paris qu'en Allemagne; il ajoute avoir appris de quelques Chirur-, giens qui ont fait usage de ce remede, qu'ils ont remarqué qu'il occasionnnoir quelquefois des sécheresses de poirrine considérables, quoique préparé même avec l'esprit de froment. Ce même Apothicaire rapporte encore dans ses élémens, qu'il a conseillé à quelques perfonnes, de triturer d'abord le sublimé corrolif avec moitié de son poids de camphre; elles s'en sont, selon lui, assez bien trouvées, & il lui a paru que ce remede ainsi préparé, occasionnoit moins de sécheresse dans la poitrine. Une autre observation à faire à l'occasion de la préparation de ce remede, c'est qu'il ne faut pas se servir de mortier de marbre, parce que le sublimé corrosif se décompose en attaquant le marbre qui est une pierre calcaire.

L'usage du sublimé corross n'est pas cependant de nouvelle datte, il est établi avec succès depuis longtems chez les Tartares & chez les Russes; la maniere de vivre de ces Peuples sans aucune retenue avec toutes fortes de femmes, les expose continuellement à accumuler les maladies vénériennes les unes sur les autres. M. Leclere dans une de ces lettres à M. Athalinr, rapporte la méthode avec laquelle il employoit ce remede; ils en font, dit-il, usage à une plus forte dose que nous: nous ne devons pas en cela les imiter. La différence des climats, leur façon d'être & de se nourrir, sont pour eux des raisons totalement différentes des nôtres; ils dissolvent le sublimé corross dans l'esprit du grain, comme le recommande M. Wanswieren, ils n'en ont même point d'autres. Ils prennent environ soir & matin deux cuillerées de cette folution; mais immédiatement après chaque prise, ils vont à leurs bains de vapeurs; ils ne se lavent point ensuite avec de l'eau froide, mais ils vont se coucher, ce qu'ils continuent de même jusqu'à leur entiere guérison. L'effet de ce remede est de M m iv

beaucoup plus prompt, & la guérison du malade est aussi beaucoup plus sure de cette maniere que de tout autre ; car par certe méthode le Mercure passe dans le sang, il y séjourne assez long-tems, dit M. Leclere, pour pouvoir détruire tous les obstacles, & le bain de vapeurs détermine les particules mercurielles à sortir par les pores de la peau. Ce n'est pas la raison qui a suggéré cette méthode à ces Peuples groffiers, ce ne peut être qu'une sorte dinstinct; mais ce que ces Peuples pratiquent de la sorte, ajoute M. Leclere, la raison & l'expérience l'ont suggéré à celui qui a imaginé d'associer le camphreau Mercure & de le diviser, pour ainsi dire, à l'infini, en faisant battre ensemble le Mercure & le camphre, & ensuite le beurre de Cacao pendant quarante jours. Les frictions de cette sorte ont été trouvées plus efficaces que celles de l'onguent mercuriel ordinaire; elles guérissent par la transpiration.

Si le sublimé corrosse que nous faisons prendre, continue toujours M. Leclere, a produit de mauvais effets & manqué plusieurs véroles, c'est parce que nous n'ordonnons pas les bains de vapeurs en même tems, & en effet la température de la chambre, les bains qui relâchent les fibres & ouvrent les pores , & qui déterminent les particules mercurielles à sortir par la transpiration, sont autant de précautions nécessaires pour guérir les maladies vénériennes. Rien n'est actuellement plus commun à Paris, que de se servir du sublimé corrosif dans ces maladies. M. Gardane, Docteur Régent de la Faculté de Paris, a publié sur cette méthode différentes petites brochures; il n'en est pas moins vrai de dire, qu'on ne peut assez apporter de précaution dans l'usage de ce remede, & qu'il est dangereux de le voir confier entre les mains d'un ignare.

M. Baumé a proposé depuis peu les bains anti-vénériens pour le traitement de ces maladies, il y fait entrer du fublimé corrosif, mais il paroît que l'usage ne s'en est pas des plus répandus; sependant comme c'est une méthode nouvelle, nous avons crus devoir la rapporter ici, nous nous servirons même des propres paroles de M. Baumé.

» Depuis long-tems, dit ce Chymifte, on cherche à varier les différens remedes anti-véneriens, tous ont eu du succès. Il s'est cependant toujours trouvé quelques personnes, dont les maladies ont résisté à toutes les méthodes employées jusqu'à présent, ce qui provient de la diversité des tempéramens plus rebelles aux remedes les uns que les autres, & des causes qui rendent les maladies plus graves & plus opiniatres, ainsi que des différentes manieres dont les remedes agissent, &c. Ces considérations doivent engager les gens de l'art, à chercher à multiplier les moyens de combattre ces cruelles maladies, qui ne bornent point leurs ravages à ceux qui en sont attaqués actuellement, mais qui les étendent même fur la fanté des générations futures, dans lesquelles elles peuvent occasionner de plus les vices de conformation les plus facheux. Je ne regarde point, continue M. Baumé, les bains anti-vénériens que je propose, comme un spécifique universel, qui puisse guérir indistinctement toutes les especes de maladies vénériennes; mais je crois être bien fondé à les considérer comme un moyen de plus à ajouter à ceux qui sont déjà connus, & un moyen très-efficace que j'ai constaté par plusieurs expériences.

Ces bains 'font des bains d'eaux tiedes 'ordinaires, dans l'eau desquels on sait difloudre différentes doles de fiblimé corrolif; le nom de cette substance si vineuse & si terrible, ne doit pas néanmoins estrayer. J'ai constaté se bons esters sur six malades chez lesquels le virus éroit bien caractérisé par les symptômes, qui s'annoncent ordinairement à l'extérieur. Je pense qu'il seroit imprudent de faire usage de ces bains, si l'on avoit quelques ouvertures à la peau, telles que des coupures, blessures decentres de l'exterior à craindre que le sublimé corrossif s'introdussit immédiatement dans les vaisseaux famguins; dans ce cas, il est à présumer qu'il produiroit

554

les ravages les plus funefles; il faut cependant excepte les ouvertures occasionnées par le virus vénérien; on a l'expérience que le sublimé n'a produit aucun mauvair effet en s'introduifant par ces ouvertures. Il convient de préparet d'abord le malade par les remedes généraux lorsque les circonstances l'exigent. Pour être sût de meetre le sublimé corrosif dans la proportion convenable, il convient aussi de favoir exactement la quantité d'eau contenue dans la baignoire, lorsque le malade y est plongé, & l'on commence les premiers bains par un demi- grain de sublimé arc haque printe d'eau; pour s'assurer de ce que contient la baignoire, on la mesure avec un broc de jauge connu. On augmente la dose du sibilmé à chaque quartieme bain, a prés en avoir assure les sestes, pour connoître s'il est réellement avantageux

de l'augmenter.

Les malades qui ont été traités par cette méthode, continue M. Baumé, ont ressentis des effets disférens, & cette diversité provient de la disposition des pores de la peau, à admettre une quantité plus ou moins grande d'eau. Ce remede, en général, a constamment produit des évacuations par les felles & par les urines; mais il y a eu des malades, qui, à un demi - grain par pinte, ont eu des évacuations plus abondantes que les autres, fans ressentir pourtant aucune douleur ni aucune chaleur, sans tranchées ni épreintes. Ce remede occasionne de petits boutons aux personnes qui ont la peau délicate & fine; mais ces petits boutons n'ont d'autre suite qu'une légere démangeaison dans les endroits où la peau est plus délicate. On pourroit y remédier en mettant dans le bain une décoction mucilagineuse, telle que celle de guimauve ou de graine de lin, qui ne change rien à l'affinité du remede; il porte à la bouche, la rend infecte, y donne une saveur métallique, gonfle les gencives, y occationne de petites excoriations, esfets qui lui sont communs avec ceux des frictions mercurielles; ces effets au surplus n'ont lieu que lorsque l'on met une trop

grande dose de sublimé corross dans le bain; mais ce bain ne produit point de salivation. M. Baumé a même tenté sur quelques malades, de forcer la dose de sublimé corrosif, en en mettant jusqu'à huit grains par pinte & en faisant prendre de suite quinze de ces grains à cette dose. Il n'en est résulté d'autres inconvéniens. que ceux dont on vient de parler; il n'y a eu aucune salivation, ce qui n'a rien d'étonnant, pour peu qu'on réfléchisse, que si le sublimé provoque la salivation, le bain s'y oppose.

Ce remede occasionne le plus souvent des ardeurs d'urine, mais qui ne durent guères plus que la matinée; on peut les faire disparoître par quelques lavemens de décoction de graine de lin, & en interrompant ces bains. un jour sculement, ou en les entrecoupant d'un bain d'eau pure; un grand effet de ces bains, c'est de faire disparoître dès le quatrieme ou le cinquieme jour, tous les chancres & toutes les douleurs qui accompagnent.

A ces observations particulieres, nous joindrons, continue M. Baumé, un effet général que tous les malades ont reffentis; c'est un ébranlement dans toute l'habitude intérieure du corps, un mouvement dans tous les fluides, dont l'effet pourroit se comparer à un ressuage de secrétions universelles, qui viennent refluer dans les organes destinés aux évacuations. Cette espece de révolution ne produit aucun mal-aise, & n'entraîne avec elle aueun inconvénient.

Les gens de l'art sentiront aisément, c'est toujours M. Baumé qui parle, les grands avantages d'un pareil remede, dissoluble dans l'eau qui le porte avec elle, & qui étant une liqueur analogue aux nôtres, s'y mêle, & par son affociation avec le sublimé, combat puissamment le virus distribué dans l'habitude du corps; ce remede dissout & porté en même-tems dans toutes les parties, agit d'une maniere plus efficace sur le virus que les remedes, qui n'ont qu'une action locale & fuccessive, & qui n'ont pas avec eux un fluide tel que l'eau, & auffi

analogue à nos humeurs. Il faut ajouter à ces confidé: rations la propreté & la commodité de ces bains, qui n'ont pas l'appareil dégoutant des autres remedes, spé-

cialement des frictions.

Il est difficile de déterminer la dose précise qu'il convient de mettre par chaque pinte d'eau & pour chaque malade. Cela dépend de la constitution des malades, qui n'admettent pas tous la même quantité d'eau pat leurs pores; c'est pourquoi on ne peut aller dans les premiers bains qu'en tatonnant; mais on peut en toute sû-

reté, commencer par un demi grain par pinte.

M. Baumé dit avoir eu un malade très-délicat, & dont le genre nerveux étoit fort susceptible, qui n'a resfenti aucun inconvénient de cette premiere dose, & qu'il n'a pas cependant été possible d'augmenter pendant tout le traitement; on avoit tanté en vain de le faire, cela lui occasionnoit des ardeurs d'urine insupportables, des excoriations dans la bouche & de très-fortes évacuations par les felles. D'autres malades d'un tempéramment plus robuste, & d'une peau qui laissoit apparemment passer moins d'eau, ont exigé & supporté des doses plus fortes. Au reste les expériences qu'on pourroit faire, pour reconnoître quelle quantité d'eau un homme plongé dans le bain, admet à travers les pores de la peau dans toute l'habitude du corps, ne peuvent donner un résultat fixe; parce que le volume d'eau, son évaporation, la sueur du malade, & sa transpiration insensible, rendent les expériences impossibles.

Ces bains doivent être de deux heures; quant à leur nombre, c'est depuis vingt jusqu'à trente. Cependant tout ceci peut varier selon la constitution du malade, & for-tout suivant l'état de la maladie. Il est quelquesois à propos d'interrompre ces bains de quatre en quatre, ou de cinq en cinq; quelquefois aussi cette interruption n'est pas nécessaire. Pendant l'usage de ces bains, le ma-11de doit boire dans le bain même, une pinte de liquide, comme eau de veau, lait coupé, eau d'orge, eau de

557

tiz, &c. Le malade doit s'abstenir d'uriner dans le bain, parce que l'urine a la propriété de décomposer le sublimé corrosse, & le bain deviendroit alors de nul esset.

Les baignoires de cuivre & de bois peuvent être employées; mais celles de bois métinen la préference, parce que l'étamage des baignoires de cuivre, décompose le fublimé corrossi & empéche que l'eau du bain ne puisse feire plusieurs fois. Quand cette eau sert plusieurs fois de suite, dans une baignoire de bois, on n'est pas dans le cas d'ajouter de nouvelles doses de sublimé corrossi, parce que cette substance faline n'a pas la même action sur le bois. On peut changer d'eau tous les jours, & le remede est plus sûr.

Au furplus le fublimé corrofié est un remede reè-dangereux, malgré sa prétendue esticacité pour les maladies vénériennes; un médicament de cette sorte, dir M. Macquer, ne peut être administré avec trop de prudence, de discernement & de précaution, il n'appartient point à tout le monde de s'en servir; il en est de celui-ci, comme de tous ceux dont l'action est puisfainte & décidée; la plighart sont des especes de poison par eux-mêmes & lorsqu'on les administre mal, ce ne sont de grands remedes qu'entre les mains de grands Médecins.

Les symptomes qu'occasionne le sublimé corrossif, sont les mêmes que ceux de l'arténic, à la distrence encore qu'ils sont plus prompts & plus violens. Il corrode & déchire le gosser, l'estomac & les intestins; sa vertu caustique s'émoustle par les mêmes remedes qu'on employe contre l'arsenic. La boisson abondante de lait, d'huile, de beutre, est l'antidore le plus sar, lorsque le poison est encore dans les premieres voies; mais quand il est une sois passe se premieres voies; mais quand il est une sois passe dans la masse du sang, il faut pour lors, dit M. Géossiroy, recourir à la thétiaque, à l'orviatan, à la racine de contrayerva & à d'autres remedes confortatifs & alexiteres; on conseillera en outre la diette laireusse.

1 (200)

Un autre spécifique ou antidore contre le sublimé corrosse, est l'alkali; on prend à cet effet du sel de tartre, on le dei yee dans quelque liqueur appropriée, & on le present au malade; ou bien on fait brûler tout simplement quelques substances végétales, on les réduit encarde, & on fait boir l'evau ut malade dans laquelle on a délayé ces cendres; c'est ainsi qu'on remédie aux suites dangereuses qu'auroit pu occasionné l'usage intérieur du fublimé corross.

On fait avec le sublimé corross une autre préparation chymique, qu'on nomme fublimé doux, & qui est connu plus communément sous le nom de Mercure doux, & par plusieurs sous celui de calomelas. Pour faire cette préparation mercurielle, on prend une livre de sublimé corrosif, on le broye dans un mortier de verre, en verfant peu à peu douze onces de Mercure crud le mieux purifié; on continue la trituration jusqu'à l'extinctio du Mercure crud. Il se forme pour lors une poudre de couleur plombée; on reniet cette poudre dans des bouteilles de verre à la hauteur d'un ou de deux pouces ; on la fait ensuite sublimer à un feu lent, qu'on augmente par degrés; on sépare la masse blanche qui est sublimée, d'avec la crasse que l'on rejette; on pulvérise de nouveau cette maffe blanche & on la sublime de reches. Cette nouvelle préparation mercurielle, est un léger purgatif qui convient très-bien dans les maladies vénériennes ; il incife l'humeur pituiteuse & en facilite l'expectoration, c'est même un excellent vermisuge; on le prescrit depuis la dose de six grains jusqu'à celle de vingt, sous la forme de pilules ou de bols. Le Mercure doux, quand on en continue l'usage pendant quelques jours, provoque la salivation; on l'associe pour l'ordinaire avec d'autres purgatifs. On le fait entrer dans les pilules mercurielles de Charas & dans l'electtuaire apéritif & purgatif du même Aureur.

La préparation la plus estimée du Mercure, est la panacée mercurielle, ses excellentes qualités lui ont donné ce nom; plusieurs la nomment encore panacée de Louis XIV. C'est à la libéralité & à la magnificence de ce grand Roi, que nous fommes redevables de cet excellent secret; il l'a rendu public après en avoir fait examiner la vertu pour guérir les maladies vénériennes. Le procédé pour faire la panacée mercurielle, est fort long; on purifie d'abord le Mercure crud avec le soufre. en faifant du cinabre & en l'en retirant ensuite seion la méthode ordinaire, par ce moyen on a du Mercure révivifié de cinabre. On prépare ensuite le sublimé corrosif avec ce Mercure révivisé, que l'on doit sublimer jusqu'à huit fois; savoir deux fois avec le sel marin & le vitriol, cinq fois avec le sel marin seul, & une fois fans aucun intermede, après quoi on réduit au Mercure coulant une portion de ce sublimé corrosif avec le régule d'antimoine par le moyen de la distillation. On employe ce Mercure révivifié & mêlé avec le sublime corrolif, pour en faire, selon l'art, un Mercure doux que . Pon sublime neuf fois; on finit enfin par faire digérer ce Mercure doux pendant trois semaines dans de l'esprit de vin aromatifé, on fépare enfuite la liqueur, on fait fécher le Mercure & on a par ce moyen la vraie panacée mercurielle. Cette panacée est peut-être la meilleur de tous les remedes que nous connoissons pour guérir les maladies vénériennes. On n'est pas exposé en en faifant usage, aux mêmes dangers qu'avec le sublimé corrolif; elle convient en outre dans plusieurs autres maladies; on la recommande dans le rhumatisme, les obstructions des glandes & de mesentere; elle est encore très-bonne pour guérir la galle, les dantres & pour faire mourir les vers Quelques Médecins en ont aussi prescrit l'usage contre le scorbut ; mais l'expérience journaliere nous apprend que le Mercure, loin de convenir dans ce cas, est souvent très-nuisible. La panacée mercurielle excite plus facilement la falivation que le Mercure doux, qui agit presque toujours par les selles.

Outre les préparations les plus usitées du Mercure, il

s'en trouve encore d'autres, dont l'Emery fait mention dans sa chymie; de ce nombre sont l'huile ou liqueur de Mercure & pluseurs précipirés. L'huile de Mercure est suivant ce Fondateur de la chymie dans le Royaume, une liqueur acide chargée de Mercure; vous metrez pour cette eftet dans une terrine de grès ou dans un vailseau de verre, les lovions de la masse le hache avec laquelle vous avez fait la turbith minéral; vous en faites évaporer au feu de sable toute l'humidité, jusqu'à ce qu'il vous reste au fond une matière en forme de sel. Vous transportez la terrine à la cave, ou en un autre lien humide, & vous l'y laisse jusqu'à ce que cette matière fe soit préque tout-à-fait changée en liqueur; elle est trèsessement couvrir les chancres vénériens & pour configure les chairs, on se sette de plumaceaux.

Il y a une aure huile de Mercure plus douce que celleci, qui n'est pas moins bonne pour les ch'ancres vénériens, surtout quand la gargrene est à craindre. Pour
procéder à cette kuile, vous pulvérisez subtilement une
nonce de sublimé corroist & vous le metze dans un matras, vous versez dessis quarte onces d'esprit de nitre
bien rectifiés sur le sel de tatre; vous bouchez bien votre
matras & vous laissez tremper la matiere à froid pendant
sept à huit heures, le sublimé se dissour Sil reste quelque chose au fond, vous versez la liqueut par inclination; & après avoir mis sur la matiere un peu d'esprit de
vin, vous la faites tremper pour achever de la dissource.
Vous mèlez vos dissourcions, & vous les gardez dans une

phiole bien bouchée.

Les précipités de Mercure, dont fait mention l'Emery, & qui font différens de la plûpart de ceux dont nous avons parlé, ne font autre chofe, fuivant cet Auteur, qu'un fublimé corrolif diffout & précipité en poudre de différentes couleurs. Vous prenez quatre ou cinq onces de Mercure corrolif en poudre, vous les remuez dans un mortier de verre ou de marbre, avec huit ou neuf onces d'eau chaude, pendant un quart d'heure; vous laisse enssitée. enfuire repofer la liqueur, & vous la verfez par inclination; vous la filtrez & la divifez en trois parties, que
vous metrez dans des fioles; vous jetrez dans une de ces
fioles quelques gouttes d'huile de tartte faite par défaillance, il le fera incontinent un précipité rouge. Vous
verfez dans une autre des fioles, quelques gouttes d'efprit volatil de fel ammoniac; il fe fera un précipité
blanc. Vous mélez dans la demirer de ces fioles, cinq
ou fit onces d'eau de chaux, vous autrez une eau jaune
à laquelle on donne le nom d'eau plagedenique ou d'ulerre, sans doute parce qu'on l'employe pour déterger
& guérir les ulcetes; l'usage en est fost commun dans
la plupart des hôpitaux : en laissant reposer cette eau,
il se forme un précipité jaune.

Si vous voulez actuellement retiret ces trois fortes de précipités, rien n'est plus facile; vous versez l'eau claire par inclination, vons les lavez & les faites s'échet séparément. Le précipité rouge préparé de cette dernière façon, peut être employé au même usage que celui qui est préparé selon la méthode ordinaire, il n'est pas néanmoins si fort; cependant M. l'Emery prétend que ce dernier n'est pas le vérirable, & que l'autre n'est qu'un

faux précipité.

M. Baron dans ses notes sur le cours de chymie de M. l'Emery, développe rout au long la différence qui regne entre ces deux précipités rouges. Quand l'Emery, dir-il, prétend que ce dernier précipité rouge est le vrai, il entend par-là que ce précipité est un précipité proprement dit, à la différence du précipité progre ordinaire, qui n'est qu'un faux précipité; mais ce n'est pas en cela feul, ajoute-ril, que consiste ou la différence de ces deux précipités. Le faux précipité rouge est un Mercure pénétré d'acides nitreux, & d'un acide intreux pousse jusqu'un centier de concentration; aussi ce précipité fei-il un corrosif & un écatrorique rés-puissant, dont on ne peut faire intérieurement aucun ulage. Le vrai précipité rouge au contraire est une ulage. Le vrai précipité rouge au contraire est une

Tome III. No

Énaux mercutielle à laquelle il ne refte plus uni qu'un foible vestige de l'acide marin, qui formoit avec le Mercure le siblimé cotrosse; « qui a été absorbé presqu'entierement par l'huile de tartre; c'est la raison pour la quelle ce précipité est très-doux & qu'il peut s'employer en toute suresé intérieutement à la place du Mercure doux & de la panacée, dont il ne distère, que parce qu'il n'a pas été sublimé. Le vrai précipité rouge est un remede très-vanté par les habiles Praticiens pour traiter les maladies vénériennes; la dose en est de quatre grains,

Quant au précipié blanc, dont on vient de parler, M. l'Emery prétend qu'il a les mêmes vertus que le précipité blanc préparé felon la méthode ordinaire; mais M. Baron lui difique ces qualités. Le précipité jaune nouvellement décrit, peur être d'un très bon ufage dans les pommades pour les dattres, en en mélant un demigros ou un gros fur chaque once; on peut aufil l'employer dans les pommades pour la gratelle. Le sublimé certofit qui reste au sond du mortier, a près l'avoir fait écher, produit le même effet que le précipité jaune.

Une préparation mercurielle des plus nouvelles, est celle qui est connue sous le nom de dragées de Keyfer, il y a fix opérations différentes & successives pour les faire. Pour la premiere on a une machine hydraulique composée de cinquante baquets ou seaux coniques, avec chacun son moussoir; on met dans chaque baquet vingt livres pesant de Mercure, avec deux ou trois livres d'eau commune bien claire; on fait pour lors jouer les mouffoirs pendant l'espace de vingt - quatre heures, au bout duquel tems une partie du Mercure se trouvera réduite dans une boue qui rendra l'eau noire & épaisse, comme si on y avoit jetté de la vraie boue; alors on retire cette eau boueuse par un robinet fabriqué exprès vers le fond du seau conique, immédiatement au dessus de la surface du Mercure, & on la reçoit dans les terrines de grès. On substitue de la nouvelle eau claire en même quantité que l'on en a tiré de la bouense, & aussili-tôt on sait jouer de nouveau les moussossier l'épace de vingt-quarte heures; après ce tems on retire encore l'eau boueuse dans d'autres terrines de grès ou vasse quelconques, & l'on verse par inclination l'eau des premieres terrines qui aura eu le tems de s'éclaircir, pour remplacer celle qu'on vient de retirer des baquets. Il faut donc plusieurs terrines pour recevoir les eaux boueuses, afin qu'elles ayent le tems de se déposit & de s'éclaircir, pour s'en servir & remplacer à mesture l'eau pour s'en servir & remplacer à mesture l'eau cueuse qu'on retire des baquets

toutes les vingt-quatre heures.

Comme à force de faire jouer les moussoirs, tout le Mercure se réduit en éthiops naturel, on aura soin de remplacer le Mercure à mesure qu'il s'en sera une certaine diminution, afin qu'il s'en trouve toujours dans les baquets à peu près la même quantité de vingt livres qu'on en avoit mis d'abord. Lorsqu'on aura dix livres d'éthiops, on le fera sécher sur le bain marie bouillant, dans une terrine de grès; on abrege cette defficcation en remuant souvent, & en écrasant les grumeaux qui se forment avec une cuiller ou spatule de Bois. Cet éthiops, qu'on peut bien appeller éthiops per se, a une vertu purgative, lit-on, dans une note; on en peut prendre depuis un grain jusqu'à huit. Il a sans contredit plus de vertu que l'éthiops rapporté par les Auteurs, & qui se prépare avec le soufre : telle est la premiere opération. Voici actuellement la seconde. L'éthiops étant bien desséché, on l'introduit dans des cornues de verre. dont on laissera au moins un tiers de vuide; on les expose sur un fourneau propre pour révivisier le Mercure par la distillation, jusqu'à ce que par un feu fort, qui doit cependant être gradué, en le faisant d'abord trèsléger au commencement, il n'en forte & n'en tombe plus du bec de la cornue dans le récipient, & qu'on soit assuré, que ce qui reste dans le ventre de la cornue, n'est que terre morte, ou les parties hétérogênes & invalides du Mercure. Il n'y a que ce seul moyen qui

puisse les séparer.

Comme dans la révivification de l'éthiops ou Mercure coulant, il monte avec ledit Mercure pendant la
diffillation, une grande quantité d'huile combustible,
dont une partie reste opiniatrement attachée à la surface,
on le dégagera facilement de cette graiffe, en le battaca,
ou remuant, au moyen d'une cuiller de bois dans de la
poudre de chaux vive sinement tamisfe; la chaux abforbe toute l'huile ou la graiffe & laisfle le Mercure net,
excepté une nuance de la poudre de chaux dont on
le dégage en le lavant & versant dessis à plusieurs reprises de l'eau claire; a lors on le trouvera plus brillant
que l'argent le mieux poli; on le fait ensuite s'écher sur
une évaporatoire de verte, sur un seu lent de sable.

S'enfuit la troisieme opération. Lorsque le Mercure se trouvera dégagé de toutes les parties aqueuses, on le partagera dans plusieurs matras de verre à cul plat, en observant de n'en mettre simplement que ce qu'il en faut pour couvrir le fond desdits matras; on y en met ordinairement depuis quatre onces jusqu'à une livre, selon leur grandeur, après en avoir légèrement bouchée le col avec un petit chapeau de papier. On les place dans le sable sur un fourneau de calcination, dans lequel on fait & on entretient le feu, sans interruption, jusqu'à ce que le Mercure soit réduit en une chaux rouge, & cette chaux porte le nom de Mercure précipité per se. Pour se conduire dans cette opération, on peut consulter sur le degré de feu nécessaire, l'Emery & les autres Chymistes. Cependant le sieur Keyser prévient qu'il n'y a qu'une expérience suivie, qui puisse apprendre à donner le point de feu juste pour avancer & abréger cette opération.

Quand on aura une affez grande quantité de ce Meracure per se, on le retirera des matras; mais comme après cela il lui reste toujours joint du Mercure vis, coulant & dans fon état naturel, il faudra par la voie d'une

distillation ménagée, l'en séparer.

Pour bien faire cette distillation, on observera d'une part de faire le feu affez fort, pour faire monter le Mercure vif dans le bec de la cornue; & de l'autre, on ne le fera pas trop, de peur de fondre & de révivifier le Mercure per se en Mercure coulant; ce qui arrive immanquablement, pour peu que le feu soit plus fort qu'il ne faut. La chaux rouge on le Mercure per se étant bien dephlegmé & entierement dégagé de tout le Mercure coulant, on en prendra, je suppose, une livre pesant, (c'est la quatrieme opération) qu'on versera dans un seau conique, propre, avec son moussoir, & qui ne doit fervir qu'à ce seul usage. Ce seau aura un robinet percé au plus bas & à ras de fon fond, & par desfus la livre de Mercure per se, on versera huit pintes de vinaigre qui aura été bien distillé dans des cucurbites de verre & non dans des vaisseaux d'étain ni autre métal. On fera alors jouer le moussoir de la même maniere que si c'étoit pour faire l'ethiops, pendant l'espace d'une heure ou de deux; au bout de ce tems, la livre de Mercure per se se trouvera dissoute dans huit pintes de vinaigre.

Lorsqu'on sera assuré que tout le Mercure per se, sera entierement dissour, on tiere a le vinaigre chargé par un robinet dans un vase propre de porcelaine ou de fayance, & on siltera aussire la liqueur au moyen d'un entonnoir de verte, garni de papier jossem no battu, dans huit bouteilles de verte. Ces huit bouteilles étant pleines & de mesure égale, il est aisse à concerdent ou concentral par le de chose près, deux onces de Mercure per se dissour On a l'attention d'employer cette liqueur dans les vingr-quatre heures, comme on va le dire, afin qu'aucune des parties du Mercure per se dissour, n'ait le tems de se precipier ou se rassembler au sond des bouteilles en forme de sel

neigeux.

566

Pour employer les trois bouteilles de vinaigre, contenant chacune deux onces de Mercure dissout, on aura huit tables de marbre, chacune de deux pieds & demi de long ou environ, sur denx pieds de large; ces tables auront une surface unie, creusée dans le marbre même, de maniere qu'elles ayent tout au tour un rebord d'environ un pouce en hauteur. Sur chacune de ces tables, on met deux livres de manne, choisie en larmes, avec une bouteille de vinaigre, chargée de Mercure per le : on brove pour lors la manne sur chacune desdites tables. au moyen d'une molette de porphyre, jusqu'à ce que la manne & le vinaigre ayent une consistance égale, sans grumeleaux, c'est-à-dire, jusqu'à ce que le mêlange soit des plus exacts, & que le tout se trouve réduit en consistance d'une bouillie liquide. On passe cette bouillie liquide, pour en séparer les ordures que contenoit la manne, au travers d'un tamis de crin, sur une table de marbre, pareille à celle où elle aura été broyée; on la laissera pour lors sécher sut cette table, fur-tout pendant l'été, jusqu'à ce qu'elle ait une consistance affez gluante & épaisse pour ne pouvoir pas couler en penchant la table sur son côté. Plus on remuera la bouillie avec la molette de porphyre, & plutôt on l'obtiendra en consistance épaisse & gluante. Le mouvement répeté & continué au moyen de la molette, favorile beaucoup l'évaporation du superflu du vinaigre, & fait qu'à la fin le mêlange se trouve des plus précis & des plus exacts. Quand on fait cette opération pendant l'hiver, on tient les tables dans un lieu on il y a continuellement un poële allumé. La bouillie étant gluante à ne pouvoir couler de la table de marbre, on la couche sur son côté devant le feu, foit de flamme ou de charbon, de maniere que le feu puisse chauffer & frapper doucement la surface du mêlange. Pendant tout ce tems on remue toujours au moyen d'un couteau qui aura une lame d'acier large & pliante, & en prenant la matiere du bas en haut, & du haut en bas, en la faisant changer

Re place à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle devienné affez ferme pour que son déplacement soit difficile & qu'elle se trouve en forme de pâte; alors on retire cette pâte de la table, & elle sera propte & route préparée à

en faire des dragées.

Pour la sixieme opération, on fait tomber sur une table de marbre bien unie, au travers d'un tamis in soie fine, de la farine, l'épaisseur d'une demi-ligne ou environ; on prend alors quatre onces de pate qu'on roule dans ses mains pour en faire une boule, qu'on pose sur la table au milieu de la couche de farine, & on applatit la boule avec la main; on étend ensuite cette pâte en égale épaisseur, dans toute son étendue, au moven d'un rouleau de bois, qui a un bord à chaque bout vers les deux extrêmités; on le roule par dessus la pâte, en appuyant, & on le fait aller & venir à diverses reprises, comme font les Pâtissiers qui employent de la pâte propre à la pâtifferie. La pâte étant ainfi bien applatie dans toute son étendue, suivant l'épaisseur des rebords du rouleau de bois, qui est de deux lignes ou environ, on fait tomber sur toute la surface une légere couche de farine, au moyen d'un tamis de soie. On prend pour lors un cornet de fer blanc en forme conique, dont le petit bout est percé, qu'on tient dans le creux de la main par le gros bout, & on pousse, en appuyant le petit bout opposite dans la pâte, qui emporte à chaque fois la piece en retirant le cornet; on continue ainsi à emporter des pieces julqu'à ce que le corner s'en trouve rempli, & on le vuide sur une assiette. On continue le même travail jusqu'à ce que la pâte se trouve par-tout trouée comme une écumoire; on prend alors légérement cette pâte trouée par un des bouts, qu'on enleve de dessus la table, en la secouant & soufflant dessus en tout sens, pour faire tomber toute la farine, qui s'y trouve légérement adhérente. Cela fait, on la roule de nouveau dans les mains, pour en former une boule, qu'on pose, comme ci-devant, fur la table de marbre, fur laquelle on aura

Noiv

eu soin de tamiser une légere couche de farine , comme la premiere fois. On applatit de même la boule avec la main, & ensuite avec le rouleau de bois; on saupoudrera de nouveau, au moyen d'un tamis sur la surface de la pâte, une légere couche de farine, après quoi on emporte encore des pieces, à l'aide du cornet de fer blanc, ce qu'on répete jusqu'à ce que les quatre onces de pâte soient employées. On roule ensuite dans le creux d'une main, à l'aide des doigts de l'autre, chaque piece coupée, pour en former des petites boules rondes, appellées dragées; dès qu'on les aura couvertes de farine, comme on va le dire, chaque dragée à l'usage des hommes, doit peser trois grains; c'est en conséquence qu'on fera percer le trou du petit bout du cornet de fer blanc. On met deux ou trois gros de plus au moins, de farine, dans une boîte; ensuite on y met des dragées provenant des quatre onces de pate, qui sont d'ordinaire plus que suffisantes pour une cure. On a soin de tenir la boîte fermée, de la remuer souvent, de l'ouvrir quelquesois pour donner de l'air. & de continuer cette manœuvre jusqu'à ce que les pilules se couvrent d'une légere couche de farine, qui les fera paroître en forme de dragées; & on les tient après cela dans un lieu sec. pour les préserver de l'air humide qui les fait tomber en une espece de deliquium. Dans toute cette opération. au lieu & place de farine, on peut se servir du sucre royal, finement tamilé; méthode que M. Keyler a néanmoins changée, parce que le sucre rendoit les dragées trop susceptibles à l'impression de l'air, & sujettes à fondre dans le transport. C'est pour la même raison que M. Keyfer a trouvé convenable de substituer la gomme arabique à la manne.

Pour rélumer lur les dragées de Keyler, nous obferverons d'après l'Inventeur, que la premiere opération & la plus effeutielle, ne conssite qu'à léparer prochaînement du Mercure, les parties hétérogènes & grof-

sieres, moyennant sa réduction ou éthiops.

La feconde opération tend uniquement à réduire l'éthos par la diffillation au Mercure vif & coulant, dont on fépare la graffie, moyennant la poudre de chaux vive; le laver enfuire à plufieurs reprifes avec de l'eau claire & le fécher fur un feu lent de fible.

La troisieme opération est la réduction du Mercure purisié en une chaur rouge, au moyen de la calcination. La quatrieme opération comprend la dissolution du Mercure per sé dans le vinaigre distillé, au moyen de la trituration. La cinquieme opération est le mélauge exact du vinaigre chargé avec la manne. La sixieme ensin comprend l'emploi de la pâte pour la réduire en dragée.

Telle est la fameuse recette des dragées de Keyser, elles ont passées pendant long-tems pour un des remedes les plus esticaces dans les maladies vénériennes; elles n'ont pas néanmoins toujours réussi, & actuellement

on n'en fait plus guere usage.

M. Planck, Maître en Chirurgie à Vienne, a publié encore depuis peu une nouvelle préparation de Mercure pour les maladies vénériennes, auquel il a donné le nom de Mercure gommeux. Nous allons donner ici l'extrait abrégé de son traité, pour ne rien laisser à defirer su toutes les préparations mercurielles & anti-vénériennes.

M. Planck dir au commencement de ce traité, que fans M. Marharr, Docteur en Médecine, il ne feroir peut-être jamais parvenu à découvir le Mercure gommeux; occupé, die ce Chirurgien, à chercher la caufe par laquelle le Mercure agit principalement fur les glandes fallvaires, je communiquai mon premier embarras au Docteur Marharr, qui me répondit avec fon ingénuité & fa candeur ordinaire, que jufqu'à préfent la médecine n'avoir pu encore rendre raison de ce phénomene; que parmi tous les différens systèmes que les Auteurs avoient donnés fur cer objet, aucun n'étoit faitsfaisant; que quant à lui, il avoir remarqué que le Mercure avoit

plus d'affinité avec la falive & le mueus, qu'avec tous les autres liquides du corps humain, & que ce pouvoit peut-être bien être la raison pour laquelle le Mercure se portoit plutôt à la bouche & à la gorge qu'ailleurs. Cet habile Médecin ajouta à M. Planck, qu'il avoit apperçu une petite quantité de Mercure mêlée dans la salive, mais qu'il lui paroissoit néanmoins qu'il y avoit une plus grande affinité entre le mucus & le Mercure, qu'entre la falive & ce dernier ; & en effet le Mercure ne se porte pas seulement aux glandes salivaires, mais encore aux muqueuses; d'ailleurs le mueus par sa nature dense & épaisse, est plus propre à embraffer le Mercure, que la falive qui est une humeur plus déliée, qu'on pourroit faire là-deffus une expérience, qui toute simple qu'elle est, pourroit faire découvrir des moyens propres à diviser & envelopper le Mercure. M. Panck la fit ausli-tôt, & il remarqua, ainsi que lui avoit observé M. Marhatt, qu'une fort petite quantité de Mercure étoit cachée dans la falive, que le mucus en recevoit une beaucoup plus grande, & qu'elle y étoit plus exactement mêlée.

Cette expérience conduisit M. Planck à d'autres, il essay d'unir le Mercure avec les autres sibrances mucliagineuses, itrées tant du regne animal que du végétal, pour voir si quelques substances gluantes & gélatineuses, ne pourroient pas aussi soumettre le Mercure, & en cas que quelques-unes de ces substances autroient et propriété, en quoi elles disféreroient de la falive

& du mucus animal.

Pour son premier procédé il méla une partie de Mercure vif trés-pur, avec deux parties de mucus rejetté du goner par les crachats, il le broya dans un mortier de marbre, en remarquant exactement ce qu'il faudrois de tems pour l'éteindre parfaitement; il s'apperçux alors qu'en l'espace de Tept minutes tout le Mercure étoir réduit en une matiere grise & visqueuse, qui cependant jextée dans l'eau, y restoir suspendue, mais qui ensuite se reposoit bien vîte au fond du vase, quoique le Mercure ne sût pas libre, & qu'il restât toujours enveloppé avec le maces; le poids du Mercure étoit dans cette expérience d'un tiers moins que le mucus. En suivant la même expérience, cet Auteur a remarqué que la salive soumentoit une quantié bien moindre de Mercure, & peut-être encore ne la soumet-elle, qu'autant qu'elle se trouve mèlée avec une certaine quantitée de mucus, dont elle n'est jamais libre.

Les autres expériences que M. Planck fit, furent sur le Mercure mêlé avec les jaunes d'œus, le sang, & la partie séreuse, la bolle animale récente, la colle de poisson; il ne trouva dans toutes ces substances animales aucune qui puisse teindre totalement le Mercure, il n'y a donc que le seul mueus en qui il remar-

qua cette vertu.

Il poussa plus loin ses expériences, il voulur les étendres sur les autres végétaux, il les commença sur la gomme arabique; il broya en conséquence un gros de Mercure vit avec deux gros de gomme arabique en poudre, pendant un quart d'heure dans un mortier de pierre, en jettant dessus de tems en tems une petite quantité d'eau, iusqu'à ce que la gomme sur sé-

duite en mucilage.

Le Mercure par cette trituration dispatut peu à peu, & le tout se rédusifit exactement en un mueus gris, visqueux, sur lequel il jetta une livre enticre d'eau de sontaine; le Mercure qui étoit bien délayé & broyé, donna une couleur gris à cette eau, y resta en partie suspendue & descendit en partie lentement au sond de la liqueur. Lorsque le vasse sur les parties quelques miautes, il se forma dans son sou du se diment gris, dans lequel le Mercure se trouvoir parfaitement éctient par l'humeur visqueusse & gommeuse, ensorte que malgré qu'îl se trouva délié dans une grande quantité d'eau, il ne se dégageoir pas & ne pouvoir pas se rassembler en globules. Si oa remue légérement le vale, le mueus végéral se mêle de nouveau, & même avec facilité tout entier avec l'eau & sur la surface du liquide, on remarque une espece d'écume blanche & sont élevée, qui contient selon toute apparence, & qui sufferend du Mercure arténué très-subrilement; ce qui paroît d'autant plus véritable, qu'en y metrant un anneau d'or, il y devient de couleur argentée & y blanchit. Cet Auteur pour mieux s'assure de la réalité de cette expérience, la répéta en petit; il memploya qu'un scruyule de gomme arabique réduite en mucilage & dix grains de Mercure; dans l'épace de six minutes le Mercure s'éteignit presqu'entierement, tandis qu'il en falloit sept pour l'éteindre avec le mucus anima!: le Mercure s'allie par conséquent plus vite avec la gomme arabique.

On a pareillement tenté d'éteindre le Mercutre avec la gomme tragacanthe, le mucilage de semences de coings, la farine de racines d'althæa, l'amidon, la manne de Calabre, le miel crud, le miel écumé, le fyrop simple, l'huile de lin, la graifle; aucune de ces substances n'a été capable de l'éteindre, on a seulement remarqué que quand on ajouroit à la gomme arabique, le strop, l'union de la gomme arabique avec le

Mercure en devenoit plus forte.

La gomme arabique est donc la seule de toutes les substances végétales gommenses qui convienne le mieux pour éteindre le Mercure, elle l'emporte même sur le mueux animal; il y a par conséquent une affinité entre le vis argent est la gomme arabique, se même qu'entre le premier & le mueux animal. M. Planck n'en resta pas là. Voyant que la gomme arabique produit entietement le même estet que le mueux animal, pour éteindre le Mercure; qu'elle paroit même en être le véhicule le plus propre & le plus naturel, & que par le moyen d'un tel véhicule, le Mercure peur se mêler avec tous les liquides de notre copps, il en sit l'esta sit u des personnes attaquées de mue copps, il en sit l'esta sit u des personnes attaquées de mue copps, il en sit l'esta sit u des personnes attaquées de mue copps, il en sit l'esta sit u des personnes attaquées de maladies vénériennes, il leur en donna inté-

vieurement, ce remede produifit fur ces malades des effets merveilleux & les a guéris en très-peu de tems; il leur faifoir prendre de ce Mercure amalgamé avec la gomme arabique dans de l'eau de fumeterre, à laquelle il affocioit quelque (yrop.

Dans le traité de M. Planck, on y voit douze observations faites sur différentes personnes de tout âge, de cout sexe, dans les différens degrés de maladies, qui ont toutes été guéries par le moyen de ce Mercure gom-

meux.

Telles sont la plupart des principales préparations chymiques & mercurielles; nous avons exposé à chaque procédé que nous avons donné, l'utilité qui en pouvoit résulter à la médecine, on peut dire en général, que de tous les remedes connus, le plus sûr pour le traitement des maladies vénériennes, est le Mercure. Nos anciens Médecins prétendoient qu'il n'étoit essence planqu'il extiorit la salivation. Les modernes ne sont pas tour à fait de ce sentiment, ils le prescrivent actuellement de façon à ne pouvoir produire cet esser, qui souvent est très-dangereux, & il n'est pas moins essec. Le Mercure donné suivant la nouvelle méthode, agit universellement par l'extinction du virus, sans procurer aucune salivation, ce qui est beaucoup plus commode.

Quand on vouloit anciennement exciter la falivation par le moyen du Mercure, on s'en servoir ou en
fumigations ou en frictions; nous allons donner ici
quelques détails sur ces deux méthodes, nous allons
commencer par la fumigation. Après que le malade est
bien préparé, on le place tout nud dans une étuve ou
une cellule préparée à cet este; on jette alors peu à
peu sur des charbons allumés, des morceaux de cinabre
jusqu'à deux ou trois gros, dont l'exhalaison pénerre les
pores de la peau. Par cette fumigation, le malade s'échausse d'une façon surprenante, & il sue plus ou moins;
suivant les forces qu'il a; cette opération se continue
gous les jours ou du moins tous les deux jours, jusqu'à

ce que les gencives commencent à s'enster, la bouche à s'ulcérer & la salive à couler en grande quantité.

Ouant aux frictions mercurielles, on s'y prend de la façon suivante : après avoir pris précédemment tous les remedes généraux, on place d'abord devant un bon feu le malade; on fait des frictions seches sur les partics où on veut appliquer de l'onguent mercuriel, afin de les bien chauffer; on les frotte alors avec l'onguent. Le premier jour on l'applique sur les pieds, les genoux & les aînes; le second sur les fesses, les poignets, les coudes & les épaules. On réitere ces onctions tous les jours, ou seulement tous les deux jours, selon les forces & la constitution du malade, jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que la falive devienne abondante & à la quantité au moins par jour de trois ou quatre livres. Pour faire les onctions mercurielles, on aura l'attention d'éloigner les malades du feu, de peur que par la force l'onguent ne coule trop tôt; on employe pour l'ordinaire deux onces d'onguent chaque fois. Il y a des malades qui a la premiere ffiction falivent; d'autres ne le font qu'à la troisieme, & quelques-uns même après quatre ou cinq. Le Chirurgien examinera attentivement tous les jours la bouche & le gosser du malade, avant que d'en venir à une nouvelle friction, car dès que la salivation survient, la bouche s'échauffe & se seche, les gencives & les glandes salivaires s'enflent, il paroit des ulceres qui s'agrandissent, & enfin il succede une salivation louable; mais il est à craindre qu'elle ne devienne trop confidérable. Dans ce cas, il faut avoir recours aussi-tôt à la purgation, même la réitérer, s'il est nécessaire, & faire quitter au malade ses habits enduits d'onguent mercuriel.

Une tifanne qui a été vantée de nos jours pour la guérison des malades vénériennes, & dans laquelle il entre du sublimé corrossé, est celle de Feltz, elle se prépare ains: prenez salépareille courgée trois onces, squine une once, antimoine quatre onces, colle de positions. ¿corce de buis & écorce de lierre de murailles, de chaque une once & demie; on fair bouillir routes ces fubidances dans fix pinces d'eau y on fuípend l'antimoine enfermé dans un nouer: lorsque la liqueur est réduite à trois pintes, on la passe & on y fair dissoude du sublimé corrossif trois grains. On fair boire au malade une pinte de cette tisanne par jour ou trois ou quare verres. Il entroit encore du Mercure dans les pilules mercu-

rielles de Beloste; on prend pour les faire du Mercure crud une once, du sucre deux gros, diagrede, jalap, de chacun une once, avec une suffisane quantité de vin blanc, on forme une masse que l'on divise par pilules de quarte grains; ces pilules conviennent dans touces les maladies de la peau, elles divisent la lymphe «elles sont bonnes contre les dartres vives, & dans les rhumatismes; elles sont purgatives, sondannes, elles leveur les obstructions; on les prend à petites doses comme altérantes; elles tuent les vers; la dose pour purget est

depuis fix jusqu'à huit de ces pilules.

Ces pilules ont été ensuire réformées de la facon suivante; on a pris pour les faire du Mercure révivisé du cinabre une once, de la crême de tartre quatre gros. de la diagrede & du jalap de chacun une once; on met dans un morrier de marbre le Mercure & la crême de tartre avec un peu de syrop de capillaire; on tritute ce mêlange jusqu'à ce que le Mercure soit parfairement éteint, ce que l'on reconnoît, lorsqu'en le frottant sur le dos de la main avec le bout du doigt, il ne paroît aucun globule de Mercute, trême à l'aide d'une bonne loupe; on ajoute pour lors les poudres & on les incorpore avec une suffisante quantité de syrop de capillaire; on forme une masse que l'on divise par pilules de quatregrains; ces fortes de pilules forment un très-bon purgatif, elles ont l'avantage de se dissoudre facilement & de produire promptement leur effet purgatif.

Les suivantes dont nous allons donner la formule, sont encore plus purgatives, elles ne sont pas moins 576

fondantes & conviennent dans les maladies vénérien-

Prenez scammonée cinq onces, aloès une once, coloquine quatre onces, mercure une demi-once, crême
de tartre une once & demie, gomme gutte une demionce, jalap deux onces, myrthe deux gros, mercure
crud six onces, baume de copahu une once, styrop de
nerprun une livre; on met dans un mortier de fer le
mercure avec la crême de tartre & un peu de styrop;
on triture ce mélange jusqu'à ce que lo mercure soit
parfaitement érein; on ajoure pour lors les poudres &
te reste du fyrop, & on pile le mélange jusqu'à ce qu'il
foir exact; la dose de ces piluses est depuis un demigross-usqu'ad deux scrupules: cette formule est tirée des
elémens de phatmacie de Baumé.

On fair auffi avec le Mercure un onguent excellent pour la gale, auquel on donne le nom d'onguent mercuriel citrin; on prend pour le préparer du Mercure crud trois onces, de l'esprit de nitre quatre onces; on mer ces deux substances dans un matras, on place le vaisseau fur un bain de sable chaud, & on le laisse judqu'à ce que le Mercure soit envierement dissour; on fair pour lors liquister dans une terrine vennisse de graisse de porc; on mêle parmi avec un pilon de bois la dissolution de Mercure, on agite le melange jusqu'à ce qu'il commence à se figer; on le coule promptement dans un grand quatré de papier, & lorsque cet onguent est refroid i, on le coupe par tablettes d'une once ou à peu près; on le coupe par tablettes

boîte.

Cet onguent est un très - bon remede pour la gale, on s'en frotte sous les jarrés de se poignets pendant neuf jours de suite; on employe à chaque friction deux gros de cet onguent; il est bon pour les dartres & les autres maladies de la peau. Il sut en faire usage avec précaution, comme il est chargé de beaucoup de âlersure, il pousse quelquesois à la falivation.

Qn

On est dans l'usage de faire bouillir du Mercure crud dans les tisannes vermifuges; les Praticiens disent en avoir vu de bons effets. La dissolution du sublimé corrosif mêlé avec de l'eau de chaux , forme l'au phagédénique des Chirurgiens.

Le Mercure est encore fort en usage dans les arts & métiers, on l'employe pour séparer l'or & l'argent de leurs mines, il est aussi en usage dans l'étamage des

glaces & dans la dorure en or moulu.

Avant de finir, il est à propos de rapporter quelquesunes de ses principales qualités; la plupart paroissent opposées, telles que son extrême pesanteur & sa grande volatilité. Si on en croit les observations de M. Neuman, & certainement on doit bien s'en rapporter à lui, La pesanteur du Mercure est telle, qu'une phiole pleine de cette substance, qui pesoit pendant l'été onze onces fept grains, s'est trouvée peser pendant l'hiver onze onces trente-deux grains.

Si on expose au feu le Mercure dans un vaisseau fermé, il se réduit en vapeurs, comme tous les corps volatils. & passe dans la distillation à un degré de chaleur qui n'excede guere celui de l'eau bouillante. Boerhaave a distillé cinq ceus fois de suite une même quantité de Mercure, & il a observé qu'il n'avoit éprouvé aucune altération par cette manœuvre. M. Hellot affure que les vapeurs du Mercure font explosion, lorsqu'elles he trouvent point d'iffue. Un Particulier, dit-il, avant enfermé une certaine quantité de Mercure dans un morceau de fer fort épais , foudé à la forge , jetta fon appareil dans un fourneau; le Mercure ne fur pas plutôt chauffé, qu'il déchita l'enveloppe de fer & s'élança à perte de vue en vapeurs. Les Chymistes ne pouvant rendre raison de la grande volatilité du Mercure jointe à sa pesanteur, de son inaltérabilité & de quélques autres de ses propriétés, les ont attribuées à la présence d'un principe que Becher a nommé Terre mercucielle.

La fluidité n'est pas essentiellement propte au Mercure, quoiqui on le voye sous une sorme sluide; un degré de froid sussians peut sui faire acquérir la solidité des autres matieres métalliques. Pendant l'hiver de 1759, les Académiciens de Petersbourg ayan plongé un thermometre de Mercure dans un mélange de neige & d'esprit de nitre, il s'arrêta au deux cens treizieme degré du thermometre de M. Delile, & cessa de marquer les degrés de refroidissement; ils examinerent pour lors leur thermometre, ils trouverent le Metcure solide, & pulneurs coups de matreau, qu'ils frappetent desse s, leur firent découvrir qu'il étoit malléable.

Il y a très-peu de mines où il y ait du Mercure, il artire, il est vrai, & dissour les méraux, d'abord l'or; enssuie l'argent, après cela le plomb, puis s'étain, le zinc, le bissourie a s'estache plus difficilement au cuivre. Pour l'unit au s'est & au tégule d'antimoine, il faut une préparation antérieure, il ne s'unit point du tout avec le cobalth, cela prouve que le Mercure a très-peu d'affinités avec le fer ou le cobalth, tandis qu'il en a avec les autres méraux. Malgré toutes les analyses qu'on a employées jusqu'à présent pour découvrir la composition du Mercure, on n'a encore pu parvenir à y réussir.

Souvent le Mercure est împur, l'air le noireit, l'eaut le rend humide, on le révivisie avec le cinabre factice, le Mercure ainsi révivisé est le plus pur; pour faire avec le Mercure des barometres lumineux, il sustitué aire bouillir dans le tube même du barometre un Mercure déjà pursié, on parvient par-là à en chasser, l'aire

& l'humidité.

Dans les digettions & les difillations du Mercure, s'il y a sufficamment de feu, le Mercure s'évapore entièrement & la vapeur qui s'en exhale est très-pernicieuse aux animaux, elle ronge les métaux & les péreure, palse au travers du verre & au travers des murs les plus épais; qu'on ait, par exemple, deux creusex

dans deux appartemens consigus & féparés par une parroi, fi l'on possife le feu affez pour fondre l'or & faire évaporer le Mercure, une partie de celui-ci fe trouvera dans l'or fondu; fi on reçoit ou retient cette vapeur de Mercure volatilisé dans un vase, il s'en forme des gouttes d'un Mercure fort pur.

Kunkel, Boerhaave & d'autres Chymittes ont sait une iassnité d'expériences pour changer la forme du Mercure; malgré qu'on l'ait déguisé, on parvient aisément à le ranimer; on ne peut le fixer; quoiqu'il soit en poudre, liqueur, chaux, on le ressuscite toujours: ensin c'est une espece de prothée, qui change de figure sans perdre sa nature, qui semble être inalté-

rable & immuable.

Nous avons dit que le Mercure s'unissoit avec tous les métaux duétiles, à l'exception du fer; cependant il ne laisse pas que de ronger ce dernier quand il est réduit en feuilles minces. Quant aux feuilles de l'or, de l'étain & du plomb, il les dissout entierement, il rejette tous les demi-métaux non ductiles, il s'unit avec les sels & les soufres aussi aisément qu'avec les méraux; on a donné le nom d'amalgames aux combinaisons des métaux avec le Mercute par la trituration. Quand on ajoute à la trituration un degré de chaleur convenable, l'union s'en fait plus aisément en amalgamant le Mercure avec les métaux, il en résulte une consistance molle & même fluide, selon la proportion du Mercure qui y entre, la chaleur & le mouvement fervent aussi à ramoliir les amalgames, & le froid à les durcir; on enleve les empreintes des cachets avec un amalgame de Mercure & de feuilles d'argent.

Tous les acides minéraux dissolvent le Mercure, quoique disséremment, les acides des végéraux ont moins de prise sur luis mais les alkalis & les sels neutres n'agistent nullement sur le Mercure. Avec une dissolution mercutielle on parvient aisément à blanchit s'or, le cuivre, le laiton; mais quand on employe le

Oo ij

Mercure à cet usage, il s'évapore bien vîte, & l'obainsi blanchi devient cassan. La solution de Mercure mélée avec celle d'argent, forme ce qu'on appelle l'arbre de Diane, qui est une crystallisation rameuse. On a observé que la salive d'un homme à jeun, s'emparoit du Mercure; par la digestion & la trituration longue, il en provient une poudre rouge très-fixe, que Dippel nomme diaphorétique fixe, & auquel il attribue la vettu de résister à un seu ouvert.

Si on chausse le Mercure plusieurs sois, & si on le jette autant de sois dans l'huile de lin, il se durch à la sin, au point qu'on en fait des anneaux en guise d'amulettes, c'est ce qu'on nomme le Mercure sigé & mulettes, c'est ce qu'on nomme le Mercure sigé &

durci.

L'espris fumant de Libavius est une liqueur qui sume continuellement; on mêle pour la faire du sublimé corrossif avec l'amalgame d'érain, & on les distille avec précaution; le sublimé blanc mêlé avec le sel ammoniac, forme la célèbre menstrue connue sous le nom de fel d'alembroth, c'est le plus puissant gu'on puisse employer pour l'or & les autres métaux.

Le Mércure est de tous les stuides le plus froid à l'air, à un feuil devient le plus chaud; il est déjà très-volatil au degré de l'eau bouillante, c'est en vertu de sa prompte dilatabilité qu'on parvient à en faire d'excellens thermometres. La pesaneur est à celle de l'eau dans la proportion de 14, 500 ou 13, 593 à 1000.

# METALLURGIE.

C'EST un art qui nous apprend à tirer les minérauxde la terre, à les éprouver & à en séparer les parties hétérogenes; lorsqu'on a tiré les minerais du sond des mines, on les rassemble en tas & on les laisse exposés à l'air plus ou moins long-tems, il s'en trouve que l'action de l'air & celle des pluies sufficent pour les décomposer & les laver; mais le plus ordinairement, & même presque par-tout on est obligé de briser, de piler ou de moudre la mine pour faciliter la fusion ; lorsque le minerai est trop dur, & que la contusion n'en est pas facile, on est obligé de le griller ou de le rotir, & cela plus ou moins long-tems. Les mines étant grillées, on les pile par le moyen de pilons que l'eau fait mouvoir; quand il s'y trouve du soufre & de l'arsenic, il est absolument nécessaire de les griller pour volatiliser ces substances; après avoir ainsi pilé les mines, on les lave pour en séparer les Impurerés : la diversité de cette lotion dépend de la nature de la mine, c'est ainsi qu'on sépare les pierres , la terre , le spath , le quartz du minéral même. Il ne se trouve que trèspeu de minerais qu'on puisse se dispenser de griller avant la contusion, cela nous meneroit trop loin d'entrer dans quelques détails à leur sujet, il est plus intéressant d'exposer la méthode avec laquelle on en fait la torréfaction. On fait usage de deux, sans adjonction d'aucune matiere, ou avec quelqu'addition.

On éleve sur un terrein un peu penchant, un bucher de deux ou trois lits de bois mêle de branchages; on range à chaque lit une couche de mine, on met le feur au bucher, il s'en éleve bientot une vapeur de soufre, qui pénetre la mine & qui s'évapore; le feu dure fouvent pendant quelques mois dans un bucher de quatrevingt ou cent pieds en guarré; mais austi on est souvent obligé de répéter plusieurs fois cette torréfaction. Il y a certaines mines de cuivre qu'il faut nécessairement griller huit ou dix fois; la mine rotie se jette dans l'eau froide & lui donne une couleur bleue, & quand cette eau s'épaissit par l'évaporation, il s'y forme du vitriol de Vénus; quand le vitriol est en petite quantité, on jette uniquement la mine grillée dans quelqu'eau courante, où elle se lave plus promptement, c'est par cette lotion qu'on enleve tous les sels qui pourroient retar-

O o iij

182

der la fusion, sur-tout s'ils sont de la classe de l'alum; cependant la mine peut devenir stérile par cette torréfaction, ce qui artive néanmoins sont rarement, lorsque le seu est trop violent & trop prompt, & quand la mine s'est trouvée brûsse & le métal volatilisé.

Il le trouve des mines arfenicales, qui avant ou après la torréfaction, doivent être mêlées avec des sels ou des lessives aukalines avec de la chaux vive, ou d'autres matieres propres à absorber, quelquefois avec du fer, du cuivre, de la boue ou du limon; c'est par la pratique qu'on apprend l'addition qu'on doit saite à une mine que l'on veut griller pour la préparer à la fusion.

Cette troiseme opération se pratique dans des sourneaux; pour sondre le fer, on leur donne une élévation de dix-huit ou vingt pieds; mais quand il s'agir du cuivre, on se contente de ne leur en donner que la moité, & pour l'étain, il leur faut encore moins de

hauteur.

Quand on veut faire une fusion simple des métaux grossiers, on jette par le haut du fourneau un lit de charbon & un lit de mine, & toujours successivement jusqu'à ce que le fourneau soit plein; le fourneau étant allumé, on entretient sans cesse le charbon & la mine; on fait ensuite couler la matiere fondue par le bas, un soufflet anime & soutient continuellement le feu du foyer, on se sett de cette méthode pour fondre le fer, l'étain, & la plupart des mines de plomb; mais il n'est pas si facile de séparer le cuivre, parce qu'il est rempli de beaucoup de soufre. Il coule d'abord du fourneau un soufre métallique, qui est connu par les Mineurs Allemands fous le nom de Roher-Stein, après quoi il faut le griller de nouveau & le fondre, il en devient plus éclatant & strié; c'est quand il est dans cet état que les Allemands le nomment Spor-Stein & Kupfer-Stein. Après la derniere torréfaction & la derniere fusion, il devient noirâtre; il change pour lors de nom,

I I I Y Con

il prend celui de Schwartz-Kupfer; il faut encore alors en feparer les scories, les mettre dans un fourneau fait exprès & y jetter du chatbon. On fond le métal, & pour connoître si le cuivre a la ductilité requise, on se sert d'une batre de ser, qu'on plonge dans la matiere sondue, quand cela est, on retire les chatbons & on laisse retroidir la masse d'elle-même.

Quand il s'agit de l'or & de l'argent, on les fond dans des fourneaux particuliers, avec un feu plus modéré & avec l'addition du plomb. Pour faciliter aux minerais leur fusion, on y ajoure le plus souvent différentes matieres, telles que des scories, des cailloux faciles à fondre, de la boue un peu sablonneuse, des marcassites sulfureuses. C'est par la pratique que les Fondeurs peuvent apprendre qu'elles sont les matieres qui conviennent le mieux à la mine qu'ils traitent ; en général plus une mine est dure & enveloppée de limon durci, fiffible & difficile à féparer, plus on est obligé d'avoir recours à ces matieres; il est de fait que pour absorber dans la fonte les parties arsenicales, rien n'est plus utile que la chaux vive, la mine de fer & le vieux fer rouillé; pour toutes ces différentes opérations, faut nécessairement de l'expérience, elle vaut mieux que tout ce qu'on en pourroit écrire.

Les mines étant fondues, il s'agit enfuite de séparer les métaux qui se trouvent encore souvent consondus dans ce qui a coulé du fourneau, c'est-là la quartieme opération & en même-tems la plus difficile; cette séparation se peu néanmoins faire simplement par le seu, le ser va par ce moyen dans les scories & le sépare du cuivre, le cuivre s'éloigne de même du plomb & de l'étain, le zinc abandonne aussi le plomb dans la simple suson, le ser surange sur le plomb sondu, & quand il n'y a que très-peu de cuivre dans l'or & l'argent, il est bientot brûlé dans la souvelle; le Mereure s'évapore toujours durant la sonte ne sussi le plus souvent la sonte ne sussi pas, one et obligé d'ajoures

I N Cons

MET

d'autres matieres pour séparer l'or de tous les métaux; il ne faut y ajouter que trois ou quatre parties d'antimoine; l'or se précipite au fond en régule, & l'antimoine fondu & mêlé avec les autres métaux surnage ; on fond de nouveau ce régule, l'antimoine s'en évapore & l'or reste pur. Si on veut séparer les métaux imparfaits de l'or & de l'argent, il faut avoir recours an régule d'antimoine & au nitre; cependant la méthode la plus reçue pour séparer l'or & l'argent des autres métaux, est la coupelle, c'est la cinquieme opération

dont nous avons à parler.

On fair un fourneau d'une construction particuliere, qu'on nomme fourneau à affiner. La masse métallique s'y fond, le plomb & le cuivre qui se trouvent mélés avec l'argent, se vitrifient & surnagent, & il se forme une peau dessus, qui est de la litharge; l'Ouvrier chargé de cette besogne, doit prêter toute son attention & tout son savoir à faire couler à propos cette surface par un canal ménagé exprès; on doit réitérer cette opérazion jusqu'à ce que le plomb se trouve entiérement changé en litharge. L'argent fort de ce premier fourneau confondu encore avec un peu de plomb & de cuivre, fur un marc de cette matiere fondue, il se trouve pour le moins deux gros de cuivre; on fait une nouvelle fonte pour putifier cet argent dans un autre fourneau plus petit, on ajoute à cette fin à toute la masse un peu de plomb, on la fond & on la conserve en fusion par un seu soutenu, jusqu'à ce que le plomb soit vitrifié & absorbé par le fourneau même, qui est préparé à cet effet tant pour la matiere que pour la forme; la surface de ce métal, quand il est en fusion, est brillante; quand on s'en apperçoit, on fait couler avec précaution de l'eau froide sur le feu, & on laisse refroidir le métal dans le creuset dans la partie inférieure du fourneau.

Quand on veut séparer le cuivre de l'argent, on fond la masse avec du plomb ou avec de la litharge & des imorceaux des fourneaux de coupelle vitrifiés; on fair avec ce mêlange fondu, de grands gâteaux, on les place obliquement dans des fourneaux garnis autour de lames de fer recouvertes de terre. On allume du fêu avec du bois, bientôt le plomb (s' fond & entraîne l'argent, le cuivre demeure poreux & caverneux, on transporte le cuivre dans d'autres fourneaux, & en poussant le feu, on en fait fortir le plomb qui est reste.

La réduction est une sixieme opération par laquelle on tire le métal des calcinations ou des vitriscations, qui se sont récessairement dans les sourneaux par l'ardeur d'un grand seu; cette réduction est une espece de régénération que l'économie des métaux rend indispen-

fable.

Si on fond l'étain, il se fait des pellicules, il sant les eulever successivement, & quand cette matiere se refroidit, il se forme une espece de cendres ou de recrement; & si on veut titer de cette espece de cendres ce qu'il y reste d'étain, il sant sondre de nouveau cette matiere, & pour faire séparer le métal, il sant y jetter, Jorsqu'elle est en suson, des graisses, telles que de l'huile & du métal.

Pour réduire la chaux de plomb & celles d'antimoine, il faut les fondre avec partie égale de charbon pilé, & on régénere la chaux de cuivre, si on fond avec elle le régule d'antimoine ou la mine même de cuivre brîlée par un feu lent jusqu'à ce qu'elle ne fume plus.

Quand il s'agit de faire la réduction de l'or, qui so trouve mêlé de ser, de cuivre & d'étain, on prend une partie de cette matiere & trois parties de verre de Saturne, on pile tout cela dans un mortier de bois couvert, on fait fondre ce mêlange & on le tient en suson pendant deux heutes. Quand le fer cst pur, le régule, de plomb tombera au fond d'un creuset avec l'or; mais quand le ser n'est pas pur, on y jette de la limaille de ser, & après avoir poussé le seu de agité ou remué cette maitiere en suson, ou su present le suson maitiere en suson, ou su verse ensuite, on en sépare le régule de plomb, on la met à la coupelle, & on a potet lors un or pur. On peur par la réduction, riter d'un quintal de litharge jusqu'à quarante -cinq livres de plomb. On construit des fourneaux exprès pour cette fin.

On donne le nom de minerais à des masses confuscs, composées de toutes sortes de matieres hétérogenes; il est de la derniere importance de favoir le métal qu'elles peuvent contenir, & s'il peut suffire aux frais avant de travailler dans la terre, & d'établir des machines & fourneaux ; la Docimatie est la science qui nous apprend à faire de pareils essais. On se sert à cet effet de creusets faits de spath pilé ou d'os brûlés & de cendres de végétaux qu'on mêle avec de la terre ; sur trois parties de cendres de faules on de tilleuls, on mer une partie d'os & une demi-partie d'argille, & afin de faciliter mieux la fonte de la mine & la séparation du métal, on y ajoute le verre de Saturne; ce verre de Saturne se prépare avec deux parties de litharge & une partie de cailloux calcinés; on jette encore dans le creuset sur la matiere en fusion du sel commun bienséché ou décrépité; on répétera plusieurs fois ces épreuves afin de ne pas être trompé, cela est de la derniere consequence. On préparera donc la mine de la façon fuivante, on la grillera d'abord, on la pilera, on la lavera; on pesera exactement ce qu'on met dans le creuset, & on saura par ce moven, ce que la mine peut rendre. Quand c'est une mine d'argent qu'on veut éprouver, on fond le minéral avec les additions nécessaires; si elle est douce, facile à fondre, on y ajoute le plomb seul; si elle est réfractaire, on ajoute le verre de Saturne; si elle est arsenicale, on la torrise par un feu modéré dans un vase de terre; on fait enfin passer par la coupelle le mélange métallique ; on examine ensuite avec soin ce qu'on en a retiré, on le pese, on fait une comparaison de son poids avec celui qu'on y a mis , & avec les frais qu'il y avoit à faire.

. A l'égard d'une marcassite d'or , si on en veut faire l'épreuve, il faudra pareillement la peser, la réduire en petits morceaux, & chauffer doucement ces petits morceaux dans un vase de terre, après quoi on les jette dans de l'urine; on répete jusqu'à huit fois cette opération, jusqu'à ce qu'en grillant ainsi sur le seu ce minerais, il ne fume plus; on met cette mine ainsi préparée dans un creuset couvert, dans un fourneau à vent, on y ajoute néanmoins auparavant deux parties de ce sel de tartre, que les Allemands nomment Flux noir; ce sel est composé de deux parties de nitre sur trois de tartre, le tout calciné dans un creuset : à ce sel noir on joint un peu de fer. Pendant la fusion on ajoute quinze ou seize parties de plomb; on verse les scories, la masse mérallique en étant bien purifiée, on la fait passer par la coupelle; on la sépare par l'eau forte, & on finit par faire l'examen du poids du métal pur & par calculer les

Nous avons extrait toutes ces observations du savant Traité de Métallurgie, rédigé par Alfonse Barba ; ceux qui destreront de plus amples instructions sur cet objet, pourront y avoir recours, ils ne pourront consuster.

dans de meilleures sources.

# MÉTAUX.

On donne le nom de métaux aux corps fossiles les plus pessans, qui sont sussiles par le seu, qui acquierent de l'éclar, qui après la fusion prennent en se durcissan une surface convexe, ensin qui ont la propriété d'être ductiles & malledables, c'est même ce qui les distérencie des minéraux ou demi-métaux.

On compre six Métaux; le fer, le cuivre, le plomb, l'étain, l'argent & l'or; les Alchymistes y ont ajouté un septieme qui est Mercure, quoiqu'il n'en ait aucune

apparence, & on en a découvert depuis peu un huitieme qui est l'or blanc ou la platine, mais dont nous ne parlerons pas, puisqu'il ne s'en trouve point en France; on divile ces Métaux en parfaits & en imparfaits, ceuxci sont au nombre de quarre; le fer, le cuivre, le plomb & l'étain; ils ne se travaillent pas si aisement au marteau, ils sont les moins sires au seu, & privés de leurs phlogistiques ils s'y calcinent au point de perdre leur éclat & leurs propriétés métalliques. L'antimoine les disipe aisement en sumée, & ils ne tiennent pas à la coupelle. Les Métaux parfaits sont l'or & l'argent, ils ont beaucoup plus de ductilité, ils sont très-fixes au seu, ils ne se calcinent point & résistent à la coupelle.

On divise encore les métaux en Métaux duts & disficiles à sondre, tels sont le ser & le cuivre; en Métaux mous & faciles à sondre avant même de devenir rouges, tels que le plomb & l'étain, & en métaux sixes dans le seu, presque indestructibles & inaltérables, & qui entrent en suson à l'instant qu'ils rougissent, tels que l'or &

l'argnt.

Les Métaux different entr'eur par le poids; un pouce tube d'or pesc douze onces deux gros, cinquante-deux grains; un pouce de mercure, huit onces six gros huir grains; un pouce cube de plomb, sept onces trois gros trente grains; un pouce cube d'argent, six onces cinq gros vingt-huit grains; un pouce cube de cutvre, cinq onces six gros trente-six grains; un pouce cube de set, cinq onces un gros vingt-quatre grains; un pouce cube d'etain, quatre onces six gros dix-fept grains; & un pouce cube de soure, trois onces deux gros un grain-

Tous les Métaux différencient entr'eux par certaines propriétés sensibles; l'or & l'argent, qui sont les Métaux les plus nobles & les plus parfaits, s'ont pareillement les plus fixes; le feu ne peu les faite changer; ils ne peuvent être altérés par l'air & l'eau, & ils ne sont pas exposés à la rouille, on peut dire qu'en quel-

0.000

que forte ils sont immuables. Il n'en est pas de même des autres Métaux; l'eau, l'air, la rouille les rongent plus ou moins, mais tôt ou tard; cependant ces Métaux mis daus le seu ne changent point, mais il saut alors

que l'air extérieur n'agiffe pas dessus.

Quand on cherche les métaux en terre, on les trouve ou dans des mines & glebes terreftres, ou dans des mines volatiles, ou dans des mines pierreufes; ces mines fe rencontrent ou dans des veines fuivies, ou enfin dans des fragmens plus ou moins confidérables, ou enfin dans des fentes de rochets, de fable ou de terre, hors des veines métalliques. Nous ne nous étendrons pas davantage lei fur les Métaux en général, nous en parlons fuffifamment dans chaque article particulier qui les concerne.

### MEULIERE (Pierre de ).

N appelle en Minéralogie pierre Meuliere, une pierre propre à faire une meule de moulin, relle qu'on en voit auprès de la Ferté en Brie; cette pierre et vommunément un affemblage de petits cailloux ou de graviers dans une terre marneule, liés par un fue pétrifique; il s'en trouve encore qui sont composées de parties de quarte anguleuses, ce font ces sortes de pierres qui conviennent le mieux pour gruer l'épautre.

#### MICA.

LE Mica est une espece de pierres, dont les particules constitutives sont par petites écailles ou par écuillets; quand on la casse, elle se sépare en morceaux inégaux qui paroissen seulletés & écailleux. 590

Le Mica est ordinairement tendre, friable, & un pen gras au toucher; il se durcit dans un seu ordinaire, se pelotonne ou se met en grumeaux, & devient rude au toucher. Il y a différentes especes de Mica, selon Vallérius.

La premiere espece est le verre de Moscovie, vitrum Moscoviticium; nous n'en dirons rien ici parce qu'il ne doit pas entrer dans notre plan, se trouvant étranger à la France. La seconde espece est le Mica brillant, Mica membranacea, glimmer Germanorum, femipellucida, rigida; ce Mica est composé de petites lames ou de petits feuillets demi-transparens, qui sont roides & n'ont point de flexibilité, ils deviennent entiétement opaques dans le feu; on en distingue de cinq variétés: le Mica blanc, le Mica jaune, le Mica rouge, le Mica verd & le Mica noir. La troisieme espece est le Mica écailleux, Mica fquammulis inordinate mixeis; celui-ci est composé de petites écailles luisantes, mêlées confusément sans ordre ni régularité; il s'en trouve du blanc, du jaunâtre & du noir. La quatrieme espece est le Mica strié, Mica particulis fluttuantibus; ce Mica est composé de particules pointues, brillantes, minces & disposées parallélement; ce qui le fait paroître comme strié ou comme compose de filets, quelquefois il est écailleux.

La cinquieme espece est le Mica ondulé, Mica particulis fluttuantibus; ce Mica est composé d'écailles, ou de stries placées les unes à côté des autres, qui forment comme des ondes: il y en a deux variérés, le Mica ondulé foireux.

La sixieme espece est le Mica demi-sphérique, Mica hamispharica; il est composé d'écailles arrangées circulairement, dont la plupart des particules viennent se étant en un centre. La septieme & derniere espece est le Mica des Peinters ou crayon de plomb, Mica pietaria nigra, manus inquinans; ce Mica est composé d'écailles minces, disposées sans ordre, d'un gris noit,

- I day c

d'un brillant obscur ; il donne aux mains , au papier & au linge, une couleur grise comme celle du plomb; il conserve sa couleur & sa liaison dans le feu. Il y a trois variétés de ce crayon, le fin, le groffier & le cubique. Lawfor a remarqué que cette substance poussée à un feu violent, donne quelques fleurs inflammables d'un bleu foncé.

Il est à observer en général au sujet du Mica, qu'il ne se trouve dans cette substance ni matiere étrangere. ni pétrification; il est de la vraie nature des pierres qui servent de base à la composition de la roche, aussi métite-t-il d'obtenir un rang parmi les pierres de toute antiquité, il fait effervescence dans l'eau forte, quand il se trouve mêlé avec la terre calcaire, ce qui lui est ordinaire; mais ce phénomene n'a pas lieu quand le Mica est pur.

Si on ajoute foi au sentiment de Glauber, le Mica ne doit point contenir d'or, il est même inutile d'y en chercher, puisque le Mica perd toute sa couleur jaune par l'eau forte, tandis que le propre d'une pierre qui contient de l'or, dit M. Glauber, est de devenir jaune au feu, ou d'y conserver sa couleur jaune & son éclat.

La seconde espece de Mica dont nous avons parlé. se trouve ou enclavée dans les pierres de roche, ou détachée & roulant avec le fable de certaines rivieres de la France, telles que la Loire, le Rhin, &c. Le Mica brillant blanc se nomme argent de chat, & le jaune, er de chat ; on se sert de l'un & de l'autre pour mettre fur l'écriture. Les Religieuses appellent les petits morceaux de Mica ou verre de Moscovie, pierre à Jésus; elles en font de petites glaces, qu'elles mettent devant les images, c'est delà qu'est venu le nom de glacies Maria. M. Justi a découvert une nouvelle substance métallique dans le Mica brillant jaune, ou dans l'or de char.

#### MILLEPORITE ou MILLEPORE.

ON donne communément ce nom à une pierre de figure d'arbre ou de buillon, dont la superficie ou les extrémités sont marquées de petits pores ou de petits trous; on peut regarder cette pierre comme la pértification du corail qu'on nomme millepore; voyez Co-ralloides,

# MINÉRAUX.

L'AR Minéraux on entend en général les différens corps qui croiffent sans avoir, à ce qu'il parost, de vie ni de suc senses, les Minéraux croiffent, mais par juxta-position, les végétaux croiffent & vivent; les animaux croiffent, vivent & sentent nu milieu entre ceux-là, & semblent participer aux propriétés des différentes classes ou des distrems regnes qu'ils réunissent, il n'y a donc point de sauts dans la nature.

Or described and the same of t

On doane spécialement le nom de Minéraux aux demi-inétaux, c'eft-à-dire, à des corps sossilles, terreferes, pefans, fusibles au feu, où ils acquierent de l'éclat; ces corps se durcissent ensuire à l'air, & prendient à leur partie supérieure une surface convexe, ou ils ne sont que peu ou point du tout malléables, & sont toujours plus ou moins volatils au seu. On met au nombre des Minéraux ou demi-métaux, l'arsenic, le vobalth, l'antimoine, le bismuth, le zine, & quand on ne place pas le mercure au nombre des métaux; comme quelques Minéralogistes le veulent, on le met au rang des demi-métaux.

MINES.

#### MINES.

ON appelle également Mines les minéraux fossiles oules glebes d'où l'on tire les métaux, ains & de même que les lieux soutereins; on dit que les Mines son égarées, lorsqu'on ne trouve que quelques minerais répandus çà & là dans les fissures des rochers, ce son des fragmens, comme les appellent les Mineurs, qui paroissent en effet avoir été séparés des veines suivies; les Mineurs futeres ond étendues en longueux & en prosondeur en façon de branches, en rameaux, en filons, en veines, qui se suivens d'uternes, qui se suivens d'uternes de la suivent de la suiv

Nous allons exposer ici l'état des Mines du Royaume distribué par Province, d'après celui que M. Hellor nous

a transmis.

En plusieurs endroits, dans la Généralité de Paris & l'Isle de France, & au milieu des masses de sable jaune & rougeatre, il y a des veines horizontales de Mine de fer imparfaite qui tiennent or & argent; celles de Geroncourt, de Marine, Grizy, Berval, & autres villages au-delà de Pontoife, route de Beanvais, donnent aux essais, depuis 450 jusqu'à 1000 grains de fin, dont moisié & plus en or, & le refte en argent ; mais il est trèsdifficile d'en séparer ces deux métaux dans la fonte en grand. Dans une piece de terre près de Berval, paroisse de Grizy, il a été trouvé en 1747 plusieurs morceaux d'un mêlange de cuivre & de fer; selon la tradition du lieu, on y a travaillé autrefois une Mine de cuivre, Aux environs on trouve un fable verdatre qui, aux essais; donne du cuivre, mais en peute quantité. A Geninville, demi-lieue, ou environ, par-delà Magny, route de Rouen , à deux lieues de Notre - Dame la Desirée, pres Saint-Martin la Garenne, & à quatre lieues de Tome III.

Meulan, il y a plusieurs indices de Mine d'argent. Le fieur d'Audimont y fit faire en 1729, un puits de quinze pieds de profondeur & d'autant de largeur, à vingt pieds de la toue du moulin de ce lieu. Les nommés Louis Petit & Denis Cabin, anciens du village, y ont travaille, & ont vendu à des Orfevres des morceaux de mineral ou ils en avoient tire. Survant la tradition du lieu, la mine n'est pas à plus de quinze pieds de profondeur. Ce puits eft actuellement rempli d'eau. A Bazemont, pres Mante fur Mandre, & a Bonafte, qui n'en el qu'à cinq quarts de lieues, indices de Mine de chatbon de terre; mais on n'en a pas encore tronve la plature ou In principal. Aux Côtes dites les Marais lous le Chainer, dépendant de la paroiffe de Saint Martin la Carenne, le heur Legier des Moulins, & Compagnie, tirerent en 1737 & 1734, ture nizniere noire & combuftible, dont quelques morceaux furent eprouves avec affez de fucces par le Marechal du lieu. Au mois d'Avril 1548, le fieur Boet de Sainte-Croix a obrenu la permillion d'y fouiller encore. A l'Iffe-Adam, fon Altelle Screntflime Monfeigneur le Prince de Comi, faifant conftruire en 1735 un puits dans la faifanderie, on trouva un lit d'une terre qui bille; & qui par la diffillation donne la même liqueur inflammable que le charbon de terre. Au milieu de ce fir on trouva auffi des amas de coquilles piriteufes, & de petits morceaux d'ambre jaune ou succin. Au village d'Erres , à quatorze lienes de Paris, par-dela Pont Saint-Maixence .

fuffifans, il fut oblige d'abandonner fon travail. La Picardie vient enfuite après la Généralité de Paris. Dans la foret de Saint-Michel; Election de Guife, plufieurs forges & fourneaux ou l'on fait des municions d'arrillerie. Dans les environs d'un village près de Laon. plufieurs lies d'une terre inflammable , parcille à celle de l'Ille-Adam, dans laquelle on trouve auffi des mot-

une mine For, selon Garrault. Il dit qu'un Flamand v travaillon autrefois; mais que n'ayant pas de secours Petus de fuccin. Cette terre est citée dats la restitution de Pluton, comme Mine d'Ambre jaune. A Bourry & de Pluton, comme Mine d'Ambre jaune. A Bourry & de Couvigny, villages prés la rivière d'Aine, Election de Laon, une Mine d'Alun; mais la rateré du bois du côté de la Champagne, en a fair cesse la fabrique.

De la Picardie nous allons passer au Boulonnois. En 1739 on découvrit une Mine de charbon de terre dans la paroisse d'Ardingibiem, proche de Boulogne. M. le Duc d'Aumont obtint la permission de faire ouvrir cette Mine, & toutes celles du Boulonois, du Pays reconquis, du Comté d'Ardres, à condition de dédommager les propriétaires. Mefficurs de Tagny ont eu une permiftion de travailler une Mine de charbon découverte dans la paroisse de Rethy, dont ils sont Seigneurs. Les mémoires d'Intendance louent ce charbon; mais ils ajoutent que l'exploitation est mal conduite. Selon ces mémoires, quelques recherches qu'on a faites dans le Boulonois, donnent lieu d'espérer qu'on y trouveroit des Mines de plomb & d'étain, fi l'on vouloit en faire la dépense. Il y a aussi beaucoup de Mines de fer dans cette Province; mais le bois n'y est pas assez abondant pour y établir des forges. Dans la paroisse de Marquile, on trouve une espece de marbre gris, & l'on estime que fi les carrieres étoient creusées, on en tireroit encore de plus beau.

La Flandre a aussi ses Mines, au bas de Furnarmbach, de dans la Chârelleine de Bourbourg, à quatre sou cinq pieds en terre, on trouve un lit de bois pourtiede deux pieds d'épaisseur, des arbres renverses, des seus les seus même des noisettes entiers: au dessous on rencontre mi lit de lable de la mert Le lit supérieur serv à brûler comme les toutbes Sur la Meule, au-dessus de Givet, la petite ville de Fumai, où se trouve une carrière d'ardoises, qui en soumit environ cent milliers par an Mine de charbou de terre à Freine près Condé, ouverre depuis Vinge-sept à vinge-huit ans. On y a établi la bachine à seu des Angelois, pour en tiret les eaux.

Ppii

MIN Le Haynault n'est pas moins riche dans ces sortet de productions. La partie qui est entre Sambre & Meuse, tire toute sa richesse des Mines de fer & des forges. On y compte quatorze fourneaux, dont il y en a neuf sur la terre de Chimay; trois sur la terre de Merlou, dépendante de Maubeuge, & deux fur la terre d'Avefnes, Autres vingt-deux forges, dont entr'autres, treize fur la terre de Chimay & Beaumont, & six sur les dépendances d'Avelnes. Chaque fourneau consomme par an au moins quinze mille cordes de bois; en charbon. chaque forge en consomme vingt-cinq milles. Hautin de Villars dit dans son extrait d'Alonzo Barba, Arte de los Metalles, qu'il y a une Mine d'argent à Chimay. Auprès d'Avor, dépendance d'Avesnes, il y a deux fours où l'on fait du verre à vitres . & deux autres où l'on ne fait que des verres à boire. La Houille ou charbon de terre ne se trouve que dans la partie du Haynault, qui est de la dépendance de Mons, depuis Kiévrain, près Condé, jusques vers Marimont; ce qui fair sept lieues de longueur. Le terrein où les veines se trouvent, a environ deux lieues. Les puits ont jusqu'à trente-cing & quarante toiles de profondeur; la veine de charbon y est toujours renfermée entre deux bancs de roc très-dur, & n'a jamais plus de trois à quatre pieds d'épaisseur; les ouvriers qui en font l'extraction. font contraints d'être toujours sur les genoux, & affer souvent couchés sur une épaule, Plus le charbon est profond, meilleur il est. Celui de Kiévrain est plus estimé que celui d'Angleterre : ses veines sont toujours en pente, & descendent jusqu'à cent cinquante toises de profondeur. On y a établi des machines à tirer de l'eau.

Îemblables à celles du pays de Liége à Valmes, à deux lieus de Mons. Du tems de M. de Bagnols, il y avois. cent vingt fosses ou puits ouvents aux environs de Mons, & chaque fosse coupoit environ quarante-cinq perfonnes, hommes ou semmes. Mine de charbon de terre à Ensen près Valenciennes. On y a établi en 1736, la

machine 2 feu des Anglois, pour en tirer les eaux. Dans le Comté de Namur il ne se trouve qu'une

Mine, c'est la Mine de plomb de Védrin, stuée sur une petite montagne, distante d'une bonne lieue de la capitale de la Comté, elle est exploitée depuis cent ans. Son plus grand puits a trente-neuf toises & demie de profondeur. La machine à feu, ou pompe Angloise, qu'on y a établie pour titrer les eaux, a été construite

par le sieur Seuders, Anglois.

Nous allons faire suivre successivement les autres Provinces, la Champagne est actuellement celle don nous allons examiner les Mines. En 1739 on découvrit une Mine de Mercure, en tirant des pierres d'une carriere près d'un village à deux lieues de Bourbonne-les-Bains, appartenant au Marquis de la Charce. Il y avoit deux especes de terre, qui rendirent zize en merture. A quinze ou seize pieds de prosondeur, on ne trouva plus qu'une terre glaise. Cette Mine est fuir le penchant d'une montagne, dont le pied est baigné par que ques petits ruisseaux. Dans l'Election de Sainte-Menchoud, forêt d'Argonne, plusieurs forges où l'on fait des bombes, des canons, des boulets, & autres munitions. Plusieurs autres sorges aux environs de Saint-Dizier.

Lorraine Mine de Lubine dans la Lorraine Allemande. En 1715 le fieur Gérard, François, en obtint la conceifion du Duc Léopold. Dès la premiere & la feconde
année, le fieur Gérard fondit vingt-cinq quintaux, tant
en argent qu'en cuiver raffiné; des Courtifans avides
l'obligerent d'abandonner cette entreprife. Le filon de
eette Mine a plus de deux pieds d'epaifleur; M. Saur &
Compagnie Pont enfuite exploitée. Mine de la Croix anciennement exploitée par la même Compagnie. On y
trouve des flons, qui donnent du plomb, du cuivre & de
l'argent. Mine de Fraise, de la mêmeconcession. Elle
donne du cuivre, mais elle codtre beaucoup à exploiert. De la même sonseession, Mine de Sainte-Marie,

Ppii

598

au village de Sainte-Croix, & à celui de Lusse dans la Prevôté de Saint-Dié. Elles sont de cuivre tenant argent, & coûtent beaucoup de dépense. De la même concession, une Mine de cuivre sur la montagne du Tillot. Elle contient la Minera cupri picea, que Heinkel met au nombre des Mines rares, dans sa Pyrithologie. A Hargarthen, dans la Lorraine Allemande, une Mine de plomb mêlée avec le charbon de terre. Heinkel met encore ces fortes de Mines au nombre de celles qui sont-rares. Deux sortes de charbon de terre, dont les filons ont été découverts en 1947 par M. Saur, à Saint-Hypolite, petite ville comprise dans la Lorraine, quoique fituée en Alface. Il y a ouvert deux galeries de vingt toises chaeune, qui promettent beaucoup. Au Val de Lièvre, pluseurs Mines d'argent, de cuivre & d'autres métaux. Au même lieu une Mine d'arfenic, & une Mine d'antimoine. Dans la Vattée ou Voyure du côté de Longwi, Mines d'alun qui ne font d'aucune utilité, parce qu'on ne sait pas les travailler; elles seroient utiles aux Liégeois. La Vallée de Vagui est remplie de Mines d'agathe, de grenats, & d'autres pierres précieuses. A Schalwembourg, Mines d'agathe & de grenats. A Chipaul, Mines d'argent, de fer & d'autres métaux. Près Vaudrevanges, une montagne toute minée. On y trouve beaucoup de Mines de cuivre, dont les échantillons ont donné jusqu'à vinge-six pour cent. On croit auffe avoir trouvé près de ce lieu une Mine d'azur. Dans la montagne de Blauberg, qui touche celle de Vaudrevanges, une grande quantité de fable bleu & de matiere globuleule de même couleur, dont on préparoit autrefois la cendre bleue. On y remcontre austi quelquesois des morceaux de lapis d'une affez belle couleur. La boue ou terre graffe des eaux minérales de Plombieres se moule parfaitement, & les vales qu'on en forme, étant lecs, puis mouillés de nouveau avant que d'être cuits, sont transparens. Singularité qui est particuliere à cette terre; elle le retrécit

confidérablement en féchant. La feconde fangularité est qu'elle se vittifie avec la plus grande facilité: M. de Reaumur, d'après lequel ou rapporte cette observations n'en connoît point d'auffi fondante. Salines de Rozieres, Chateau Salins, Dieuze & Moyenwick. Ce font des puits dont l'eau tient depuis cinq julqu'à felze pous cent de sel commun. Celle de Dieuze est en été entre quatorze & quinze. La Lorraine produit beaucoup de falpêtre que l'Entrepreneur des poudres va cherches dans les étables. A une lieue & demie de Saarbruck . fur le chemin d'Otteweiller, il y a un petit village nommé Touteweiller, auprès duquel est une miniere d'alun qu'on y exploite avec fuccès. Dans le voifinage, une Mine de houille & une espece d'ardoinerer Dins la Prévôté d'Arches, à une lieue de Bain; près Fenrenoy, Meffieurs Saur ont découvert en 1748, une Mine que tous les Experts jetteroient comme de la boue. C'est un amas de petits graviers passis dans de la glaife rongeatre avec une espece de bleinde presque noir. Un gros a laisse sur la coupelle un petie grain d'or. Au Val de Sainte-Marie , 1 . Mine d'argent naturel, qui se trouve immédiatement que dessus de la pyrite, ce qui est très-rare; 2°. Mine d'argest rouge mêlé avec la Mine de cuivre ; austi fort rare; 3 4 Mine de cobolt avec la Mine d'argent rouge; 40. Mine de plomb, à gros grains, ayant les couleurs de l'iris. A Sainte-Marie aux Mines, pluseurs Mines de cuivre tonant argent, d'autres Mines de plonts reffaut argents Quelques filons de Mine d'argent rouge; de Mine d'argene vicrée, éparpillées dans un beau quartz', exploitées par M. Saur.

Alface: Près' de Dembuch, à fept lieues de Strafbourg & ami-che desimontagnes de Voges, il y auné Mine de feta aife à convertir en lacier; cette Minérend cisquarte pétir cett. Il y, a su nombre de ces Minérend fable noit que l'aimane attire, & qui et fer natèrel. C'ettimo d'Hinthen qui les exploites Forges du cotté de

P p iv

Berford a Munster & a Grandvillars, a Madame la Duchesse de Mazaria. A Giromani & au Puy, dans la Haute-Alface, une Mine d'argent & une Mine de cuivre dont on a tiré seize mille marcs en argent & vingt-quatre milliers en cuivre ; mais la dépense du travail égalant presque le profit, & M. le Duc de Mazarin, à qui ces Mines appartenoient, n'en tirant que fix mille livres de revenu, elles ont été abandonnées sous la régence de M. le Duc d'Orléans. Si on les est soutenues, elles auroient pu fervir d'école à ceux qui veulent s'instruire, car l'exploitation étoit bien conduite. Au même lieu un filon, qui est partie antimoine & partie Mine de plomb. Près le village d'Auxelles, une Mine de plomb qui servoir à séparer l'argent, du cuivre des Mines de Giromani. Il v a encore actuellement dans un canton voisin, appelle vulgairement Pseuning-Thourn, & dans un autre nommé le Canton de Saint-Pierre, deux mines d'argent qui s'exploitent. Celle de Theitzgran, considérable en 1733, & fort riche, s'est enfoncée &c remplie d'eau. Mine d'argent à Haunette le Hault, appellée Gueschchaff, contenoit aussi du cuivre, abandonnée à cause des guerres. Au village de Stembach. proche Setnai, dans le Val de Saint-Amand de Thurn, & à Saint-Nicolas, près Rougemont, deux Mines de cuivre tenant argent, & de plomb tenant argent, abandonnées à cause des guerres. On a repris depuis quelques années le travail de celles de Stembach qui sont de plomb. Dans le Val de Leberthal, Mines de cuivre & de plomb citées par François Garrault; elles ne rendoient de son tents, en argent, que quinze mille écus par an. A Astembach, Mines de cuivre & de plomb, citées dans les Mémoires d'Intendance. Ce Tont, à ce que je crois, celles de Stembach ci-dessus. Le Rhin roule des paillettes d'or, que les Orfévres de Strasbourg achetent pour dorer la vaisselle d'argent. Franche Comté. il y a sur les rivieres de Saone,

du Doux, de Longnon, de la Louve & aux environs,

près de trente forges, où l'on fabrique une grande quantité de fer. On en tire beaucoup pour la Marine, austi-bien que des bombes & des boulets pour l'artillerie. Selon Dunod, Histoire du Comté de Bourgogne, some II, page 434, il y a trois Mines d'argent ouvertes dans ce Comté, savoir, celle de Charquemont dans le Mont Jura; mais elles sont abandonnées depuis quelques années. On travaille encore les deux suivantes. Mine de Château-Lambert, où, en 1748, on a fair r'ouvrir une Stole, Galerie, ou attaque commencée. par les anciens, au milieu de la grande montagne, & l'on y a trouvé quatre filons de Mine de cuivre pur, placés les uns sur les autres, & qui ont trois pouces d'épaisseur. On prétend que ce minéral tient depuis vingt jusqu'à cinquante pour cent de cuivre. Les grandes pluies ont découvert au pied de la montagne du Balon environ à un quart de lieue de Château-Lambert, & près de l'ancienne fonderie, un indice de filon, où les Intéresfés ont fait percer en 1747. A Ternuat, à trois lieues de Château-Lambert, filon de Mine de plomb, découvert aussi par les grandes pluies. Les Intéressés l'avoient fait attaquer; mais en 1748, la rigueur de la saison en a fait abandonner pendant quelque tems le travail. A Plancher-les-Mines, Mines de cuivre dont l'exploitasion n'étoit pas encore remise en régle en 1748. Selon le même Dunod, loc. cit. tom. II. pag. 435, on tire du fer dans le Comté de Bourgogne de quarante-deux fourneaux, trente-neuf forges, qui ont ensemble quatre-vingt-quatre feux & vingt martinets. Outre ces forges, il y en a une à Assonne au-dessus de Châlons. On a trouvé des paillettes d'or dans les sables du Doux, depuis Orchamp qui est à deux lieues au-dessus de Dole, jusqu'à quatre ou cinq lieues plus bas. On a abandonné cette recherche; mais les anciens Seigneurs du pays en tiroient des sommes assez considérables. Il y a quelques années qu'on en trouva un filon confidérable à Saint Marcel-les-Justé, que l'éboulement des terres a

empêché de suivre. Une Mine d'atgent, auprès de la ville de Lons-le-Saulnier, qu'on dit abondante. Sampans, village à deux milles de Dole, fameux par ses belles carrières de marbre & de pierres jaspées. A Sa-

lins, grande & petites falines.

Dans le Duché de Bourgogne. A Montbard, il y a une carriere de marbre blanc, rouge & jaune. La conceffion en a éré accordée en 1744, à M. le Contre de Bufon, Intendant du Jardin Royal des Plantes de Paris, & de l'Académie Royale des Sciences. Autre cartiere de marbre rouge & blanc, au bas d'une petite montagne, près le village de Soluttré, à une lieue de Mâcon. Especede marbre noir près la paroilse de Tramayes, à trois lieues de Mâcon.

Dauphiné, haut & bas Brianconnois. Depuis Valence, à deux lieues de Tournon, on voit le long des rivages du Rhône un bon nombre de Paysans occupés à féparer les paillettes d'or & d'argent ; ils y gagnont trente & quarante fols par jour. On n'en trouve ordinairement que depuis Valence jusqu'à Lyon. Montagne de Vienne, Mine de plomb exploirée par M. de Blumenstein. Il y a deux galeries, celle de Sainr-Martin, de Saint-Marcel, & une troisieme de Saint-Blondin. En 1743 il paroissoit douze atteliers dans cet établiffement, sans compter celui du Piper, près Vienne & le beau filon de Pontfile qui est en roc vif. A Auriau. montagne du Dauphiné, une Mine d'or. Restitution de Pluton. A Orel, montagne, une Mine d'or, dont elle a pris son nom. Cette Mine a été découverte & travaillée par les Romains. On y trouve aujourd'hui des especes de diamans. Proche de la ville de Die, des crysfaux femblables à ceux d'Alencon. A l'Hermirage, au-deffus de Tain & vis-1-vis Tournon, me Mine d'or & d'argent. Chambon dit page 77 de sa Physique, qu'il en a tire par fos effais; que la Mine est heureusement fituée. & qu'elle mérico attention. A Ternai , paroiffe, dons M. de Cenarne évoir Seignour, & dans l'Election de Vienne,



Mine de charbon dont on n'avoit encore que des indices en 1747. Elle est au bout d'une plaine seche & aride; à son extrémité est un vallon dans le haut duquel cette Mine a été attaquée, Mine de fer d'Alvar, dans la montagne de Vanche, à fix lieues au-dessus de Grenoble; c'est une Mine de fer blanche comme du marbre. On la calcine & on la laisse à l'air; elle s'y convertit en une matiere noire & pelante, qui alors est fort aisée à fondre en fer. D'autres nomment, l'Eau du Pont, la montagne où elle se trouve ; elle ost du côté de la Morienne. La Mine appartient à M. de Baralle, Président à Morrier au Parlement de Dauphiné. Lie fer est d'une excellente qualité. On se sert aussi de cette Mine à une fonte de canons, établie depuis treute ans à Saint-Gervais, Communqueé fur l'Ifere, à six lieues au-dessus de Grenoble. Il y a tradition dans le pays que le pere de M. de Baralle avoir trouvé dans les environs de ce canton une belle Mine d'or. M. le Bret , premier Président d'Aix, a dans son cabinet un morceau de mine d'or en petits branchages, qu'il avoit étiqueté des environs de Viziles. Une mine de cuivre dans la monragne de la Coche, au revers de la Vallée du Gresivaudan, du côté de l'Oifan. On en a abandonné l'exploitation à cause de la difficulté des chemins. Mine de plomb au village de la Pierre, près de la Baume des Armaux, dans le Gapençois. On en a tiré du plomb pendant quarante ans; mais ayant observé que les filons devenoient trop petits, on a abandonné cette Mine. Dans l'Oisan, Mine de plomb d'Ournon, dans une montagne près du village du même nom, à deux heures de chemin du Bourg d'Oisan; cette Mine a donné en plomb cinquante-neuf livres & demie pour cent, & quinze deniers d'argent. Elle est dans la concession de M. de Quinfon. Dans l'Oisan, au Pontet, montagne à une demi-lieue du Bourg d'Oifan, Mine de plomb, partie à grandes facettes & partie à petits points brillans, dans le nœud de deux filons qui se croisent. Le

quintal de cette Mine a donné quarante-deux livres de plomb doux, & dix deniers douze grains d'argent. Elle est de la même concession. Sur la montagne de Neyt-Warnier, la Mine de plomb d'Almont, à grandes facettes, filon de vingt-deux pouces. Le quintal de cette Mine lavée a donné soixante-quinze pour cent de plomb, & sept deniers douze grains d'argent. Elle est de la même concession. Mine de cuivre de la Grave, fur la montagne des Hyeres, à cinq lieues du Bourg d'Oisan, mêlée d'ochre, de quartz & de pyrite sulfureuse; le filon a treize pouces de large. Le quintal a rendu treize livres quatre onces de bon cuivre, de la même concession. A la Gardette, lieu dépendant de la Communauté de Villar-Edmont, une Mine dont les essais ont donné de l'or & de l'argent. En 1717, des Paysans en tirerent des pierres jaunes, qu'on porta à Grenoble . & dont on tira de l'or. En 1718, M. de Blumenstein pere y alla, & en apporta des échantillons on l'on voyoit de l'or en grains parsemés dans un spath; mais suivant M. Blumenstein fils, cette Mine est dans la montagne du Pontet. Au-dessus 'des Lacs de Belledosne, une Mine de plomb & une Mine de cuivre, découvertes en 1745, par Mathieu Lallemand, Piemontois, au rapport duquel on a peu de confiance. Audessus des Lacs de Brande, une mine de plomb & une mine de cuivre, découvertes en 1745 par le même Lallemand. Dans le haut Dauphiné, à cinq lieues de la Paure & à une lieue de Viziles, la mine de plomb de Rivoiran à grandes faces, mêlée de pyrite sulfureuse. Le quintal a donné trente-une livres de plomb, & dix-huit deniers douze grains d'argent. Elle étoit de la concession de M. de Quinson. Autre filon de la même mine, où il y a beaucoup de Bley-Bleinde. Le quintal de celui-ci ne donne que sept livres un quart de plomb, qui ne laisse point d'argent sur la coupelle, mais s'y convertit en ver talcqueux; fait singulier que M. Hellot n'a observé que dans ce minéral. Mine de plomb de la

Salcette, au-dessus du village de Presses, Communauté de Saint-Martin de Quérières, partie en petits grains, partie en facettes spéculaires dans un roc rouillé. Le quintal a donné vingt-deux livres & demie de plomb. & trois deniers douze grains d'argent; de la concession de M. de Quinson. Mine de cuivre des Acles, au-dessus de Plampinet, Communauté de Nevaches, dans le Brianconnois; c'est un mêlange de cuivre & de fer dissous par un acide sulfureux que l'air a développé, ce qui en a fait une espece de crocus des deux métaux. Les Ouvriers l'appellent Mine pourrie ou évantée. Le quintal de cette mine a donné cinquante livres de beau cuivre rosette, de la même concession. Mine de cuivredu Chardonnet, au-dessus des Bains de Monestier de Briançon. Le quintal de cette mine a donné quinze livres un quart de beau cuivre, de la même concession. Mine de cuivre d'Huez en haut Dauphiné: filon de quatre pouces de large, fulfureux & ferrugineux. Le quintal de cette mine rotie a donné treize livres de cuivre pur, de la même concession. Mine de la Frey, qu'on avoit regardée comme une mine d'étain, & envoyée pour telle, n'est qu'un keisz ou pyrite sulfureuses même concession. Mine de cuivre d'Oule ou Oula, dans la montagne du Grand Galbert, filon de dix-huit pouces de large, mais fort sulfureux. Le quintal de cette mine rotie n'a donné que quatre livres & demie de cuivre pur; même concession. Sous Taillefer, au-dessus du Col d'Ormont, une mine de cuivre. Au-dessus de Vaujani, une mine de cuivre & deux mines de plomb. A Sapé, près de la Motte, en haut Dauphiné, une mine de plomb. Au-dessus de la Charité, en haut Dauphiné, nne mine de plomb. A Ramai, dans le haut Dauphiné, une mine de plomb. A Lapmartin, montagne de la Communauté de l'Argentiere, à trois lieues de Presses. dans l'Embrunois; une mine de cuivre qu'on dit considérable. A Girosse, dans le haut Dauphiné, une mine de cuivre & une mine de plomb. Mine de plomb à l'An

genitere, village fiué fur la Durance, à quatre lieues au-dessi de Briançon. Le travail a cesse, parce que les sions de Apparuvii. C'est entre Cézanne de Sestriches, à trois lieues de Briançon, qu'on trouve cette craie singuliere, comune sous le nom de ceste de Briançon, servant à ôter les taches des habits. Dans le même lieu, il y a une mine de charbon de terre fort abondante. A Larage, derricer Tain, à une lieue du Rhône, terre servant à faire des creuses, & à laquelle le préjugé attribue la propieté exclusive de rendre brillant l'argent, affine pour galons, aux assinages de Lyon. On fait des pipes à tain avec la même terre. Au même lieu, une mine de Vitriol altra abondant de l'uriol altra a

Provence. Il y a au territoire d'Yeres, une mine de cuivre tenant argent & un peu d'or. Mines de jayet & de vitriol, dans les territoires de Peynier, Mazaugues, Forcalquier, & les dépendances de la Sainte-Beaume. La concession en a été faite en 1747, au sieur Baron, Négociant de Languedoc & Compagnie. An territoire de Ramatuelle, mine de plomb à vernis. Réstitution de Pluton. Au territoire de la Rocque, une mine de jayet, une mine de plomb & une mine de cuivre. A Barjoux, une mine d'or & une mine d'argent. Restirution de Pluson. A Barle, une mine de fer. Ibid. A Perujeu, une mine de plomb. Ibid. Dans le territoire de Colombieres, une mine de plomb. Ibid. Au territoire de la Nole, une mine de soufre rouge & une mine d'orpiment; plus loin une mine d'alun, & près la Chartreuse, une mine de plomb. Ibid. A la montagne de Montdrieu, une mine de plomb. Ibid. Au territoire de Luc, diocele de Frejus, une mine d'argent; & à une demi-lieue plus loin, une mine de plomb. Ibid. Au territoire de Sisteron, une mine de cuivre. Ibid. Aux environs de Toulon, une mine d'or natif, découverte par un Bucheron, au rapport de Rochas, mais qu'on n'a pu retrouver depuis. A Verdaches, près de la ville de Digne, une mine de cuivre tenant or & argent.

Velai, Vivarais, Gévaudan & Sévennes. La montagne d'Esquieres , près le village d'O en Velai, produit une mine d'argent. Reflitution de Pluton. A Espailly, terroir de Saint-Germain, proche le Pui en Velai, le ruisseau de Lou-Riou Pegouliou; donne des grenats, rubis, jacinthes, opales, &c. A Samatan, en Velai & Gévaudan, une mine de turquoifes. Restitution de Pluton. A Saint-Laurent des Bains, en Vivarais, au pied des Sévenes, à trois lieues & demie de Bayard, quartz cryftallin verdarre, qui annonce une mine de cuivre, envoyé en Juin 1748, par un Particulier qui en demandon pour lors la concession; mais ce lieu en de la concession de M. de Blumenstein. Près de Tournon, fix mines de plomb tenant argent. Restitution de Pluton. Au Vallon de Pourcharesse, paroisse de Villesort, à deux lienes de Joyense en Vivarais, roche sauvage avec pyrite cuivreule. A Bayard, une lieue & demie de Vil-Tefort, fur les confins du Gévaudan & du diocèle d'U-Tez, mine de plomb riche, exploitée il y a dix ou douze ans par des Parriculiers de Lyon. A Ranchine, territoire de Bayard; mine de plomb à petits grains; mêlée de beaucoup de quartz. A Altier, en Gevaudan, fert quares de lieue de Bayard, pyrite blanche arfénicale & fulfurente, ne riem qu'un & demi de cuivre. A Saint-Loupft, retritoire de Bayard; mine de plomb, ayant beaucoup de gangue. La Cèze, riviere, qui a sa source près de Villefort, dans les Sévennes, roule des paillettes d'or affez grandes & en quantiré. M. de Reailmig. Le Gardon, riviere venant auffi"des Sévennes, toule beaucoup de "paillettes d'or affez grandes. M. de Redumur. Le Lot, riviere dans les Sevennes, roule auffi des paiflettes d'or. M. de Bafville. A Lodève , près des Sevennes, & au pled des montagnes, une mine de cuivre qui vient argent, une mine de crystal de roche, & une mine pyriteufe dont les effais rendent du foufre en abondance. Le vraie lieu a été mal défigné: A la Roquette, aux Sevemes, terre appartenante a un Gentilhomme

de ce nom, dans la paroisse de Notre-Dame de Ville; Francesque, à dix lieues de Mende, on a découvert, en creusant un puits en 1746, une mine de cuivre. Les deux échantillons que ce Gentilhomme a envoyés. n'ont donné que dix livres & demie de cuivre malléable. La Roquette est à cinq lieues de Florac, à quatre lieues & demie d'Auduse, à trois lieues de Barre, & à deux lieues & demie de Saint-Jean de Gardoninque. Le sieur Meuron, que le Conseil y a envoyé, a trouvé, après avoir fait creuser en un lieu convenable, un filon done l'échantillon, après avoir perdu quinze pour cent au grillage, a rendu vingt & demi de beau cuivre. Un autre échantillon a donné vingt-un & deux tiers, & un troifieme, vingt-quatre & demi. A une lieue de Mende, paroisse de Bahours, mine de plomb tenant argent. Concession des sieurs Marguerit qui n'exploitent plus. Le filon du puits Saint-Louis, rend à l'essai trente-deux livres & demie de plomb, & sept onces & un denier d'argent. Le filon du puits Saint-Pierre, pris au hazard, n'a donné que cinq livres, douze onces de plomb, &c trois gros, deux deniers, huit grains d'argent. Le filon qui est à côté de la fontaine du village, donne en plomb treize livres & demie, & en argent une once, sept gros un denier. Le filon du puits Saint-François, donne en plomb trente-neuf livres, & en argent neuf onces, cing gros un denier. A Espagnac, mine qui donne trentetrois en plomb, & huit onces d'argent par quintal de plomb : même concession. A Montmirat, à trois lieues de Florac, mine de plomb qui donne quarre-vingt pour cent, tient fort peu d'argent : même concession. A Lescombet, quatre lieues de Mende, mine de plomb qui donne trente-trois pour cent; ce plomb tient deux onces d'argent par quintal. On trouve des perles fines dans les rivieres de Fresiner & Plantat, en Vivarais. Mémoire de M. de Basville. A Vébron en Gévaudan, une riche mine de plomb. Mêmes mém oires. Dans la paroisse de Veuron, une mine d'étain qu'on pourroit travailler avec

avec succès. Mine de jayet dans la paroisse de Pompidon. Mine de soufre à Saint-Germain de Calberte. A Samatan, en Vélai & Gévaudan, mine de turquoise. Le terroir de Blavigni, fournit beaucoup de pierres colorées, semblables aux pierres précieuses. M. de Bafville cite une mine de faphirs bleus & blancs dans le Gévaudan, mais sans dire le lieu. Près de Bigozze, une mine de plomb. La petite riviere de Molime, roule des paillettes d'or. A Dissay, quatre mines de ser.

Languedoc, Rouergue, &c. La Vallée de Corbières est un lieu célébre dans l'histoire, par la victoire que Charlemagne y remporta sur les Sarrasins. Il y a beaucoup de mines dans les montagnes qui la renferment. Mine d'argent de la canette, sur la montagne noire, près de cette vallée. Le sieur Cæsar d'Arcons qui y fuc envoyé du temps de M. Colbert, dit, page 358 de son Traité du flux & reflux de la mer, que ce qui n'étoit à la surface qu'une mine de plomb, se trouva en creusant une mine d'argent. Lanet, dans le même canton. En 1660, le filon, qui étoit à fleur de terre, avoir plus d'un pied. Sept quintaux de son minéral donnoient un quintal de cuivre & quatre marcs d'argent. Après cinq ans d'exploitation, les Affocies furent obligés, par leur mauvaile conduite, d'abandonner cette mine. D'Arcons y trouva des filons serpentans, qui, selon lui, sont les marques d'une bonne mine. A Avejan, d'Arcons trouva. des roignons de mine de plomb, qu'il nomme extrafilons, couverts de terre fort humide. Dans une ancienne ouverture, il y avoit deux filons qui se réunissoient dans le roc julqu'à quatre toiles de profondeur. Cette mine donne par quintal dix onces d'argent. Il en fit tirer deux cens quintaux, qui lui rendirent deux cens cin-, quante marcs d'argent. Les mines de Pierre couvile ou Pierre couverte, d'Auriac, de Cascatel, dans le val-Ion nommé le champ des mines ; ces mines qui ont été travaillées par les Romains, contiennent du cuivre, du plomb & de l'antimoine. Celle d'Avejan avoit, à Tome III.

deux pieds de profondeur, un roignon d'un pled de diametre, d'une matiere pure, couleur de bronze, & couverte du plus bel azur; cette mine est aisée à fondre. D'Arcons die qu'elle lui donna dix onces d'argent par quintal, & un peu de plomb & de cuivre. Dans les mêmes Galeries des anciens, se trouve le filon d'Albezin, qui communique au roignon précédent. La principale Galerie des Romains est creusée dans le roc. au pied de la montagne; elle est de six pieds de haut & d'aurant de large. D'Arcons y marcha deux cens cinquante pas; elle rend à un puits de vingt toises, & elle servoit à l'écoulement des eaux. Il est dit dans les Mémoires de M. de Basville, qu'il y a des mines d'or dans les diocèles d'Alet & de Limoux; mais que M. Colbert les fit cesser en 1692, sans succès. Dans l'élection de Rhodès, plusieurs mines de fer & une mine d'azur du côté de Bagnols. On portoit auttefois cette mine au bois d'Aubrac, pour la fondre & la purifier; mals il y a plus de vingt-quatre ans que ce travail est interrompu. A Bazeuf, diocèle de Rhodès, une mine de fer & une mine d'azur ou l'on a travaillé il y a cent ans. A Meux des Barres, petite ville de la Vallée de Cambellon, une mine d'argent. François Garrault dit qu'il est fait mention dans les registres de la Cour des Monnoies de Paris, de quelques mines d'or dans le Rouergue & le Ouercy: ce sont apparemment ces mines que M. Colbert fit chercher inutilement. A Villeneuve d'Agénois, en Rouerque, une mine de cuivre. Une autre mine de cuivre à Saint-Felix de Sorgues. Une mine de charbon de terre à Feumi, élection de Villefranche en Rouergue. Les registres de Villefranche en Rouergue, font foi qu'il y a eu des mines d'argent ouvertes aux environs de cette ville. La tradition du pays est qu'on y a travaillé jusqu'à la fin du derniet nécle. A Saint-Germain de Calbette, une mine de soufre. Vers Najeac, à Corbières & à la Guespie, on ouvrit en 1672 & 1673, par ordre du Roi, des mines de cuivre ; & on

les exploitoit encore du tems de M. de Basville. Cals ou Prade, mine de plomb, dans la montagne noire, près la Vallée de Corbières. Le Mas de Cabardes, fur la montagne noire. On y trouve des marcassites, qu'on a dit autrefois tenir du cuivre & beaucoup d'argent. A Cransac ou Carensac, une mine de charbon de terre & une mine d'alun; on a abandonné cette derniere, parce que l'alun, apparemment mal fabriqué, ne se vendoit pas. Au même lieu, deux fontaines d'eau minérale, qui ne sont éloignées l'une de l'autre que de fix pieds; ces eaux ont leurs sources, & leurs étuves sont pratiquées dans une montagne au voifinage de Cranfac : elles brûlent toujours dans leur centre; elles dessechent les environs, & l'on en voit perpétuellement sortir de la fumée & quelquefois de la flamme. Au quartier de Medo, jurisdiction de Seix, en Languedoc, une mine de cuivre, mine de plomb près du hameau de Conflens. même jurisdiction. A Quillait, diocèse de Mirepoix, mine de fer. A Lavilanet & à Lévan, diocèse de Mirepoix, mine de jayet. A Belestadt, Sainte-Colombe & Coursouls, même diocèse, trois mines de fer. Dans le diocèse de Béziers, anciens travaux des Romains, découvetts en 1746 & 1747. Aux lieux de Ceilhes. Avènes, Die, Lunas, & Bouffagnes, terres à M. le Marquis de Roquozel ou à sa famille, il y a des mines de plomb & des mines de cuivre, riches en argent. Dans le même diocèse, la fontaine de Gabian, qui donne une huile minérale fort estimée. Dans le même endroit une mine de charbon de terre, & une réfine minérale dont on fait du gaudron. A Roquebrune, même diocèse, de beaux marbres. A Graissisac, même diocèle, on ramasse le fer de tous côtés. A Alais, six mines de fer & quatre mines de charbon de terre. A Malbois, dans le comté d'Alais, une mine d'antimoine. Au Marquisat des Portes, même comté, trois mines de fer & deux mines de charbon de terre. Proche de la Vaouste, même comté, une mine de plomb tenant argent. Près la ville des Vents,

Qq:

même comté, une mine de cuivre. A une lieue de Via gean ou Vigan, même comté, une mine d'azur, une mine de vert de montagne, & une mine de charbon. Dans le diocèse de Narbonne, les salines de Peyrat & Sigean; les falines de Pécais. A la Bastide de Peyrat, cinq mines de jayet, auxquelles trois ou quatre cens hommes travailloient autrefois. A Saint-Félix, diocèfe de Vabres, une mine de cuivre. A Aussone, dans le haut Languedoc, une mine de jayet. Dans la montagne de Minervois, diocèse de Narbonne, une mine de plomb découverte en 1747; l'essai n'a donné à M. Hellot que dix-sept livres de plomb par quintal de mine; ce plomb tient très-peu d'argent, & tout au plus six gros par quintal. A Saint-Bolis, élection de Milhau, généralité de Montauban, terre appartenante à la Marquise de Thémines, mines de charbon de terre. Le vaste terrein appartenant au Marquis de Bournazel, dans la communauté de Cransac, élection de Villefranche, même généralité, n'est, pour ainsi dire, qu'une mine de charbon. Eaux minérales & bains secs, au même lieu. Il fuffit d'y ouvrir la terre, & d'y placer des malades; mais ils ne peuvent y rester que quelques instans. La terre y paroît couverte de feux pendant la nuit.

Lyonnois, Forez & Beaujolois. Dans les montagnes de Saint-Bonnet-le-Froid, à quatre ou cinq lieues de Lyon, il y a un quartier qui elt vis-à-vis de Saint-Pierre de Chevenay & de Saint-Bel, couvert d'un argille durcie, fine, & d'une marcaffire cuivreule, parfemée de petits brillans jaunâtres. Plus, une pierre dure avec paillettes cuivreules. La marcaffire grife fe calcine, puis le lestive, & le cuivre s'en tire par départ, à l'aide du fer. A Cheiss & à Saint-Bel en Lyonnois, ou l'on tire du cuivre par lessive, il y a une fon aine qui dépose son cuivre sur le fer. Dans une caverne de la montagne de Cheissi, qui a deux cens pieds de long sous terre, on trouve plusseurs filons de mine de cuivre; c'est un ouvrage des Romains. Mines de plomb près de Saint-Mag-

0 0-4,400

tin de la Plaine, en Lyonnois; il s'y est trouvé quelque peu d'or, & il y a des gens qui prétendent en avoir qui en vient; mais on dit qu'il ne paye pas les frais. Le Giers, riviere venant du Mont Pila, dans le Lyonnois, est citée par Duchoul, comme aurifere. A Saint-Chaumont, en Lyonnois, beaucoup de charbon de terre & des lits de terre portant des empreintes des plantes étrangeres. On a découvert en 1748, deux mines de plomb fous deux monticules près du bourg de Tarare; l'un au premier tournant de la montagne, à égale distance de Tarare & de Joux; l'autre dans un petit monticule appellé la montagne de Culas, à une lieue de Tarare & à douze cens pas de Joux. Les échantillons qu'en a envoyés le sieur Simonet, n'ont donné à M. Hellot que huit livres de plomb par quintal, & trente grains d'argent. Il y a eu des mines dans le Beaujolois, qui étoient en considération, puifqu'on voit dans des anciens états, conservés au tréfor des titres de Villefranche, que les Seigneurs de Beaujeu avoient des Officiers sous le titre de Gardes des mines. On dit qu'effectivement dans la paroisse de Joux, près Tarare, il y avoit autrefois des mines de plomb & d'argent; c'est apparemment celles ci-dessus. On avoit continué l'exploitation d'une mine de couperose dans la montagne de Vanteste, paroisse de Clavoissolles; mais le travail en est cessé par mésintelligence. A Crémeaux, en Forez, huit mines de charbon. Sur les côtes du Rhône, dans un lieu nommé Guyors, on exploitoit autrefois une mine de plomb. A Cousans en Forez, mine de plomb de même qu'à S. Martin la Sauveté, en Forez. Grifolette, filon voifin de Saint-Martin la Sauveté. A Saint-Julien Molin-Molette, paroisse limitrophe du Forez & du Vivarais, mine de plomb & deux atteliers. Mine de plomb du Bruffin, à une lieue de Saint-Julien, filon en roc vif. A demi-lieue du Bruffin , l'attelier de Lavaur, galerie de cent quarante toises, puits & sousgalerie. A demi-lieue de Saint-Julien, la mine de plomb de la Paute à grandes mailles. Courtanfon & Pomphilé, aurés flons. A Saint-Fercol, filon sur la montagne d'Auriol, dans la paroisse d'Aurée en Vélai. Il courr aussi sous la montagne dite su Fuyeute, c'est une belle mine de plomb pour laquelle il y a plusseurs atteliers. Par Arrêt du Consseil du 9 Février 1717, le sieur Bleumenstein pere, eur Saint-Julien pour centre de sa concession, et dix lieues à la tonde. Par autre Arrêt du 10 Août 1718, on lui accorda encore les mines des paroisses de Coussans de Saint-Etienne en Forez, tiches mines de charbon de terre excellent, & quesques mines de fer. Chenvallet, vuisseur aussier en Forez.

Roussillon. La Compagnie Royale, dite du Roussil-Ion, exploitoit la mine de Sorrede à quatre lieues de Perpignan, au pied de la montagne de l'Albert; c'est un banc de gravier, où l'on a trouvé beaucoup de cuivre en filets ramifiés à peu près comme de la coralline. Comme on entamoit un filon confidérable, les Intéreffés lassés des pertes que leur occasionnoit une mauvaise direction, envoyerent un ordre en 1735, de cesser tous les travaux. Mines découvertes depuis 1709 jusqu'en 1731, par le fieur Coste. La Compagnie Royale qui existoit alors, avoit pour Directeur le sieur Ferrier, qui prétendit que toutes les mines ci-après devoient lui appartenir. Au terroir de Pratz de Mouilhou, une mine de cuivre nommée les Billots ou de Sainte-Marie. A deux cens pas de la précédente, un autre filon dit le Minier de Saint-Louis, tous les deux de cuivre tenant argent. Au même terroir, le lieu appellé Saint-Salvadot, à une lieue & demie de distance, autre filon semblable aux précédens. Au col de la Regine, un autre filon de deux pieds & demi de large. Une mine de plomb entre le terroir de Prates & ceux de Manere & Serra-longa; mais il y a peu de bois dans les environs. Autre mine de plomb, dite le Minier de Saint-Antoine de l'adone, près la ville d'Arles, & à la droite d'une forge de fer. Une partie de ce minéral est em-

ployée par les Potiers. Au même terroir de Pratz de Mouilhou, Col de la Cadère, filon de mine de cuivre de deux pieds : eau & bois dans le voifinage. Près de Coustouges, plusieurs mines de cuivre, dont les filons sont larges de trois pieds. Auprès de Suréde, une mine de cuivre au lieu appellé Peirable. Près de Lavaill. mine de cuivre tenant argent, en deux filons voisins. Au terroir de Pallol, à une lieue de Ceret, une miniere de pyrites cubiques. Dans la Viguerie de Con-Rent, au terroir de Ballestein, Col de la Galline, mine d'argent & de cuivre; filon de quatre pieds. A Puich des Mores, même terroir, filon de cuivre tenant argent. A la Coma, mine de cuivre & argent, filon de trois pieds. Au terroir d'Ellec, mine de cuivre. Au terroir d'Estouere, derriere le Col de la Galline, mine de cuivre & argent. Au terroir de Torigna, beaucoup de mines de plomb à roignons, qui se trouvent dans les vignes & dans la campagne; on les découvre après les pluies d'orages, & les Paysans les vendent aux Potiers. Au terroir de Sirac, on trouve aussi une grande quantité de mines de plomb en roignons dans une terre argilleuse blanche; ils sont moins riches en plomb que les précédens, & se vendent de même aux Potiers. Au terroir de Vernet, près de Villafranca, pareille quantité de roignons de mine de plomb que l'on trouve en fouillant la mine de fer pour les forges voifines. Au terroir de Fillots, mine de plomb. Au terroir de Sahors, filon de même mine. Au terroir d'Escarro, village pauvre, à deux lieues de Villefranche & d'Olette. lieu nommé Logat del Bouro, filon de mine de plomb qui rend beaucoup. Même canton, au lieu de Clavagnera, entre deux monticules, mines à couches de plomb dans une terre argilleuse, & plusieurs roignons d'Alquifou. Au terroir de Saint-Colgat, mine d'argent, filon d'un demi travers de doigt dans une roche bleuâtre. Dans la même paroisse d'Escarro, dans la campagne, plufieurs roignons de vernis à Potiers, & une mine de

Qqiv

cuivre & argent au lieu nommé Lopla de Gaute. Au terroir de Lavail de Pratz, entre le précédent & celui de Fontpedure, mine de cuivre, dont le filon a cinq pieds de large. Mine de cuivre à Carenfa, à deux lieues de Lavail de Pratz; on la nomme le Recou. Autre mine de cuivre à un quart de lieue dans le fond de la montagne de Carenfa, au pied de l'étang des Estagnols. Autre filon d'argent & de cuivre à la gauche des étangs, Au fond de la même montagne, vingt-cinq mines dont le filon le plus petit est d'un demi-pied. Dans la Viguerie de Capfir, à trois lieues de Salvefines, du côté de Montlouis, au canton de Galbes, éloigné de Puyvaladou de deux lieues, une mine de plomb; mais qui n'est que par roignons. Autre mine de plomb à roignons, au terroir de Fourmignières. Sept filons de mine de cuivre des plus gros, depuis Fourmignières jusqu'au village de Ral. Dans la Cerdagne Françoise, vallée de Carol, au lieu nommé Pedreforte, une mine d'argent, quatre filons de mine de cuivre & un filon de mine de plomb.

## Mines qu'exploitoit la Compagnie du fieur Roussel.

C'el l'extrait de plusieurs procès-verbaux de visites, tau par le sieur Blumenstein pere, quo par un nommé Lezer, son Maitre Mineur, lequel établit toutes ses conjectures sur la baguette divinatoire; instrument encer favoris par le prejugé. Au village de Mezous, à quelques licues de Perpignan, filons riches en argent, cuivre & plomb dans le ventre de la montagne entre TE & I'S. Il y a des morceaux de ce minéral cuivreux qui donnent à l'estai depuis quatre jusqu'à neuf onces d'argent. Vis-à-vis Mezous, le filon de Puissegur, tra-versant la montagne S. E. & N. E. Forges de set voissines, travaillées autresois par les Romains; abandonnées à préfent. Dans la montagne de Montgaillard, an filon fort petit de mine mêlée. Dans une montagne

voiline , nommée Peyre couverte, à demi-quatt de lieue de celle de Mezous, la Baguene, dit Lezer, annonce un filon qui traverse E. & O. Il le juge, sur cette indication, large & abondant dans la montagne. A Lanet, deux puirs & deux galeries. Le minéral à l'effai donne trente pour cent de cuivre. A Misségre, attaque appellée le Grand Minier, dont le filon n'est pas réglé. Quelques échantillons du minéral ont rendu à l'essai vingt - cinq pour cent de plomb. Autre attaque nommée la Rive de la Jeanne ou le Moulin à vent , il y a plusieurs galeries & deux puits. A deux lieues du Bocard fervant aux mines précédentes, plusieurs autres filons de mine de cuivre, au lieu nommé les Bains de Rennes & les montagnes de Blanchefort. Autre filon maigre, près le village de Valmigniere. A Salvefines, dans un village qui est de l'Intendance du Languedoc, & au revers de la montagne de Barilles, filon de belle qualité, mais foible. A Carrus, ouvrige considérable par ses galeries dans la montagne, mais dont l'utilité est fort médiocre, puisque les filons en sont trop minces. Leur minéral rend cependant trente pour cent de cuivre, suivant le rapport du sieur Blumenstein pere. Soulas de Fréche, au bas de la Roche la Pertilla, à cinq cens pas de Salvefines, mine estimée très-tiche par Lezer. La montagne de Commeilles, en descendant de Salvesines, à droite de la riviere près de Puy-Laurent, un filon foible, qui ne mérite pas d'être travaillé. Mine de Saint-Louis, à Lapprest, & mine de Sainte-Barbe, au même lieu. Près de l'Hermitage de Notre-Dame du Corall, & à une lieue, en terre Espagnole, est la mine de Pérodel. L'ouverture est entre des rochers, du N. E. au S. E. dans le Col de Bruadel. On trouve le minéral dans un quartz de figure rhomboïde réguliere ; ces mines cuivreuses ferpentent, & sont recouvertes d'un verd-de-gris naturel. Il y a dans ce lieu un travail confidérable des Romains, que M. le Monnier, Médecin, & de l'Académie Royale des Sciences, a parcouru; mais il n'a pu la

visiter tout entier en neuf heures de tems. Il y vit de beaux quartz tachetés du plus beau bleu célefte, connu sous le nom d'outremer. On y voit aussi un ruisseau roulant des paillettes d'or. Sur la montagne de la l'atère. une mine de fer, qu'on tire à ciel ouvert, d'une grosse masse de rochers, peu différente de la mine de Dampierre, qu'on appelle la Poix; elle a de différent, des crystallisations; trois quintaux de cette mine rendent un quintal de fer. Un seul feu sert à préparer la mine, à la fondre & à la forger, en stratifiant la mine & le charbon; on n'y connoît ni castine ni gueuse. Au village des Bains, dépendant de l'Abbaye d'Arles, l'eau est si chaude qu'un porc y est pelé dans l'instant; cependant on ne peut y faire cuire un œuf en vingt-quatre heures. C'est un ouvrage des Romains ou des anciens Maures. Auprès de Lanet & de l'étang de Saint-Nazaire, on fait du sel de l'eau de la mer par évaporation. Mine d'alun auprès de Prades, ou veine de terre alumineuse à lessiver. La concession en a été accordée en 1746 au sieur Clara, Médecin de Prades, & Compagnie, à condition de donner des preuves du succès de leur exploitation; ce qu'ils n'ont poiut encore fait.

Comté de Foix, de Coûferans, Les revenus que les anciens Seigneurs de Foix, Cominges, Couferans, Saint-Pau, de Bearn, de Bigorre & autres lieux des Pyrénées, tiroient de leurs mines, étoient confidérables, felon ce qu'on en voit écrit dans les anciens regiltres de Tarbes, de Loudes, de Bagnere & de Touloufe. La mine de fer de Gudannes; elle paroît comme enduite de l'émail le plus noir, & donne de très-bon fer. Il y en a plufieurs autres dans le comté de Foix. Les mines de Saint-Pau, où les Élpagnols venoient en 1600 fouiller furtivement, & emportoient de la mine d'argent très-riche. On s'en plaignit à Henri IV, qui y mit ordre. A Alsen, même comté, mine d'argent. A Cabanès, trois mines d'argent, trois mines de set , & une mine d'expent. A Cardazet, une mine d'argent. A

Laymont, une mine de turquoises. Mines d'or soupconnées dans les montagnes où l'Arriége prend sa fource, & dont on croit qu'il détache les paillettes d'or qu'il roule. Les minieres de l'Aspic sont des mines de plomb tenant argent. A Couffou, mine d'argent qui tient or. A Défaitie, mine d'argent. Dans la montagne de Montroustand, une mine d'argent & une mine de plomb. Au village de Pesche, près Château-Verdun, trois mines, une de plomb, une de cuivre, & l'autre de fer. A Lourdat ou Londat, une mine d'or & une mine d'argent, à demi-lieue de ce bourg. A Riviére, une mine d'or. A Seguer ou Signier, vingt-deux mines de fer , du tems du Cardinal de Richelieu. Puits à Camarade, dont l'eau évaporée donne du sel. Fontaine au pied de la montagne de Clabes, qui a fon flux & reflux réglé d'heure en heure. Dans les environs d'Afque, confins du Nebouzan, une mine de plomb en feuillets fort serrés & très - pesans, faisant partie de la concession des freres Croizet. Au village d'Aulus ou Aulas, les mines Royales. On y voit encore un vieux Château garni de fausses braies, & dans la montagne, une grande porte conduifant à la fonderie où s'athnoient l'or & l'argent. Le Château se nomme Castelminié. Un Paysan y trouva en 1550, un lingor d'argent de seize marcs. Il y a dans la montagne qui se nomme le Pouc de Gouas, de grands travaux & des galeries de trois quarts de lieue, tirant vers le sommet de la montagne. En 1600, on y voyoit encore un puits, allant jusqu'au fond de la mine, accompagné de neuf foupiraux profonds, de quatre-vingt & cent braffes. Malus trouva dans ces puits & galeries quatre-vingt-fept meules à moudre les mines. Plusieurs mines dans la Vallée d'Uston, environnée de montagnes, dont les principales sont celles de Byros, de Peyrénére, de Carbonére, d'Argentére, de Balougne, de Larpant, de la Fonta, de Martera, de Peyrepétuse, toutes riches en or, en argent, en plomb, étain, azur, arfenic, marcassites, &c. Elles ont été travaillées par les anciens. La montagne de Riviere-Nord est riche en mines de cuivre tenant or & argent. La montagne d'Argentére, où l'on voit encore des restes des grands travaux des anciens, a, selon Malus, des mines d'argent en abondance, sans celles d'or, d'étain, de plomb, de cuivre & des marbres marquetés de veines d'or & d'argent. Il dit ces mines aussi riches que celles du Potofi. Dans la montagne de Montbias, anciens travaux des Romains. La mine de Montagneuse, autrefois exploitée. Dans la montagne de Ludes, une mine autrefois exploitée. Dans la montagne de Montarisse, restes des anciens travaux des Romains, où l'on trouve une mine d'argent abondante. Dans la vallée d'Ercé, environnée des montagnes de Bazets & de Fourcilhou, mine d'étain. Dans la montagne de Gérus, une mine de plomb tenant argent & or, dont le filon est gros comme la cuisse. Près la Bastide de Seron, les mines d'argent & cuivre de Meras & de Montegale, découvertes en 1749. Les forges d'Ufton, d'Erce, & d'Oust, appartenantes à M. de Pointis d'Erce de Montagut; elles tirent leur minéral du comté de Foix, à deux ou trois lieues de distance. Ces forges font, par an, quatre à cinq mille quintaux de fer de bonne qualité, selon les Mémoires de M. de Sevilly.

Comminges. A Aventignan, près de Montregeau, tetre de M. le Duc d'Antin, sur la Garonne, mine d'or citée par Hautin de Villars. Dans la vallée d'Aure, en Comminges, montagne du Transport, mine qui n'est encore que mispickel, & qui peut-être en creulant deviendroit mine de cobolt à couleur bleue; elle n'a donné qu'un verre brun dans l'essa que me M. Hellor a fait avec le sable & la potasse, quoiqu'envoyée comme cobolt vrai, en Octobre 1746. A Arbisson, dans la vallée d'Aure, nine de cuivre en pierre ardoisse, mais pauvre, faisant partie de la concession des freres Croizet. Elle n'est découverte de neige que depuis Jusin jusqu'en Novembre. Dans la vallée de Loron,

près Jenos, une très - belle mine de plomb, découverte par la foudre. Près de la Baronnie d'Afpech, & peu loin du village d'Encause, est la montagne de Maupas, dans laquelle il y a un grand creux plein d'offemens pétrifiés. C'est peut - être le cimetiere d'une grande bataille. Ces os empreints d'un acide cuivreux le sont convertis en mines de turquoises. Il y a aussi dans cette montagne plusieurs filons de mine de plomb très-riche. C'est aussi dans cette montagne que sont les eaux d'Encause. A cinq lieues d'Aspech, & hors du Portet, dans la montagne de Chichois, mine d'argent tenant or. Dans l'Asperges, montagne de la vallée d'Arboust, beaux marbres, & mine de plomb tenant argent. Au Portet, petite montagne de la Baronnie d'Aspech, mine d'or & d'azur, travaillée en 1510 par un Toulousain, qui y a péri. A Saint-Beat, une mine d'or. On montra à M. Malus, dans une montagne qui est à trois cens pas du bourg un vuide long de vingt pas, large de douze, & d'une excessive hauteur, qu'on lui dit être la place de l'Aiguille qui est à Rome. Le marbre de cette carriere est gris & brun. Dans la vallée de Luchon, voifine de celle d'Ayran, entre les montagnes du Lys, de Gouveilh & de Barousse, une mine de plomb tenant argent, à laquelle Catherine de Médicis fit travailler un an avant sa mort. Dans la petite ville de Lége, une mine de plomb tenant argent. Dans la montagne de Souquette, mine de plomb & d'argent tenant or, fouillée autrefois par le sieur Dancassin, qui l'abandonna à cause des eaux, qu'on peur cependant épuiser aisément. Dans la montagne d'Argut, plusieurs mines, mais pauvres. Goveiran, montagne voiline du comté de Comminges, remplie de mines de plomb & de mines d'argent, où les Romains ont travaillé autrefois. A Massat, dans le haut Comminges, forges & mines de fer à M. de Sabran. On espere beaucoup de cet établiffement. A Goveilh, en Comminges, entre les vallées de Loron, de l'Arbouft & de Barouges, il y a un Château Royal de Henri IV; & auprès, deux riches mines de ploinb tenant argent. La vallée d'Arboust est entre les vallées d'Auzun, Luchon & Goveilh; il faut y monter de tous côtés; mais elle est environnée de montagnes plus hautes. Celle de l'Esquiére est abondanté en mine de plomb tenant argent; un seul homme peut en tirer deux quintaux par jour. Même vallée dans la montagne du Lys, plusieurs mines de plomb tenant argent. Fontaine qui guérit les dyssenteries. Carrieres de marbres à Sarancolin, Veyréde, Campans, Saint-Beat & Bise. On en fait descendre les blocs équarris jusqu'à la riviere de Neste, sur des trasneaux. Le marbre de Veyréde est celui qu'on nomme aussi marbre d'Antin. Ce fut le fieur Lassus, qui en 1711, fit recouvrer toutes ces carrieres, à l'exception de celle de Bise. Aux environs de Campans, en Bigorre, différentes mines de cuivre, dont les unes paroiffent n'être pas mures, selon le langage des Mineurs : d'autres sont du nombre de celles que les Mineurs nomment mine éventéc.

Bigorre. Les mines de cette partie du Bearn, sont telles de Gaverni, vallée de Barége, de Streix, vallée d'Auzun, de Trescrouts, paroisse de Saint-Pée, de Perchytte, vallée de Lavedan. La mine de Gaverni. donne du plomb. Elle a été ouverte en 1732. Elle avoit été concédée au Chevalier Lambert & Compagnie en 1731 ou environ; il y envoya des Directeurs & Officiers avec grande dépense. Le Directeur s'établit à Satancolin, à sept lieues de Gaverni; il y tenoit grand état, ainsi que son Commettant. Tout a été abandonné. Les fieurs Crozet, l'un Médecin à Lourdes, l'autre Juge Royal à Saint-Gaudens, ont été subrogés au Chevalier Lambert, par une concession de 1738, qui leur concédoit en outre les mines des diocèses de Tarbes, Comminges & Couserans. Les sieurs Crozet ont négligé la mine de Gaverni; cette mine est en triangle, & la base

du triangle aboutit au Gave. La mine qu'ils avoient tenté d'exploiter, dans l'espérance d'obtenir la permisfion de porter leur cuivre à Pau, & d'y faire fabriquer des fols, est difficile à tirer; mais on croit qu'elle pourra fournir beaucoup dans sa base. A Courrette, au-dessus de Baréges, en Gaverni, une mine de plomb, dont le filon a fix pans de large; il y a au haut un petit bois de sapin : on ne peut travailler à cette mine que quatre mois de l'année. Dans la montagne de Castillan en Bigorre, proche Peyrefitte, une mine de plomb pur à petites mailles, dont le filon a deux pans & demi de large. L'ancienne ouverture étoit pleine de décombres en Mai 1738; on n'y peut travailler que quatre mois de l'année. La mine de Streix, vallée d'Auzun, découverte en 1739 par les sieurs d'Inval & de Vie, donne trente-trois à trente-quatre pour cent de plomb. Ils ont été troublés dans leur exploitation par les sieurs Crozet, en vertu de leur concession de 1738 des mines des trois diocèses. Dans l'incertitude du succès de l'instance, les sieurs d'Inval & de Vie ont abandonné, & les sieurs Crozet ont depuis fait travailler à portion égale de bénéfice, par les Paysans du village de Streix. Depuis on leur a fait défendre de la part de M. le Duc, grand Maître des mines, de troubler les fieurs d'Inval & de Vie. Ces derniers font porter leur mine à leur fonderie de Saint-Pée. La mine de Trescrouts, concédée aux fieurs d'Inval & de Vie en 1733, près Saint-Pée, n'étoit qu'un seul bouillon ou soignon qui a été bientôt épuisé. La mine de Perchytte, vallée de Lavedan, donne du plomb. Dans le Lavedan, les mines de Nestalas & de Gazost, près de Juncaratz, Madame de Rothelin a eu deffein de l'exploiter. Des Paysans envoyés par cette Dame ont rapporté, qu'en avançant jusqu'à certaine distance, ils avoient trouvé un torrent passant sous la montagne, un pont sur ce torrent, & des routes tracées dans le roc; ils rapporterent de ce souterrein un morceau de mine pesant neuf livres. Au Pic du Midy, en Bigorre, la plus haute montagne des Pyrenées, mine de cuivre éventée, peu riche, dont le filon a deux pans de large, dans un lieu scabreux; sur le penchant de la montagne il y a un petitruisseau, & à portée un petit bois de sapin : le village est à quatre lieues. Les échantillons que M. Hellot a vus font peu de chose. Le Trou des Maures, ancien ouvrages des Romains, ainsi nommé parce qu'il servoit de retraite à une partie des Maures, lorsqu'ils furent chafsés de l'Espagne; mine de plomb, dont le filon de trois pouces se divise en deux branches. L'endroit est plein de décombres; on ne peut l'attaquer que par dehors,. parce qu'on courroit le risque de le perdre dans ces souterreins. A Toujére, en Bigorre, mine de plomb à lamines quarrées fort compactes; autre mine de plomb à petits grains : ces deux mines sont entourées de bois. Dans la montagne de Villelongue, vallée de Barrege, couverte de neige huit mois de l'année; mines de plomb, pures & à petites mailles fort serrées. En Bigorre, les Bains de Barrège, dans la vallée de Luz, pour les blessures. Bains à Caudére, dans la vallée de Saint-Sevin , pour la patalysie; l'accès en est si difficile qu'on y va peu. Eaux & Bains de Bagneres, à cinq lieues de Barrége. Mine d'or à Béda, près Bagneres. Dans la vallée de Gistain ou Giston, limitrophe du Bigorre, montagne de Saint-Juan, en terre Espagnole, est une très-belle mine de cobolt à couleur bleue. L'espagnol, qui est propriétaire de cette mine, a traité de son produit avec des Négocians de Strasbourg, qui l'envoient aux fonderies du Wirtemberg. Le Commissionnaire de ces Négocians la payoit trente-cinq livres le quintal, fortant de terre ; il la paye à présent quarante-cinq livres. Il l'envoie à Arrau, dans la vallée d'Aure, au sieur Decuin, qui fait passer ce cobolt en baril au sieur Bonnefons à Toulouse. Celui - ci l'envoie à Lyon, & les Correspondans de Lyon à Strasbourg.

Béarn. Les mines les plus connues de cette Province, font

MIN 625 Sont celles de Bellons, d'Iriré, de Boutrins & les Machicots, près du bourg de Bodens, dans la vallée d'Aspe. Elles furent ouvertes en 1722 par le sieur Galabin, en vertu d'une concession générale à lui accordée au commencement de la même année, pour toutes les mines du Royaume. Ces mines sont de cuivre pur sans argent, à l'exception de celles du Col de la Trape. qu'on nomme aush Sar-Pacoig, & de celle de Houart, qui en tiennent un peu. Celles-ci sont près du bourg de Laruns, dans la vallée d'Offeau ; elles ont été exploitées depuis le dérangement des affaires du sieur Galabin. par le sieur Coudot & Compagnie. Le sieur Galabin sie construire à Bédons, des bâtimens qu'il augmenta en 1724 & 1725; il y avoit une fonderie, un laminoir à flaons, des magasins à mine purifiée & à charbons, &c. Les fieurs Coudot, la Marque & Remufat, Concessionnaires de partie du privilége de Galabin, firent rétablir ces bâtimens, & le sieur Ferrier, Syndic des créanciers de Galabin, vint en 1738 continuer l'exploitation, muni de la cession de Galabin, & d'une concesfion de M. le Duc, Grand Maître des mines, du 14 Juin 1728. Il y dépensa inconsidérément quarante mille livres en dix-huit mois, en fêtes & plaisirs, & très-peu en travaux. Ferrier abandonna ces mines & passa en Roussillon, où il n'a pas mieux réussi, laissant sur les travaux beaucoup de mine tirée, qui a été volée depuis. Partie des bâtimens a été brûlée, & les outils dispersés & volés. Les mêmes Particuliers avoient ouvert une mine de plomb sur la montagne de Habat, dite aussi Souris ou Soris, paroisse de Soute & Aas, à cinq lieues de Laruns. Ils avoient une fonderie dans le village de Saint-Pée, qui a été brûlée par les Bergers; cette mine a été depuis concédée aux fieurs d'Inval & de Vie, qui y ont fait travailler en 1738 & 1739, & qui continuent. On ne peut y travailler que trois mois de l'année, à cause des neiges; cette mine de plomb rend cinquante

pour cent. La mine de cuivre de Bielle, à cinq lieues

Tome III.

de Laruns, vallée d'Offeau, tient un peu d'argent; elle a été ouverte en 1739 par le fieur Marignan, Anglois intelligent, établi à Tarbes, qui n'a pas de concession, mais une simple cession du nommé Nissole, qui a cru être en droit de la donner, parce qu'en qualité de Cessionnaire de Galabin, il a obtenu au bureau des mines, établi à Pau, un jugement par défaut, qui lui permet d'exploiter toutes les mines concédées à Galabin. Le sieur Marignan n'a fait aucun bâtiment, il comproit se servir de la fonderie du sieur de Vie à Saint-Pée. Autre mine de cuivre au Mont de la Grave, près de Laruns, dans la vallée d'Offeau, austi découverte par le fieur Marignan. Mines de bitume, fituées dans la jurisdiction de Goujeac, à deux lieues des deux paroisses de Coupenes & de Bastenes; on en tire du gaudron, & l'on en fait de l'asphalte. Une forge de fer à Saint-Paul, élection de Lannes, appartenante à M. Dubesse, affermée mille livres; elle donne par an huit cens quintaux de fer à quinze livres le quintal. Deux forges à Asson & Soubiron, en Béarn; elles appartiennent au Marquis de Louvic. Il en tire, en l'exploitant lui-même, douze mille livres par an. Le fer en est doux, mais il n'est pas toujours pur, parce qu'il est voisin de quelques mines de plomb, qui ne sont connues que des Payfans, qui les fouillent secrétement & les vendent aux Potiers de terre; ce fer se vend douze à quinze liv. le quintal. Dans la montagne de Monheins, une mine de plomb, une mine de cuivre & une mine de fer. Les Gaves du Bearn sont des ruisseaux qui roulent des paillettes d'or. Dans la petite ville de Salliès, une fontaine & un puits, dit La Trompe, dont on évapore l'eau, qui fournit par jour environ trois cens cinquante sacs de sel. le sac pesant quarante-deux livres. Le produit annuel, frais déduits, n'est que d'environ soixante-cinq mille livres. Prés de la ville d'Ausch, en Gascogne, une mine de turquoises. Dans la vallée de Corbières, en Gascogne, mines de cuivre euvertes par ordre du Roi en 1673. Longuepi, mines de cuivre, dans la Gascogne; elles furent ouvertes par ordre du Roi en 1672 & 1673. Najeac, mines de cuivre, dans la Gascogne, ouvertes par ordre du Roi en 1673. Une sontaine à Langon, à une lieue de Cadilhac & à cinq lieues de Bordeaux; au fond de cette sontaine on trouve assez souvent du mercure coulant.

Pays de Soule. On ne connoît dans le pays de Soule, qu'une seule mine éloignée de celle de Baigorri, de ciuq à six lieues; elle est située dans la patoisse de Haux, près Sainte-Angrace; elle est de cuivre pur sans argent,

Voyez Baigorri, dans l'article suivant.

Basse Navarre. Les mines les plus connues de la basse Navarre, sont celles de Baigorri, à deux lieues de Saint-Jean-Pied-de-port. Il y a une forge dans cette vallée qui a été jusqu'en 1736 par moitié à la Communauté & au Vicomte Deschaux. On y a fabriqué d'abord des canons & des boulers ; depuis on n'y faisoit plus que du fer forgé, environ deux mille six cens quintaux par an: il se vendoit douze livres le quintal sur le lieu, & il étoit d'une excellente qualité. Anciennement les canons de fix livres de balles s'y vendoient cent quatre-vingt-dix livres; ceux de quatre livres, cent quarante livres; ceux de deux livres, cent trente livres. Les Négocians de Bayonne, faute d'accord entre eux, les mit tirés pendant quelques années de Hambourg, & ils achetoient trois cens livres ce qui leur revenoit auparavant à cent quatre-vingt-dix livres. Maintenant que M. le Vicomte Deschaux exploite seul ces forges, il a repris la fonte des canons, dont il a augmenté l'ancien prix. De la façon dont on répare & remplit les chambres qui se trouvent dans ces canons après les épreuves, on pourroit craindre qu'ils ne fussent pas sûrs pour la mer. M. de la Tour, qui exploite les mines de cuivre de Baigorri, est un habile homme, & dont la probité est connue dans le pays. Il n'a commencé à y travailler qu'en 1730, en vertu d'une concession de 1729. Il si alors Rrii

une société avec des Allemands. Il y a des bâtimens confidérables, de beaux fourneaux, &c. La Société avant mal fait ses affaires, elle a abandonné son fonds à M. de la Tour, qui travaille seul depuis 1734. Il se soutient avec sagesse, mais il a de la peine à réparer ses pertes. Il a repris depuis 1740, les travaux des Romains dans la montagne d'Aftoescoa ou Astoescoria. à une lieue & demie de Baigorri, en attaquant cette montagne par trois endroits; les échantillons que j'ai essayés rendent quatorze pour cent de cuivre pur. Il a nommé Saint-Michel, les trois Rois & le Nouveau bonheur, les trois endroits qu'il a ouverts : c'est apparemment dans cette derniere attaque qu'est un filon de mine de cuivre de quatre pouces de large, qui donne dix onces d'argent par quintal de cuivre; mais il n'y a point de mine de plomb dans les environs, ni de matieres tenant plomb pour en séparet le fin. En 1600. Henri IV. envoya aux Pyrénées le fieur Malus, déja plusieurs fois cité, fils du Maître ou Directeur de la Monnoie de Bordeaux, pour y faire une recherche des mines. Nous avons de lui une brochure in-4°. intitulée, Avis des riches mines d'or & d'argent; c'est cet ouvrage déja cité plufieurs fois, que je citerai encore. Dans la montagne d'Agella, qui borne la vallée d'Aure, plufieurs mines de fer très-doux, & une mine de plomb tenant argent. Dans la même montagne, des mines de plomb tenant argent, anciennement ouvertes, & dans les environs, plusieurs pierres azurées. Indices certains, selon le même Malus, de mines d'argent dans les environs. Dans la montagne d'Avadet, une mine de plomb tenant argent. Dans la montagne d'Auvesia, carrieres de beaux marbres, crystaux très-durs, topales, saphirs, & autres pierres précieules. Aux Aldudes, mine de cuivre tenant or. Le sieur Hautin de Villars dit, page 247 de son extrait d'Alonso Barba, que la mine d'Isturie aux Pyrénées, est un des plus grands travaux des Romains. Il a, selon lui, plus de douze cens pieds de

profondeur. La montague est percée d'outre en outre pour l'écoulement des eaux; ensorte que le travail est toujours à sec. Il étoit autresois stanqué de trois grosses tours, dont une existe encore, avec un retranchement, à camper cinq à sa mille hommes. Cette mine, qui est affenicale, est grissare; il suppose que c'est celle que les Romains travailloient sous le nom d'Emerit d'Efpagne. Il prétend que cette mine est d'or, & qu'elle. ressemble à la mine Callicache du Perou, décrite par. Alonzo Baba.

Pyrenées. La chaîne des montagnes, auxquelles on: donne le nom de Pyrenées, s'étend d'Orient en Occident l'espace de quatre-vingts lieues, depuis le Cap du-Creux, en Catalogne, jusqu'à Saint-Sebastien sur la mer de Biscaye. La Massane, l'une de ces montagnes. a quatre cens huit toifes au dessus du niveau de la mer, Dans la vallée d'Aspe, frontiere du Béarn, sept mines, une de cuivre à cinq quarts de lieue d'élévation dans la montagne d'Irriré. Le filon est suivi dans le vallon au terroir de Sault, près du Mont Saint - Bernard, & en. perspective dans la montagne d'Ostane. Dans la monragne de Belonca, mine de plomb attaquée, puis abandonnée par le fieur Galabin & Compagnie. Dans la montagne de Machicot, mine de cuivre tenant un peu. d'argent. On n'y a pas encore travaillé. Le filon paroît. couper la montagne. Dans la montagne de Malpestre plusieurs filons de mine de cuivre tenant argent. Dans la montagne de Boutreins, mine de cuivre travaillée sans succès par la même Compagnie; au bas de la même montagne, une mine de fer & une mine de cuivre. Dans · la montagne de Saint-Jean d'Efcot, mine de cuivre attaquée par Galabin, & par lui abandonnée. Dans la montagne d'Ibosque, mine de cuivre, ainsi qu'à la Gravette, qui est dans le même quartier; on l'estime bonne; mais ayant été mal dirigée, elle est prête à être abandonnée. Dans la montagne de Ludens, une mine de plomb tenant argent, des marcassites, & un tale très-

beau. Dans les montagnes de Portulon, mines de plomb & d'argent, que les Romains ont travaillées. Malus les dit très-bonnes. Dans celle de Baricava, du côté de l'Espagne, mine de plomb, d'argent & d'azur de roche qui pardiffent à découvert. Dans celle de Varan ou Varen, au pied de laquelle est la petite contrée nommé Zaran, mine de plomb contenant un trentieme d'argent. Dans celle de Saint-Julien, marcaffites de cuivre. Dans celle de la Caumade, mine de plomb tenant argent. Dans la montagne de Boutis, plusieurs mines de cuivre & de plomb, d'argent, d'azur &c. aifées à fouiller. Au Lac d'Anglas, tous les fignes qui défiguent une bonne mine de plomb. A Saint-Bertrand, une grande mine de crystaux. Dans la même montagne, deux mines de cuivre tenant argent. Dans celle du Sault, une mine d'or. A Pladeres, montagne du côté de l'Espagne, mines de plomb abondantes, qui tiennent argent. Dans celle de la Platére, près de Puygordon, mine de fer très-riche; on en fond le fer, & on le forge d'un seul feu. Dans celle de Saint-Julien, près de la vallée d'Arboust, marcassites de cuivre. A une lieue de Lordes, aux Pyrénées, une mine d'argent. Dans la mon agne d'Albars, il paroît un filon de mine de plomb, long de cent cinquante toifes. La mine pur a dans quelques endroits un pied de large. Les fieurs Coudon & Compagnie en ont tiré six à sept cens quintaux. Dans la même montagne, au quartier appellé le Plan de Soris, divers filons de cobolt. Dans celle de Peyrenere, plusieurs filons de mine de cuivre estimés; on n'y a pas encore travaillé. Le Salat, riviere venant des Pyrénées, roule des paillettes d'or, qu'on ramasse du côté de Saint-Giron. La Garonne est aurisere au-dessus du Confluent de l'Arriége. Benagues, ruisseau à paillettes d'or. Fériet, autre ruisseau à paillettes d'or, qui descend de Varilheres à Pamiers.

Perigord. Forge à Rochebeaucourt; le fer en est

ties-doux.



Saintonge. Sur la côte de Royan, on trouve des pierres plus dures & plus belles que les crystaux d'A-

lençon.

Angoumois. A Manet, près Montbrun, une mine d'antimoine où il se trouvoit de l'argent, mais la dépense a rebuté l'Entrepreneur. A Plancheminier, mines abondantes d'un ser très-doux. Autres mines de ser sorges, à Rencogne, à la Rochecoure & à Roussian.

Limosin. Dans les paroisses d'Escluseaux & d'Ambouilleras, mines d'or indiquées par Hautin de Villars page 249 de son Mémoire sur les mines de France. Mines de fer à Bonneval, élection de Limoges. Même élection, mine de fer abondante à Coussat, Même élection, la forge de Saint-Treix, peu considérable. A une demi-lieue de Tralage, mine de plomb de Fatgeas; on dit qu'elle tient de l'étain. Le sieur de Rhodes la fit ouvrir en 1703, sans beaucoup de succès. Quelques mines de plomb dans la paroisse de Vicq, élection de Limeges, du côté de Tulles. A Saint-Hilaire, quatre lieues de Limoges, une mine de plomb tenant étain, ouverte en 1703 par le sieur de Rhodes, & par lui abandonnée. Autres mînes austi de plomb, qu'on soupçonne tenir étain, ouvertes en 1703, à ax lieues de Limoges, mais sans succès.

Auvergne. Il y avoit anciennement des mines d'or fort abondantes selon Athénée. Du tems de Grégoire de Tours, cette Province étoir tenommée pour son or & son argent. Il saut, dit-on, dans les Mémoires d'Intendance, que ces mines ayent été épuisées ou predues, car on n'en connoît plus qu'une d'argent. A Combres, moulin à deux lieues de Pontgibaud, vers le Nord, mine de plomb fort pyriteuse, dont le minéralne donne que cinq livres de plomb par quintal mais cent livres de ce plomb laissen sur la cupelle deux marcs & une once d'argent. On la travailloit cidevat par le foumeau Anglois, & on l'a abandounée par mésintelligence. A Rouripes, près la montagne du

Rriv

Pui, une mine d'argent. A l'Abbaye de Menat, une mine de foufre. A Fosse, une mine de charbon de terre. A Murat, plufieurs carrieres d'ardoifes. A Pégu, une bonne mine d'antimoine. A Sins - Andon, proche de Saint-Amand, une mine de cuivre. Près de Langeat & de Brioude, une mine d'antimoine, & quantité de pierres à aiguiser. A Prunet, quatre carrieres d'ardoises. Dans la paroisse de Chades, entre Riom & Pontgivaud, mines de plomb qui ne sont qu'à six lieues de l'Allier. La concession en a été accordée le 8 Avril 1727, pour trente années au fieur Blumenstein pere, qui ne l'a point exploitée. Son fils la cédée depuis. Proche la ville de Brioude, une carriere de marbre. Près du Château d'Uffon, dans la vigne d'Antoine Duvert, une mine d'azur, trouvée du tems du Cardinal de Richelieu. A Braffac, près Brioude, mines de charbon de terre-Autre mine de charbon de terre à Sainte-Florine. Une mine de fer, dite la mine de Laigier à Compans ; elle appartenoit autrefois au Comte de Brion. Dans l'élection de Riom, deux mines de plomb & plusieurs mines d'autres métaux qu'on n'a point encore ouvertes. Mine de bitume au-dessous de Montpensier; elle desseche la terre voifine, & fait mourir les oiseaux qui en approchent. Autre mine de bitume entre Clermont & Montferrand, sur un monticule appellé Couelle, qui par un effet contraire à la précédente, est fort fréquentée des oiseaux. Mine d'antimoine ouverte en 1746 & 1747, au village de Pradot, paroiffe d'Aly; elle donne un antimoine fort sulfureux. Autre filon de mine d'antimoine au village de Montel, auffi paroisse d'Aly. Mine d'antimoine, paroisse de Mercœur, filon, dit de Mercurette, qui donnoit de l'antimoine pareil à celui de Hongrie. Filon de la Fage, paroisse de Lubillac, à trois lieues de Brioude, dont on tiroit aussi de très-bon antimoine. Tous les deux sont épuisés. On a ouvert depuis un autre filon dans la paroisse d'Aly, à deux lieues de celui de Mercœur, dont on assure que l'antimoine est rrès-bon.

Bourbonnois. En 1740, les Chartreux de Moulins faifant creufer un puits dans l'enclos de la Chartreuse, trouverent un filon de mine de plomb, 'dont M. Hellot avoit un échantillon qui promettoit qu'elle étoit riche; mais ils l'ont tenue secrée, ne veulant pas l'exploiter, ni que d'autres y touchent. Au village d'Uris, une mine de plomb, citée dans la refituation de Pluton.

Nivernois. Mine d'argent fort riche au village de Chitry sur Yonne. En un an elle a rendu onze ceus marcs d'argent, & environ cent milliers de plomb; ce que Garrault a vérisé sur des registres authentiques: elle sur touvée en fouillant la fondation d'une grange. A Decisé, une mine de charbon de terre, noir, gras & visqueux; il s'allume aussi facilement que le charbon de bois, & le seu en est plus ardent. Les machines en sont curieuses. Les Vaux de Nevers ont plusseurs mines de fer. Les principales sont le long de la viviere de Nieure.

Poitou. Les Religieux de l'Abbaye de Noirlac prétendent avoir un titre de cinq cens ans, qui les rend propriétaires d'une mine d'or qu'ils croient être dans l'étendue de leur Abbaye. L'exiftence de cette mine est aussi mal prouvée que le droit de propriété. Un Particulier, qui en alla chercher en Mars 1748, sutpoursuivi par leur ordre, & les échantillons qu'il en a envoyés, ne sont qu'une mauvaise pyrite, qui ne tient ni or ni argent.

Anjou. Piganiol., Auteur de la description de la France, cite une histoire manuscrite de la Province d'Anjou, où il a lu qu'an village de Chevaux, & paroisse de Courcelles, il y a des mines d'argent, & des mines de plomb & d'érain, & d'un autre métal qu'on y nomme airain. Il y a des mines de charbon de terre dans les paroisses de Courson, de Saint-Georges, de Saint-Aubin de Luigné, de Claude-fondu, Chalonne, Montéjan sur Loire, Chaudefonds, &c. On prétend que tout le charbon de terre d'Anjou donne quatre à cinq grains d'or par quintal, ce qui n'est pas particulier à ce-

lui d'Anjou; mais l'extraction de ce méral, tout précieux qu'il est, seroit ruineuse. Outre les mines de charbon de terre ci-dessus nommées, il y en a une assez confidérable dans la terre de Noulis. Deux forges ; l'une à Château-la-Valliere, & l'autre à Ponnée. Une à Poua icé. Une mine de plomb à Montrevau le Petit, mais elle est abandonnée. Une verrerie à Chanu, dans la foiêt de Versins. Des carrieres d'ardoises aux environs d'Angers, dans les paroisses de l'Hôtellerie, de Flée, la Jaille & Maigné, près Daon, dans l'élection de Chareau-Gontier. On ramasse dans l'Anjou du salpêtre qu'on potte à la rafinetie de Saumur. L'espece de tuf nitreux qu'on tire de terre, & qui donne le falpêtre par lessive, ne prouve point que ce sel soit minéral, comme quelques-uns le prétendent; il s'est introduit dans ce

tuf poreux par infiltration.

Touraine. Anprès de l'Abbaye de Noyers, une mine de cuivre tenant argent, concédée à M. de Pointis, après quelques essaits sur des morceaux pris à la superficie. On ne dit pas dans les Mémoires que M. Hellot a reçu, si cet objet a été suivi. Il y a aussi des mines de ser près de la même Abbaye. A Prulli, ou plutôt à une demilieue de cette petite ville, on exploite des mines de fer qui sont d'un bon produit pour le Seigneur du lieu. Il y en a encore d'affez bonnes à Saint-Maur & à Marré. Auprès de Savonieres, à deux lieues de Tours, sont les \* fameules caves qu'on a surnommées Goutieres, parce qu'il en dégoute continuellement de l'eau. Aux environs de Ligneuil est un étang, dont on dit que l'eau pétrifie le bois très-vite, mais c'est une erreur; ce n'est qu'une incrustation pierreuse, semblable à celle de différens corps qui ont resté quelque tems dans l'aqueduc des eaux de Rongis, connues à Paris sous le nom d'eau d'Arcueil. Les côteaux de la riviere de Loire, fur-tout aux environs de Chinon, fournissent beaucoup de salpêtre; l'exposition est favorable à la formation de ce sel dans les étables, ou autres lieux habités par les ani-

maux. On prétend qu'à l'extrêmité de la Généralité de Tours, limitrophe de la Bretagne, & dans un terrein aujourd'hui labouré, il y a preque à fleur de terre un rocher dont on a tiré de l'argent il y a près de deux cens ans; que même un Payfan ayant trouvé, il y a trente ou quarante ans, dans ce champ une pierre qui lui partu extraordinaire & brillante, la porta à un Orfévre d'Angers, qui lui en donna en troc un gobelet d'argent; mais on ignore le véritable lieu de cette mine, & ce fait incertain n'est fondé que sur une tradition de famille.

Berti. Dans l'élection de Châteauroux, la forge de Clavières, appartenante ci-devant à M. le Comte de Clermont, Prince du Sang, elle est considérable. Election de la Charité, une fabrique d'acier dans la paroisse de Beaumont-la-Ferrière; elle n'a pas réussi. Même élection, une fabrique de ser-blanc, qui n'a pas eu de succès. Près la ville de Vierson, sur la rivière d'Eure, dans la paroisse de Saint-Hilaire de Court, une mine d'ochre. Il y a un établissement pour la préparation de cette matiere servant aux Peintres. Elle n'est per de deux cens livres par an, quoiqu'il y air peu de ces mines en France. Dans le Berri, beaucoup de mines de bon fer. Il y a aussi quelques mines d'argent, mais elles sont négligées.

Orléanois. Election de Châteauden, Paroisse de Champrond, une forge appartenante au Marquis de Vibrais; elle donne par an cinq cens milliers de fer commun. Election de Clamecy, quelques forges travaillant par le courant des eaux de sources rassemblées.

Perche. Forges considérables à Longny & à la Frette. Forges à Gaillon, à Randonai & Brésolette.

Maine, Il paroft par l'ancienne Coutume du pays du Maine, qu'il y a eu autrefois des mines d'or exploitées dans cette Province. Il est dit art. 6 que la Fortune d'or, trouvée en mine, appartient au Comte-Vicomte de Beaumont & Brou. Mines de ser dans les paroisses d'Andouillé, de Chalonne, de Sillé, de Bourgon, & à Vibrais. Environ douze forges à Montreuil, Concé, Saint-James, Champeon, Saint-Leonard, Chemiré, Saint-Denis, Dorgues, & autres lieux. Deux carrieres de marbre dans l'élection de Laval, fur le chemin de Bretagne; il et la jusé de touge & de blane; l'autre, dans la paroiffe d'Argentré, à deux lieues de Laval, fur le chemin du Mans: il eft jusée de noir & de blane, & quelquefois noir, bleu & blanc. La forêt du Talla, dépendante de la Ferté-Bernard, a une grande quantité d'ardoifes.

Normandie. Les mines de fer se trouvent par-tout fans foniller, à la Roche, à Saint-Cenery près Alençon; en plusieurs endroits du côté de Sées, Argentan, Falaise & Domfront. Dans le Lieuvin, à Notre-Dame des Bois, à Orville. Dans le pays d'Onches, aux Vaugoins, près Conches, à la Ferriere, Aulives, Breteuil, Angles & Condé, à Carrouges. Au village de Tracy, entre Saint-Lo & Villiers, à quatre ou cinq lieues de Caen, une mine d'or; c'est une terre friable, où l'on trouve de petits grains d'or. A Pierreville, auprès de Falaise, une mine de plomb, dont le filon sort au jour sur la falaise ou petite montagne. A Ponteaudemer, une mine de cobolt à couleur bleue ou azur. En 1711 M. Hellot a vu une maison où il restoit quelques vestiges du travail fait sur ce minéral, & on lui a dit dans le pays que des Hollandois y avoient travaillé autrefois. A Briquebee, au Cotentin, une mine de cuivre. A Carroles, diocèse d'Avranches, une mine de cuivre. A Littry, au Cotentin, terre appartenante anciennement au Marquis de Balleroy, une mine considérable de très-bon charbon de terre; il en a obtenu la concession avec une étendue de dix lieues. Dans ses terres une mine de fer, dont le fer est fort aigre, au rapport des Maréchaux de Caen. Dans l'élection de Saint-Lo, paroisse de la Chapelle, en Jugers, une mine de mercure; on en a abandonné - MIN

637

l'exploitation depuis quelques années, parce qu'elle étoit trop dispendieuse. Dans l'élection de Vire, deux forges considérables; celle de Dannon, où l'on apporte la mine de la bute de Montboffe, & celle de Halouse, dont la mine vient de l'Archault. Forges au pays de Bray, frontieres de Picardie. Forges dans la paroisse d'Escublai, au Vicomté de l'Aigle. Parmi les Galeis des côtes de Normandie. il y a des cailloux où il se

trouve de très-beaux crystaux.

Bretagne. Mines de charbon de terre au pays Nantois, dans quelques paroisses du canton d'en decà de la Loire. Celui de la paroisse de Nord est le meilleur. Trois forges dans l'étendue de l'Évêché de Nantes : savoir, celle de Millerai, de Pean & de Poiteviniere. Dans l'Evêché de Saint-Brieux, trois forges considérables, qui sont celles de Loudeac, de la Hardonynais & de Quintin. Dans l'Evêché de Saint-Malo, paroisse de Painpont, une forge considérable, dont le fer est très-doux. Une forge à Martigny, dans le diocèse de Rennes. A une demi-lieue de Saint-Nazaire, auprès du moulin de la Noë & du village de Ville Saint-Martin. il y a un champ nommé le Champ d'aimans, parce que les cailloux qu'on y trouve sont pierres d'aimant. En creusant, un Particulier y trouva une pierre qui fut estimée deux cens pistoles. Dans la petite forêt nommée le Buisson de la Rochemaret , une mine d'argent. Près de la petite ville de Lavion, une mine d'argent & une mine d'amétistes. Une mine de plomb à Pompean, à deux lieues de Rennes, direction de Nantes. En 1732 & 1734, on y a trouvé un minéral qui donnoit jusqu'à foixante-dix-fept livres pour cent en plomb, & ce plomb tenoit julqu'à trois onces & plus d'argent par quintal. On y fondoit la mine par le fourneau Anglois, & avec le charbon de terre. Cette mine, ouverte dans un endroit dangereux pour l'inondation, a été noyée. La part des intéressés saisse par leurs créanciers 8 été adjugée par enchere au Confeil en 1746 à Ma-

dame l'Epine d'Anican, qui a attaqué cette mine par un endroit chois. Elle est du nombre des mines les plus riches en plomb; mais à préfete elle ne donne pas tant d'argent. Mines de plomb dans les parossifes de Berien, Serugnat, Poulavan, Ploué, Loquesté, le Prieuxé, la Feuillée, Ploué-Norminais, Carnot, Plusquels, Trébiran, Paul & Melcarhais, dont la concession fut accordée au sieur de la Bazinière, par lettres domées à Chantilly, le 17 Août 1729. Ce Concessionaire a cédé ses droits à une nouvelle Compagnie de vingt à vingt-deux personues qui exploiteut à présent ces mines avec succès.

Fin du troisieme Volume.









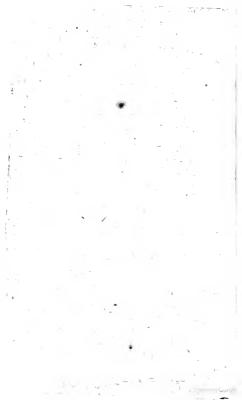







